

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



# THE HISTORY

O F

# THE RESTORATION

o P

# MONARCHY IN FRANCE.

# BY ALPHONSE DE LAMARTINE,

VOLUME II.



## NEW YORK:

HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS, 329 AND 331 PEARL STREET, FRANKLIN SQUARE.

1852.

IB95

# CONTENTS OF VOLUME IL

2400

#### BOOK SIXTEENTH.

Napoleon on his departure from Fontaineblean—His Journey—His meeting with Augeress—Reception from the people on his route—His landing in the Island of Elba-Appearance of that Island-Life led by Napoleon at Porto Ferrajo—His intrigues—His thoughts—Murat's overtures to Napoleon-His interview with Fleury de Chaboulon-He decides on returning to France-His preparations-His departure from Elba-His passage—His occupations at Sea—He dictates his Proclamations to the Army and to the People-Incidents of the Voyage-He dictates the Address of the Guards to the Army—He disembarks in the Guif of Juan, on the 1st March, 1815—Appears before Antibes—He marches through Cannes, Grasse, Digne, and Gap—He halts at La Mure—Napoleon at the Bridge of Vizille—He gains over a battalion of the royal army— Defection of Labedoyère—Entry of Napoleon into Grenoble—Embasiasm of the country—He marches upon Lyons—Louis XVIII learns the landing of Napoleon-Preparations for defence-Departure of the princes for the army—Equivocal position of the Duke d'Orleans— Convocation of the Chambers—Prociamation of Louis XVIII.—Marshal Soult's order of the day-Protestations of Marshal Ney . . . .

#### BOOK SEVENTEENTH.

Universal stoper on the news of Napoleon's return—Different impressions—
Bonapartist intrigues at Paris and in the Army—Distrust of the Court
—Dismissal of Marshal Soult from the War-office—Appointment of
Bourrienne as Minister of Police—Intrigues of Fouché—His interview with the Count d'Artois—Orleanist conspiracy in the Army—
Drouet d'Erlon, Lefèvre Desnouettes, the brothers Lallemand—Munifestations of the Constitutional party—Lafayette—Addresses of the Chamber of Peers and of the Chamber of Deputies—Manifesto and Speech of
the King—Address of the Count d'Artois to Louis XVIII.—Speech of
M. Lainé—The Chambers declare war against Napoleon on the proposition of M. Barrot—Protest of Benjamin Constant.

#### BOOK EIGHTEENTH.

Situation of France—Attitude of the Army, and of the People of Lyons—The Princes at Lyons—Entry of Napoleon into that Town—Decrees and Proclamations—His departure from Lyons—He passes through Ville-franche and Macon—Defection of Ney—Napoleon arrives at Chalons-sur-Saone, at Avalion, and at Auxerre—Interview between Napoleon and Marshal Ney—The Emperor proceeds to Monteress—Order to General Gérard—He arrives at Fontaineblean

#### ROOK MINETERNIA

Indignation of Paris against Vigorian for I was A Arres parisms the Material of the West of the second was a set Magazinese Perport Schools weather in Party Comment of the Ring and Manager Commings a se-Marion that is strong at the of the comment of the property of the King on the horse of the thin He will Marine Brand imaginary of M. A. Langers and all M. H. and Bonners For Lander - Finter of Magneson Spice Proces William France Popular a contract Production . Programme in commence Stages commence I am hard to the common one Manager Andrews of the factors of Real A contract of Resignation Contract of the Emphasia frame and Missing Harmanian Burker Fright of Loring X / 111 Her need to at Line Infanting of the British In King arranged line and said has Engenments are to receive the to prove a favorier or fit was the great words Beigning Private at the timp of their men there are Poster at the Vanisha from Army of Dage covery weep that for even weep. The first and Printerior of Anger where he Printerior I am I fee said the to the contract the intelligeness of the constigue of Hanagares. I work which by the fire bean Adagraphina Mapon of the most borner on Burkeye. Burk of the Reiden of the foregraphs of the train of the fine come of the periods parmane Comment Commen and William Marigane Commencer of the Angua - Home engine of one for name & Angel where - feeter come of the foreign Tengartuph of the Prince Server Bearinging Sur give to England and rajonna Lanna XVIII, at linent Person of M. Land Isparation of the I toke it Angeophine in the South Section of a portion of in some Button of Monthson or I never and of the Berief of the Itelian Inc Respois Assess natural rest of the Vanneres to Page track the French South Regent the there is Anger-Ame , remined in at Lagaria He Capita des He is need ted by them by and will to Spain I have from Napa and te ldeerstis

J' 4

#### BUCK TWENTIETH.

Mate of the position mind in France after the Unit March. Implicity of Mages leave Aspect of the Congress of Vienna, Man arrangement of Europe of the Congress. Policy of M. de Coingroud. The name caretica Vienna of the departure of Magescon from Elica. His march through France, and the flight of Louis KVIII. Indicate women of the Section grants from Assessment for the Section of the Section of the Assessment from Indicate the Indicate the Section of M. de Congress of the Above the Congress of the Indian and the Congress of the Indian and the Congress of the Above March. Was Congress of the Above March.

IAG

#### BOOK IWENTY FIRST.

Managelessia of Land Constitutions of the Constitution of And Constitute of Ungenterm to the Analysis Assistance of Constitution of the Alexandra and assistance of Ungentermina and Alexandra and Alexandra and Constitution of the Alexandra of Alexandra Alexandra Alexandra of Constitution of Alexandra of Foundation and the Alexandra of Constitution of Constitution and Alexandra of Constitution and Constitution of Constitution and Constitutio

# CONTRAIS.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46:        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Break of Murat in Italy—Retrospect of his Life—His Family and Infancy—His commencement in the Army—His marriage—His success in Italy—His conduct in the affair of the Duke d'Enghien—His expedition to Spain—He secomes King of Naples—His Life and Character                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212        |
| BOOK TWENTY-SECOND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Abundament of Napoleon by France on the news of the Trenty of Vienna—Situation of the Court of Louis XVIII. at Ghent—Arrival of the Count d'Artois and the Duke de Berry—Equivocal conduct of the Duke d'Orleans—Louis XVIII. forms his Council of Government—The favourites of Louis XVIII. and of the Count d'Artois—M. de Blacas—M. de Bruges—M. de la Maisonfort—Counsel of Barras, of Fouché, of M. de Blacas, and of M. de Talleyrand—Hesitation of Louis XVIII.—Discontent of the Court with M. de Blacas—Arrival of M. de Chateaubriand and of M. Guizot at Ghent—Situation of Marmont at the Court—Privy Council of the Count d'Artois—M. de Manbreuil—Fresh indecision of Louis XVIII.—Aspect of the Court at Ghent—Report of M. de Chateaubriand to the King—Intrigues of Fouché in La Vendee—His letter to Fanche-Borel—Insurrection of La Vendée—Landing of Louis de la Rochejaquelin—His Proclamation—He marches on Manlevrier and attacks the Imperial Troops—General Travot surprises and defeats the Vendéans at Aizensy—Entrance of La Rochejaquelin into Chollet—Negociations of Suzannet with Fouché—La Rochejaquelin receives ammunition from the English Fleet—Opposition of La Rochejaquelin to the Negociation—His last struggles—Virtory of General Estère—Death of La Rochejaquelin—Action of La Roche-Serviere—Death of Suzannet—Pacification of La Vendée. | 26         |
| BOOK TWENTY-THIRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Simution of Napoleon—Labours of Napoleon and Benjamin Constant—"Acte Additional"—Decree for the Convocation of the Chambers—The Federations—Address of the Federates to Napoleon—Reply of the Emperor—Residention of the "Acte Additional" by the People—The Champ de Mai—Address of the Electors to Napoleon—Speech of the Emperor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> 0 |
| BOOK TWENTY-FOURTH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Messing of the Chambers—Lanjuinais President of the Chamber of Representa- sives—Discontent of the Emperor—Motion of M. Dupin on the refusal to take the Outh—Opening of the two Chambers—Interview between Napo- leon and Lafayette—The Emperor's Speech to the Chambers—Addresses of the Chambers—Answers of the Emperor—Rapture between Napoleon and Fouché—The Emperor forms his Council of Government—Respective forces of the Emperor and the Allies—Napoleon's pian of Campaign— His departure from Paris—Character of Fouché and the part he piayed —Arrival of Napoleon at Avesnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23         |
| BOOK TWENTY-FIFTH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| The 14th June—The Emperor's Order of the Day to his Army—His disposi-<br>tions—Position of the English and Pressian Armies—Plan of Napoleon—<br>The 15th June—The army passes the frontier—March of General Gérard<br>on Charieroi—Defection of Bourmont—Passage of the Sambre—Entry<br>of Napoleon into Charleroi—Arrival of Ney—Action with the Prussians—New disposition of the French Army—The 16th June—Orders to Ney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

7405

-Napoleon encounters Blucher beyond Fleurus- resh orders-Battle of Ligny-Inaction of Wellington at Brussels till the 15th-Action of Quatre-Bras-Double movement of Drouet d'Erlon-Distrust of the French Army—Napoleon's orders to Ney—The 17th June—The Emperor marches against the English-Fresh orders-Grouchy pursues the Prussians, and halts at Gembloux-Napoleon at Quatre-Bras-Meeting of the Emperor and Ney-Field of Battle of Waterloo-Napoleon halts at Planchenoit—His dispositions—First order to Grouchy—The 18th June -March of the French Army against the English-Enthusiasm of the Army at the sight of Napoleon—Respective situations of the French and English Armies-Second order to Grouchy-Attack on the English Army -Attack on and action at Hougoumont-Attack by Ney on the centre of the English Army at Mont Saint-Jean-Capture of La Haie-Sainte-Appearance of the Army of Bulow on the right of Napoleon-Third order to Grouchy—Capture of a part of Mont Saint-Jean—Panic of the English Army—Resistance of Wellington—Charge of the English cavalry on the artillery of Ney-Charge of Milhaut's cuirassiers on the summit of Mont Saint-Jean-Hopes of victory-Flight of the peasantry and the wounded towards Brussels-Panic at Brussels-State of the battle-Inaction of Marshal Grouchy—His march on Wavres—Arrival of Bulow at St. Lambert-Action of Planchenoit-Charge of the French cavalry on the English—Attack of the Guard—Arrival of Blucher—Dejection of Napo-

#### BOOK TWENTY-SIXTH

Halt of Napoleon at Philippeville—Despatches to the Council of Ministers— Letter to his brother Joseph—He quits Philippeville and stops at Rocroy -Deliberation of the Emperor's staff at Rocroy-Arrival of Napoleon at Laon-Bulletin of the Battle of Waterloo-State of the public mind at Paris-Impression made on Paris by the news of the defeat-Arrival of Napoleon at Paris—The 20th June, Napoleon at the Elysée—Interview of Napoleon with Caulaincourt and with his brothers—Council of Ministers—The 21st June—Intrigues of Fouché—Attitude of Lafayette—His speech to the Chamber of Representatives—Adoption of his propositions by the Chamber—The Emperor's resistance—The Chamber nominates a commission charged with its protection—Proposition of Sebastiani—Apprehensions of the Chamber-Concourse of people round the Elysée-Napoleon and Lucien-Irresolution of the Emperor-The Emperor's message to the Chambers-Sitting of the two Chambers-Lucien's advice to Napoleon-Depression of Napoleon-Intervention of Benjamin Constant between the Chambers and Napoleon-His interview with the Emperor at the Elysée . . . . . .

#### BOOK TWENTY-SEVENTH.

The 21st of June—Meeting of the Commission of the Chamber of Representatives and the Ministers—Declaration of the Commission—The 22nd of June—Sitting of the Chamber of Representatives—Abdication of the Emperor—Propositions of M. Dupin, and of M. de Mourgens—Address of the Chamber of Representatives to the Emperor—The Emperor's reply—Sitting of the Chamber of Peers—Its address to the Emperor—The Empe

## THE

# HISTORY OF THE RESTORATION

OF

# MONARCHY IN FRANCE.

# BOOK SIXTEENTH.

Napoleon on his departure from Fontainebleau—His journey—His meeting with Augereau-Reception from the people on his route-His landing in the Island of Elba—Appearance of that Island—Life led by Napoieon at Porto Ferrajo—His intrigues—His thoughts— Marat's overtures to Napoleon—His interview with Fieury de Chaboulou—He decides on returning to France—His preparations— His departure from Elba—His passage—His occupations at Sea— He dictates his Proclamations to the Army and to the People-Incidents of the Voyage—He dietates the Address of the Guards to the Army—He disembarks in the Gulf of Juan, on the 1st March, 1815—Appears before Antibes—He marches through Cannes, Gracse, Digne, and Gap-He halts at La Mure-Napoleon at the Bridge of Vizille—He gains over a battalion of the royal army—Defection of Labédoyère—Entry of Napoleon into Grenoble—Enthusiasm of the country—He marches upon Lyons—Louis XVIII. learns the landing of Napoleon-Preparations for defence-Departure of the princes for the army—Equivocal position of the Duke d'Orleans— Convocation of the Chambers-Proclamation of Louis XVIIL-Marshal Soult's order of the day—Protestations of Marshal Ney.

I.

WE will now return to Napoleon, whom we left at noon on the 20th of April, at the moment when he threw himself into his carriage, with moistened eyes and heart-broken, at the conclusion of his simple and sublime adieu to his guard. He departed for that still royal exile in Elba, assigned to him by the

Napoleon's departure for Klim.

want of foresight of the European cabinets, as a favourable point for observing the coasts of France and Italy, from which he could hear the faintest murmur and respond to the slightest call of fortune and his partisans.

Nor did he depart like Dioclesian or Charles V .-- these sovereigns, satiated with empire and weary of human grandeur, who abandoned their thrones from an irretrievable disgust for ambition, and who only looked back on the past to lament the years they had lost in seeking for happiness by reigning over their fellow beings. He was not going, under a second delusion like theirs, to look for peace in the gardens of Balona, or for holiness in a monastery; he departed vanquished, humblod, betrayed, abandoned, irritated, embittered, scarce striving to feign, and counterfeiting badly, a resignation forced by the ingratitude and dastardliness of his generals, accusing his people, curning his brothers, regretting his wife, his son, his palaces, his crowns, incapable of bending himself to a private station of life, however aplended it still might be, and having at so early an age and for so many years contracted a habit of universal power, that, with him, to live was to reign, and to reign no longer was worse than death. He did not, therefore, depart without the hope of returning, or without having already warped in his own thoughts, and with his few adherents, the first meshes of the net which he hoped one day or other to throw from his island over the continent. royal blood, who are born upon the throne, sometimes abdicate with ninearity, because they bear with them and recover, so to speak, their grandour in their name and in their blood; but princes who have been raised to empire even by glory, never abdients irrevocably, because in descending from the throne they only fall back upon their humble origin, which they look upon as a humiliation to their pride. Buch was Napoleon. The immense renown which he carried into exile, and which must follow his name to posterity, was not sufficient for him. He wished to live with universal power, and to die on the summit of that throng to which he had raised himself. grisf and shame of his fall had already formed within him an involuntary and perpetual conspiracy.

His reception on his route.

#### II.

He had sent on before him, from stage to stage, to protect him on his journey, and to embark with him, the regiment of his guard which he was allowed to take with him to Elba, as a guard of honour according to the spirit of the treaty, but in his own mind as a vanguard of war. He knew the power of a band of faithful soldiers in the chances of a war, and above all, in the vicissitudes of a revolution. A detachment of 1,500 chosen men, representing the French army, might be, at a given day, the most captivating standard for his cause; and the imprudence of the allies and of the Bourbons had still left him in possession of this spell

#### III

The commissioners of the allied powers accompanied Napoleon to the place of embarkation, to guarantee at one and the same time his safety and his departure. Fréjus had been chosen in order to avoid the dense population of the principal ports, and the *Undaunted*, an English frigate, awaited him there.

His journey was gloomy, clandestine, and rapid; for in travelling through France he had alike to dread the obstinate fanaticism of his partisans in the military provinces of the Centre, and the fanaticism of hatred in the population of the South. The march of the detachments of his guard resembled a funeral procession escorting the remains of their glory and of their Emperor to the tomb. A crowd wavering in the midst of emotion, happy in the prospect of peace, but respectful towards the remnant of our armies, a mournful silence, a murmur of commiseration amongst some, of resentment amongst others, some scattered cries of "Vive Napoleon!" beneath the windows of the hotel where the Emperor reposed, alone distinguished his journey through these provinces which had been ruined by his wars, but which were proud of his glory. After evincing these last symptoms of emotion around

His meeting with Angereus.

his residence, the groups of people dispersed, and the streets remained silent and deserted up to his departure. It was not deemed prudent to pass through Lyons in the day time. population of that great city, though it had been decimated by the extinction of industry and commerce, and conquered at this moment by that foreign invasion occasioned by his boundless ambition, still cherished for him a feeling of gratitude for the restoration of its religion, for its edifices rebuilt after the siege by the National Convention, and for the revolutionary turbulence stiffed under his despotism. Lyons, is the least intellectual of the cities of France, because its mercantile and routine genius is entirely devoted to a love of gain, and therefore best accommodates itself to the silent and arbitrary rule of a soldier's hand. Napoleon slept in one of its suburbs under the guard and protection of a regiment of Consucks, He had just left the Russians masters of his capital, and he thus found in the heart of his empire, the barbarous hordes of the North, as a vengennes of deatiny and a visible chastinement for Moscow. Insulting cries reproached him with it on his departure from Lyons, and these maledictions increased from city to city, and from stage to stage, in proportion as he He was frequently obliged, in advanced towards the South, order to shield himself from them, to conceal his features from the eager looks of the people, and to mislead the crowd by taking shelter in the carriages of the foreign commissioners. But a more painful meeting awaited him between Vienne and Valence. While walking up a steep ascent of the road, he was overtaken by the carriage of Marshal Augereau, then on his return from Paris. Augereau, who was an old soldier of the Revolution, had preserved all the rudeness of that epoch. On meeting with his Emperor, vanquished, exiled, and humbled, he recollected only his ancient rivalship with this favourite of armies, now punished for his supremacy by his fall. alighted from his carriage, and accosted Napoleon with more familiarity than a generous soul would have evinced even towards well-merited misfortune. He seemed to have forgotten the twenty years of respect he had paid as a subordinate to the ruler of France, to recur to those days when he was the equal

#### His arrival at Valence.

of one to whom he was indebted for so many commands, titles, honours, and formune. He made use of that familiar style which, in France, is only allowable to inferior or very intimate friends, while reproaching him in unmeasured terms for his ruincus and mad ambition. He had already, in a recent proclamation to his troops, blamed the Emperor for not having dared to die like a soldier. Hurt, but still indulgent, Napoleon at first affected to have forgotten this outrage, and to see in Augerean only an old friend embittered by misfortune; but the marshal continuing his representes with the rudeness and edistinacy of a soldier who forgets himself, the Emperor bade him farewell and threw himself, goaded, into his carriage. The reproaches of the world had horrowed the voices of his own generals, who courted the favour of the new government by the bitterness of their language, and the tardy audacity of their demesnour before him. Augereau without raising his hat placed his hands behind his back and responded to the forewell of his general by a simple motion of the head, which seemed contemposously to dismiss the fallen fortune with a riod.

## IV.

At Valence, a garrison town where he had passed in the millery school the best and most studious period of his youth he made his entry by day-light, and recognised with emotion the landscapes, the old familiar haunts, the houses. and the names of families which recalled his most distant resollemons. He same back, dethroned and vanquished to the standing point of so many victories and so much grandeur. His eyes became clouded and his memory flew back for a moment to his early companions, to the scenes, the dreams, the tender reminiscences of other days. He there saw for the first time the drapeau blane of the Bourbons on the public buildings. and the white cochade in the soldiers' shakos. This visible sign of another empire than his own seemed to confirm to him the ranishing of his power, and he turned away his eyes. But as though Valence felt bonoured at having formerly checated and nurmed within its walls the man of the age, it

His reception in the South.

evinced no sign either of joy or malignity at his fall, but suffered him to pass unheeded without any other reproach than that of its silence.

V

But on quitting Valence, where his name had the influence of a local souvenir and of great favours diffused during his reign amongst its principal families, he found the South all up and stirring with irritation and fanaticism against his name. The recollection of the persecutions of the Cevennes, the religious causes converted into and perpetuated as political causes, the massacres of Avignon, the insurrections of Marseilles, the taking of Toulon by the English, the quick and impassioned character of the people, where the fire of the sun seems to inflame all hearts, had left amongst the parties in these provinces elements of fermentation easily called into action. The masses, less reflective and more sensual than in the north of France, had preserved there, more than elsewhere, the impassioned superstitions of old things and of old races. return of the Bourbons to Paris had appeared to the royalist people of the South a personal victory of their own over the opposing party. The name of Napoleon represented there all that the people abhorred; his fall did not seem to them a vengeance and a surety sufficient against the possible return of his domination. His death alone could assuage the dread and hatred which he inspired. The dregs of the people had been agitated for some days at the rumour of his expected passage under the walls of Orange and of Avignon; and if crime was not actually meditated amongst them, at least they prepared outrage. It was intended that he should leave France accompanied by the imprecations of the South; and the commissioners who were informed of this disposition on the part of the people, could only secure the safety of captive by sheltering his unpopularity under false indications of hours which misled the populace, and under the shades of night, which hid Napoleon from the towns and villages through which he passed. One of the couriers who preceded his carriage, on arriving at Orgon found the

#### He enducks on board the Undownted.

multitude assembled in the square, surrounding an effigy of Napoleon hung up on a gibbet, in front of the post-house. and threatening to carry into effect this infamous punishment on the person of the tyrant. This courier returned with all speed to acquaint the commissioners with the disposition of the rabble. They accordingly slackened their progress; they pretended to have received counter-orders, and the town was misled as to the moment of the Emperor's arrival. The impatient crowd, therefore, dispersed; and Napoleon, disguised as a courier, wearing a hat and cleak which entirely concealed his features, passed thus, under favour of the twilight, the last group which awaited his carriage in the square; but he heard the marmars, the maledictions, and the menaces of death which arose at his mame. At the tavern of the Accolade. where he stopped to wait for the commissioners, he was obliged to assume another disguise to pass through the town of Aix, where the same hatred existed against him. The cries of "Down with the Corsican," "Death to the tyrant," pursued him from stage to stage. At Aix the exasperation was so great that the authorities were compelled to close the gates of the city to prevent the populace from rushing, armed with murderous weapons, to the road he was to pass. His carriage took a circuitous route which removed him from the walls; but the outcries of the crowd reached his ears whilst they changed horses to draw it towards the coast. He arrived at length in sufery at the chateau of Luc, where his sister, the Princess Pauline Borghese, was waiting to embark with him. proud to share at least his exile as she had shared in all, the pride, the splendour, and the wreck of his fortune.

On the following day, the 28th of April, Napoleon was received on board the Undamnted frigute, which removed him from the regrets of some, from the fury of others, from the thoughts of all, having in a few days run the gammilet of his unpopularity. He recovered his composure when the waves rolled between him and the continent, and conversed about his new abode with the mental relaxation of a man anxious to bury painful recollections, and thenceforward to rest his barassed soul on the perspective of an obscure life, divested of all ambition.

His intelling to the island of Kilin.

#### VI.

The dark mountains of the Isle of Elba soon rose shove the horizon of the Mediterranean, tracing before his eyes the limits of his new empire. He disembarked there with his yeard, amidst the astenishment and satisfaction of the seanty population of the island; and, as though he still believed in the actual existence of his empire, he mounted his horse and rode to the fortifications. These he impected with the same solentific glance that he would have bestewed upon the walls

Gibraltar, of Malta, or of Antworp; ordering them to be repaired and put in a state of defence. He felt confident that in the event of war with one or several of the European movers he could hold out seven or eight months upon this island, naturally fortified by its waves, by its rocks, and by the defiles of its mountains. He afterwards rapidly inspected the accomble sites of his new abode, accompanied by his officers, and by the impectors of mines; he devised, as he galloped along, plane of establishments which he pretended he would create for the improvement of agriculture, the working of the iron mines, and the advancement of the trade and shipping of the island. The inhabitants of Fills were astenished at this mental activity, which the struggle with the world did not appear to have worn out. They conceived hopes of riches and of fame for their little island. The renown of a great man, attaching itself not only to his life but to his tomb amongst them, would attract thither the attention of the world and of futurify. The place and the man are identical in the eyes of history, and the renown of the island of Elba was about to grow with that of Napoleon.

## VII.

The island is distant a few hours' sail from Corsica, the birth place of the Emperor. He found there again the horizon of his infancy, the sky, the sir, the waves, the ruggedness and majesty of outline which mark out to navigators the sum

#### The island and its inhabitants.

mits of Sardinia, of Corsica, of Ponza, of Piombino, of Santellaria, and of Capri; a chain of sub-marine mountains, which seem to border at a distance, like so many gigantic rocks, the coasts of France, of Italy, and of Spain, interrupted only by wide spaces which comprise the great maritime routes from the Western World to the East. These islands at all times, by their isolation from the continent, by their inaccessibility, and by their wild and rugged form, served as places of banishment, of exile, or of imprisonment to the primitive people on the eastern coast of Italy. Their inhabitants, a mixture of Arab, Greek, and Roman colonists, preserve with a genius of their own, energetic and adventurous as their ocean, traces of their ancient origin. The courage of the Romans, the imagination of the Hellenes, and the seafaring and pastoral genius of the Arabs are fully visible in their manners, mingled with the sombre gravity of insular tribes, who recollect after the lapse of a thousand years that they have lost their native land. The soil and the inhabitants of the island of Elba have all these characteristics. The island—which is nothing but a block of iron covered with rock, notched and jagged by the winds, and with a layer of earth accumulated in the hollows of the hills-displays but few narrow valleys winding between the mountains and little creeks, half opening to receive the waves, of the ocean. Amidst these meanderings, and on the slopes of hills which look upon the sea of Italy, nature and cultivation have enclosed some rural domains and some gardens, shaded by olive trees and watered by scanty streams. It is in one of these creeks that the town of Porto Ferrajo presents its roadstead, its port, and its fortifications to the wanderers of the deep.

## VIII.

In a few days the Emperor, eager to take possession of his future abode, was established, with his household, his guard, and his sister Pauline, in the buildings of the ancient chateau and in the principal houses of the town. He hastened to order such erections and improvements to be made as might conduce to the comfort of himself or his court, together with

#### Magazineas a marte ed life at Filia

harracks for his 1,500 troops. He armed and recipe of the military patriotism, as if he still vished to keep up the game of serverighty and love of country. He resumed the habits and surrounded himself with all the luxuries of his breach palaces, having, to all appearance, only changed his seat of provenment. This might have been perhaps from a desire to disarm the suspicious of Europe from the very outset, by as anning the aspect of a happy ambition easily gratified by such triffes, or he might have left sufficiently great eithin himself to preserve, without derision, the etiquette and vanity of a great empire on a desire took of the Mediterranean, or he might have been acting in conformity with his concentrational character, the country of power and receilty to the multiple character, the country of power and receilty to the multiple character, the country of power and receilty to the multiple character, the country of power and receilty to the

The naturen of 1811 and the whole winter more proceed in this commer by Supelier, becary mingling with simplicity. and feeticity with retirement in his residence. The week of his improvement fortune and the first instalments of the alle ogners secured to him by treaty, appeared to be on been decided by him to the embellishment of the island and to the acquisition est in armall fleat, Acationed, no his allegeral, to this commercial pest military arrive of his new subjects. To this Metilla he had given a flag as ten maral permer intended to maintain a position. and to make itself recognised and respected in the nature of the Mediterranean. Weeks of art, furniture, beeks, and the journals of Parago, arrived for him incommitty from Ground Lagiliarn, and Paris The eyes of the mortel mere again this little island. Linglish travellers, with whom corresity is one of these guasiena which neither distance nor national shopees enn present this gentification of floobed from Landon, from Penne, from Singles, and from Toward to green upon the man where hatred and so long made their is land trendles and in prisoned England within the limits of its mean upon the shores of Greece, of Asia, or of Italy could they find may monument or may rain so imposing no this Promothers of That gloried in only having cought a glimpen of bien, and in their correspondence and their journals they

## The Princese Pauline Boughose.

boasted of a word or a gesture by which the hero, within his circle, might have repaid their importunate adulation. Loudon and Paris resounded with the lightest step and the most tri fling word of Napoleon, who, on his part, affected to receive the travellers with ease and grace, as one who had laid aside all arms and conquered all hatred, and who demanded nothing more in this world than an asylum in every heart, a favourable souvenir in all imaginations. Pauline Borghese, the most beautiful and most worshipped woman of her time, had transferred her court and attracted her admirers to the island of Elba. She adorned the exile of her brother, gave life and soul to it, impassioned it with her charms, and made it touching by her fidelity to misfortune. She constituted the splendour and the grace, while she did the honour of his saloons. Concealing thus, under the guise of pleasure and of trivial occupations, a more serious and political devotion, she travelled, under the pretext of visiting her sisters and brothers, from Elba to Rome and Naples, and from Rome and Naples to Elba; an ambassadress without seeming importance, and free from suspicion, whose very volatility shielded her in the eyes of the continent from all imputation of sinister intentions.

## IX.

Meanwhile Napoleon, who concealed even from Bertrand and Cambronne, his two lieutenants in exile, the thoughts he had nourished since his departure from Fontainebleau, was watching, apparently without interest, but in reality with attention, the attitude of Europe, of France, and of the congress of Vienna. He had upon his rock no other confidant than his own heart; but on the continent he had many eyes looking out for him, and watchwords had been agreed upon with a small number of his old adherents in Paris; signs which he alone could read, and of which the emissaries who brought them, under various pretexts, did not themselves know the importance or the signification. Besides the princes and princesses of his own family, three men in Paris had agreed with Mapoleon at Fontainebleau to keep him acquainted with the

#### long. mem - bideigiet 4

current of events, to approx him of any new danger that might threaten him, and to give the signal for his return should fortune ever again lay France open to his footsteps, These three elect but watchful confidents were Maret, whose only policy was the will of the Limperor, Buvury, we bound by this tien of the heart and by neered complication, that he could not detach himself either in word or hopour from his general and his friend; Involette, where a landable but excensive gratitude emphanical even to blind chedience to the destiny of his banefactor. Other men, more chacure but equally useful, and some ladies of the old imperial court, inflamed by the recollections of the pride or the love of their vanished youth, ngitated, concerted, and conspired around these principal leaders of the intrigue. The privileged or subtreed writers of the old importal police with heart and hand formented this conspiracy, the secret of which might smally be concentrated in very few hands, for it was above all things a theil conspiring, without correspondence, without mentings, Without arms, without withesses, without soldiers, in wheat, a The whole army formed part of it conspining of the heart without being aware of the fact. These are the only consum. cros which succeed. They are suspected, they are known, they nre felt, those engaged in them enand be named, convicted, Such was the Bonapartist consuming during the nine months exile of lingularing

X

The Emperor had read history deeply while he himself was preparing the greatest pages of modern times. He possessed an intuitive genous for this study, like all men predestined by their nature to originate or to govern events. His Italian soul had the instincts, the profound and analytical sugarity, the prompt resolves and lightning flashes of Machinel This policy, still further sharpened at the moment in him by the ruggedness of his ambition and by the irritation of his regrets, did not allow him to overlook any of the difficulties or inconsistences of the Bourbons. Before many months had

His reflections on the future.

elapsed he saw them at loggerheads with the too-exacting party of the old regime, with the untameable party of the Revolution, with the dethroned military party, and with the Empire; while unable to reconcile to himself the acquiescence of France in her present littleness after all Europe had been overrun, conquered, and possessed. He heard from his island the murmurs of these 50,000 officers or sub-officers, condemned, without pay, or on half-pay, to the idleness of their villages and the obscure condition of their respective families. He knew that the treasury, exhausted by his wars and by the foreign occupation, could neither assuage their poverty nor promote them in time of peace. Already also he heard the recriminations of all these states, rent in fragments by the arbitrary fiat of the congress of Vienna, after having been grouped in imposing nationalities, and compelled to return under the narrow and superannuated domination of their ancient reigning houses. He foresaw, for all the sovereigns as well as for the Bourbons themselves, the difficulty of suddenly disbanding these immense armies which they had been obliged to levy against him. counted upon the quick and feverish inoculation of the doctrines of liberty, which it had been necessary to evoke from the bosom of Germany to urge her to independence. He looked for explosions of that liberalism which he considered to be the deadly malady of the modern world, because it struck at the power of absolute thrones and elevated itself upon their fall, like the spirit of the present age after the tyranny of the past. He discovered the first symptoms of it in the timid but bitter opposition journals of Paris; in the agitations of Milan, where liberty was tumultuously applauded by young men at the theatre; in the funeral of Mademoiselle Raucourt, a Parisian artist, at which the people hooted the priesthood and profaned the church; in the obsequies of Louis XVI., at St. Denis, during which, the faubourgs had renewed against the Count d'Artois the vociferations and the sanguinary symbols of 1793. He rejoiced in secret at the first political quiverings of Europe, hoping that after having profited by this agitation of the popular spirit against the ancient thrones, he should be able to conquer it again under his soldierly and plebeian despotism.

Unanciness of the Congress at Victoria.

The ennui, moreover, consequent upon his position, made him little acrupulous as to the means, and less timid as to the difficulties of the future. Idleness weighed upon him as upon a spirit which had long borne up the world, but now no longer bore anything but disappointment and regret. All risks and chances seemed to him preferable to this certainty of consuming himself in the full power and possession of his faculties in his island prison.

## XI.

Napoleon had further learned, that the severeigns assembled at Vienna and their ministers were beginning to feel measy. upon the hints of M. de Talleyrand, at the secret agitations which the near vicinity of Napoleon was spreading through France. A country humbled by conquest and eager to avenge itself for its humiliation, an army partly disbanded and partly under arms, whose heart was with its old general, a people ensily inflamed with novelty, parties inconsistent in their principles, and the frequent communications between Films and Paris, were all subjects which preoccupied the congress. England began to speak of the necessity of removing Napoleon from France, and France from Napoleon, and some island in the ocean was sought for which might be easily watched and surrounded, and would therefore present a place of greater security for the banishment of this public danger. of Ponza presented itself in the Mediterraneau, that of St. Helens in the Atlantic Ocean. These rumours, exaggerated by the reports of his confidents, made Napoleon apprehend that the concessions of Paris might be revoked, and his principality he converted into a prison, to which death itself would be preferable. Moreover, between power and death, there still remained for him all the chances of an invasion of the continent, and all the treaties which this invasion might force from the allied powers. Italy appeared to him as a second France, still ensior perhaps to rouse to action, to conquer and to keep, than his first empire. He was of its blood, he spoke its language, he possessed its national genius, his name sounded there like a name of Tuecany, his brother

## Mariet's enveniones to Nagorioson.

and his sister had reigned there: Murat, his brother-in-law, still actually did reign there, and might pave the way for him with an army of 60,000 men. Sometimes he returned to his views of founding a European empire in the East: he thought and with reason, that a compressor of his manne, deffied by distance and the imagination of the Arabs at the head of some thousands of soldiers, and recruiting in Syria and in Egypt from populations as numerous as the sand of their deserts, might remen the prodigies of the Ten Thousand, and be Alexander in the East after having been Napoleon in the West. He had the fewer of thought and the mune fremry of adventure, which sure the foresummers of great revolutions. A few but devoted emissaries arrived almost every week from the Italian coast under the pretext of commence, and were closeted with him during whole mights unknown even to his generals and his troops suimalating by their own andour the ardour by which he himself was devoured.

The Princess Pauline Borghese arrived from one of her tours to Naples, where she had seem Murat and had witnessed his processations and tears of repentance. She acquainted the Emperor with the remorse of his old companion in arms, and his pressing entrenties, memored as he was by the congress, that Napoleon would once more set his foot upon the continent, and by thus complicating the affairs of Europe, offer him a chance of preserving his own throne, an enterprise in which he even proposed to take the initiative. Murat, in fact, was not ignorant of the secret treaty signed at Vienna between England. Austria, and France to declarone him. He know that the army of 30,000 mem, assembled under frivolous presents at Chambery, under Marshal Soult, had in reality no other object than Naples. He could no longer afford to delly with forume.

#### LIZ

Namederm on his side, only awaited the signal from Paris, and he received it. M. Fleury de Chaboultu. one of the young anditors of his council of state, whom he modelled to his own mind and formed to his hand to become the instru-

His interview with Fleury de Chahmilon

ments of his despotism, animated by that zeal which devoured the impatient ambition of the youth of that day, arrived under a specious pretext during the night, at the Isle of Elba, and was ushered into the presence of the Emperor. It is not known if this emissary had received the orders of Savary, Lavalette, or Maret, or if in his ardour he had acted on his own authority. However this may be, he opened his mind to the Emperor, and the Emperor half opened his in return. He had occasion for instruments and precursors in France, but he apprehended spies of his designs even in these necessary instruments. His attitude and his language evinced the impatience and the prudence which were struggling in his breast, for he had hitherto only seen this young man in the obscure ranks of his council of state.

"Well, Sir," he said, when Marshal Bertrand had retired, "speak to me of Paris and of France; have you brought letters for me from my friends?" "No, your Majesty," replied "Oh, then, I see they have forgotten me like the rest!" answered the Emperor, to make his visitor believe that he had no correspondence with the continent. will never be forgotten in France, Sire," said the emissary. "Never!" returned Napoleon. "You are mistaken; the French have now another severeign; their duty and their happiness command them to think no more of me. What do they think of me at Paris? They invent a great many fables and falsehoods there; sometimes they say I am mad, sometimes that I am sick. It is also said that I am to be transferred to Malta or to St. Helena. Let them think of it! I have provisions for six months, cannons and brave men to defend me, and I shall make them pay dearly for their shameful attempt. But I cannot believe that Europe will dishonour itself by arming against a single man, who neither can nor wishes to do harm. The Emperor Alexander loves glory too much to consent to such an attempt. They have guaranteed to me, by a solemn treaty, the sovereignty of the Isle of Elba. I am here in my own territory, and so long as I shall not go to seek a quarrel with my neighbours, no one has any right to come and disturb me here. Have I known you in the army? Poor men!

His opinion of the Bourbous and their policy.

expose your lives for kings, sacrifice to them your youth, your repose, your happiness, in order that they may not even know whether they have seen you or not! How do the Bourbons take in France?" "They have not realized the hopes that were entertained of them," said the emissary. "So much the worse," replied the Emperor; "I also thought when I abdicated, that the Bourbons, instructed and corrected by misfortune, would not fall back into those faults which lost them in 1789. I was in hopes that the King would govern you as a good man should; it was the only means of making you forget that he had been forced upon you by foreigners. But since they have set their feet upon the soil of France again, they have done nothing but commit blunders. Their treaty of the 23rd of April," he continued, raising his voice. "has profoundly disgusted me. With a single stroke of the pen they have robbed France of Belgium, and of the territory she had acquired during the Revolution; they have despoiled her of the arsenals, the fleets, the dockyards, the artillery, and the immense stores which I had accumulated in the forts and harbours, which they have delivered up. It was Talleyrand who made them commit this infamy. He must have been bribed to it. Peace is easily obtained on such terms: and if, like them, I had consented to sign the ruin of France, they would not now be on my throne. But I would sooner," he energetically cried. "cut off my hand! I preferred renouncing the throne rather than keep it at the expense of my own glory and the honour of France. A dishonoured crown is a fearful burthen. My enemies have everywhere declared that I obstinately refused to make peace; they have represented me as a wretched madman, thirsting for blood and carnage. This language suited their purpose. When a man wishes to kill his dog he would fain make people believe he is mad. But Europe shall know the truth, for I will acquaint it with everything that was said and done at Chatillon. I will unmask with a vigorous hand the English, the Russians, and the Austrians; and Europe shall decide between us. She will declare on which side lay the knavery and the thirst for shedding blood. If I had been possessed of a rage for war, I might have retired

His defence of himself.

with my army behind the Loire, and enjoyed to my heart's content a mountain warfare, but it was never my wish to do so, for I was weary of carnage. My name alone, and the brave mon who remained faithful to me, still made the allies tremble even in my capital. They offered me Italy as the price of my abdication, but I refused it; he who has reigned over France should never reign elsewhere. I chose Elba in preference, and they were but too happy to give it to me. This position suits me, for here I can watch over France and over the Bourbons. All that I have ever done has been for France: it was for her sake, and not for my own, that I wished to make her the first nation in the universe. My own glory is made, and my name will live as long as that of God himself. If I had only had my own person to think of, I should rather, in abdicating the throne, have returned into the ordinary ranks of life; but it was my duty to preserve the title of Emperor for my family and for my son. After France, my son is dearest to me in all the world.

"The emigrants know my thoughts, and would gladly assassinate me. Every day I discover new snares and fresh plots. They have sent one of George's braves to Corsica, a wretch whom even the English journals have held up to Europe as a thirster after blood, and a hired assassin. But let him beware; if I escape him, he shall at least not escape me; I shall send my grenadiers in search of him, and have him shot as a warning to others. The emigrants will ever be the same. When they had nothing to do but to make bows in my antechamber, I found more than I wanted of them; but when honourable deeds were called for, they ran away like poltroons. I committed a great error in recalling to France this antinational race. But for me, they would all have starved in foreign lands. But then I had great motives: I wished to reconcile Europe with us, and close the Revolution.

"What do the soldiers say of me?" "They never pronounce your name without respect, admiration, and sorrow." "They love me then still? What do they say of our misfortunes?" "They regard them as the effect of treason." "They are right. Were it not for the infamous defection of the Duke de

His opinions of Marmont and the state of France.

Ragusa, the allies were lost. I was master of their rear and of all their military resources. Not one would have escaped. They also would have had their twenty-ninth bulletin. Marmont is a wretch; he has lost his country and betrayed his sovereign. His convention with Schwartzenberg is of itself sufficient to dishonour him. If he had not been conscious that he was compromising himself in delivering me and my army into the hands of the enemy, he would have had no occasion to stipulate a safeguard for my life and liberty. But this is not his only treason; he intrigued with Talleyrand to wrest the regency from the Empress and the crown from my son. He infamously deceived and trifled with Caulaincourt, Macdonald, and the other marshals. Every drop of his blood would not suffice to expiate the mischief he has done to France. I shall consign his name to the execration of posterity. I am very glad to hear that my army has preserved the consciousness of its superiority. and that it attributes our great misfortunes to their real authors. I see with satisfaction, from what you have acquainted me with, that the opinion I had formed of the state of France is correct; the Bourbon race is no longer in a position to govern. Their reign may suit the nobles, the priests, and the old dowagers of yore, but is utterly worthless for the present generation. people have been habituated by the Revolution to count for something in the State; they will never consent to revert to their old nullity, and to become once more the mere drudges of the nobility and the church. The army will never be attached to the Bourbons. Our victories and our misfortunes have established between it and me an indestructible tie. With me alone it may once more achieve vengeance, power, and glory; with the Bourbons it can obtain nothing but blows and insults. Kings can only maintain themselves by the love of their people or by fear: the Bourbons are neither loved nor dreaded; they will of themselves forfeit the throne, but they may still maintain themselves long upon it. The French do not know how to conspire.

"Yes, all men who have national blood in their veins must be the enemies of their government. But how is it all to end? Is it thought there will be a fresh Revolution? What Mar arguma militar car mata di anny me é manificant

would you do were you to drive away the Bourbous? Would you establish the Republic? "The Republic Suc.! Notody drame of that. Pathaps a regency might be colablished." "A regement from what purpose? Am I dead?" "But, Sire. your absence." " bly absence has nothing to do with it. In two days I should be in Prance if the nation called me thitler. In you think I should be right in coming look? " "I dore and, Suc personally determine such a question, but - " "That is not what I ask you . Buply, yes on no " "Well than, yes. Sime. " You think my? " Yes your Majesty, I am consumed in common with your friends, that the people and the army would receive you as a liberator, and would embase your cause with cultiusiasin. "by trands then we of opinion that I should retain? . " We had to escent that your Majesty would marrogule me upon this point, and this is verbating the unswer: 'You will say to the language that you dure not take upon yourself to decide a question of so much importance, but that he may consider as a positive and indisputable fact, that the present government has lost itself in the estimation of the people and the army; that discontent is at its height, and that it is not thought the Boursons can make head much longer against the general animal cosion. You will add, that the Emperor has become the object of the regicls and wishes of the uring and of the nation."

#### XIII.

The Emperor appeared to listen for the first time to this report of an intelligent man on the state of France, he then became absorbed in his reflections and dismissed his visitor.

Two days after he sent for him again, and after having sworn him to the strictest secrety as to what he was about to contide to him. "Henceforward." he said, "you belong to me; timely and state circumstantially the account you have been commissioned to make to me of the state of feeling in trance. I have been the cause of its mistortanes, and I wish to repair them. Idural is with us. He has recovered him toolic heart, he bewards the wrongs he has done me and is

His instructions to Fleury de Chabeulon.

ready to stone for them. He has a poor head; he has nothing but an arm and a heart. His wife shall guide him. He will lend me his navy if I should have occasion for it. France calls upon me. Depart, and tell those who have sent you what you have seen. I am determined to brave everything, to comply with their wishes and those of the nation. I shall leave here between this and the 1st of April with my guard, and perhaps sooner. Let them strengthen the good feeling of the army. Should the fall of the Bourbons precede my arrival. tell my friends that I desire no regency: let them appoint a greenment ad interim, composed of the persons whose names I shall mention to you. With regard to yourself, you are to go to Naples and thence to Paris. This evening, at nine o'clock, you will find a guide and horses at the town gates. At midnight, a felucea, got in readiness unknown to the commandant of Porto Longone, will carry you to Naples."

Then recalling his emissary, who was retiring: "What are the regiments," he said, "which are quartered in the South, on the coast, and on the road to Paris? Write me the names of the officers who command them. Here is a cipher that will screen your communications from the eyes of all police."

#### XIV.

The emissary departed and executed the orders of Napoleon, waiting patiently the 1st of April as the period fixed by the Emperor, while the secret council of Bouapartists at Paris concealed in anxious silence their hopes and fears. No one was in possession of the explicit secret of his final resolves. He left them floating in his own mind. He thought with reason: that great events are determined rather by the hour than by the man, and that they are as frequently unexpected as premeditated. He was wont to leave much to be done by chance and the moment.

#### W

Meanwhile an unaccustomed activity and mysterious symp-

His preparations for departing from Kiba.

of Elba. Feluceas were incessantly arriving and departing by night with correspondence to and from Italy. Provisions and munitions of war were accumulated in the magazines. Frequent reviews of the grenadiers of the guard were made by Napoleon and by his generals; the arms were inspected, and a rumour was current among the soldiers of an approaching expedition to Italy. They were delighted at the idea of soon seeing Italy again, confiding in the genius and good fortune of their Emperor, and having no doubt of victory the moment he should give them the signal of some enterprize contemplated and planned by him. His smiling countonance, familiar talk. and rough caresses, prepared them, without any revelations on his part, to do everything and hope everything for him and From the eyes of the strangers who visited the island. and amongst whom he suspected there were spies, Napoleon concealed his intentions under the appearance of a resigned indifference, and the simless activity of a man who endeavours to dissipate his ennui. Reunions, conversazione, and fâtes multiplied around him. The English and French commissioners charged with observing from Leghorn and Genoa the coast of Italy, came over themselves to participate in these pleasures, and kept their governments in the most deceitful security.

## XVI.

Whether the Emperor had wished to deceive his friends themselves by naming the 1st of April for his projected expedition, or whether an impatience consonant with his nature had not seized upon him suddenly and rendered intolerable the long delay which he had at first imposed upon his wishes, certain it was that he surprised Europe, and perhaps himself, by suddenly anticipating the prescribed term. He knew that schemes too long delayed miscarry, and that in conspiracies wonder is an element of success.

On the evening of the 26th of February, he attended with a serene brow, a mind apparently relaxed, and conversation free and buoyant, a ball given by the Princess Pauline Borghese to the officers of his army, to the strangers, and to the prin-

#### His departure from Elba.

various topics with some English travellers, whom curiosity had brought over to this fête from the continent. He left the ball-room at a late hour, taking with him only General Bertrand and General Drouot. "We depart to-morrow," he said to them in that tone of voice which seems to forbid discussion and command silent obedience; "let the vessels which are at anchor be seized to-night; let the commander of the brig Inconstant be ordered on board, to take the command of my flotilla, and to prepare everything for the embarkation of the troops; let my guards be embarked in the course of to-morrow; let no vessel whatever leave the port or the creeks until we are at sea, and until that time let no one, except yourselves, be acquainted with my intentions."

The two generals passed the remainder of the night in preparing for the execution of the orders they had received. The fete of the Princess Pauline had hardly ceased to resound amid the silence of night, when the projects of the Emperor had already crossed the sea, and everything was getting ready n his actual departure. At sunrise, the officers and soldiers received without astonishment or hesitation, the order to prepare for embarkation. They were accustomed never to reason on points of obedience, and to confide in the name which for them was destiny. At mid-day the lanch of the brig Inconstant came to shore for the Emperor himself, and he stepped in under a salute from the cannon, and amidst the acclamations of the people and the tears of his sister. He was received on board the brig by 400 grenadiers of his guard, already embarked. Three small merchant vessels, seized during the night, had embarked the remainder of the troops, amounting altogether to 1,000 men. Napoleon's features were lit up with the certainty of success, and this confidence speedily communicated itself to the countenance of his soldiers. The sea was propitious to him. It had seconded him in all his enterprises, had borne him from Corsica to France, from Toulon to Malta and Alexandria, separating from him the fleet of Nelson, and again it bore him back from Alexandria to Fréjus, through the midst of the English cruisers. In returning from Egypt

He regions the trungs embarred in the expedition,

alone, and a deserter from his army, he came at the call of his fortune, in embarking at the island of Ella with all that remained of him and of his companions in glory, he came to provoke it. He still depended upon it, and sa yet he was not destined to be decrived.

#### XVII.

The channel between the Isla of Ella and the shores of the continent ought to have been studded by French and English emisors to observe the engitive of Parage France had neglected this precontion, and the commander of the English craiser, districted, between love and duty, had left his frigate at ambor in the readstead of Leghern, and had gene to Placemen to attend fites, where he had hoped to meet a lady colchented for her heavity, the object of his possion was therefore free, and at somet the last gun gave the signal to the flotille of Singularin to weigh anchor. A clinidless sky. n gentle swell, and a light favourable last ze esemed to conspire in unison with this handful of men, who were going in search of empire or to death beyond the waves The music of the military hand raphied by mortial flourishes to the adians from the shine, and are the night was for advanced, the fleet and the music had vanished together . "The die is east !" earlaiged Nagoleon, as he turned away his eyes from the mountains of the Island, which were sinking below the horizon, and rested them on the sen of Italy - He called his generals around him, and with them reviewed the troops embarked in the expedition. The 400 granulists on bound the Inconstant, 200 infantry of the guntd. 200 Consider light infantry, and 100 Poles, am lankad in air amall vessals of every toninge, with twenty six pieces of carmon on hourd the brig, composed the whole fleet and army. A single frigate which they might have encountered would have been sufficient to aunihilate it, but no one calcu-Inted the peril, for all expected prodigion. Hestrand, Dremot, and Cambruma, presented to the soldiers the same calmines of voice, and the same disciplined report, as in those days when they surrounded the Emperor at his toviews of the

The demendance of the masps.

Correspond. The soldiers bore on their features and in their eyes, somewhat of the resolution of days of bottle, their mental vision seeming to view from after the great mind which led them on. They respectfully studied the attitudes and words of their Emperor, but no one ventured to interrogate him as to his designs. Their noblest devotion was to follow him unquestioned.

#### XVIII.

But Napoleon penetrating their secret thoughts, and willing to associate them by combined with his success, exclaimed. "Soldiers! we are going to France: we are going to Paris." "To France! to France!" with one voice replied the 400 grenations grouped together upon the deck of the brig. "Vive la France! Vive l'Empereur!"

The Emperor went down between decks, and the soldiers. who ware the same uniforms which time and the campaign of 1914 had used and torn, occupied themselves in patching and readjusting the remnants, for they washed to show themselves again in their native hand in the garb of their parade days. They exchanged with each other in an under-tone those unstudied reflections, those homeward thoughts and light and ironical milleries which constitute the genius of the French camp. Napoleon availed himself of these nocumul hours to dictate to his generals the proclamations to the army and to the people, which he wished to precede him on the muste to Paris. He had drawn up and carefully written out himself these proclamations at once military and political, the crowning point and principal medium of his enterprise; he had maturely weighed every word; but not wishing to comfide to any secretary, or to any confident, the mystery of his project, he had written these documents with his own hand. It was with difficulty he could read his own writing, rapid, munimed, confused as the thought which accumulates upon thought in a rapid jumble of ideas. He could scarpely make out again either the words or the sense of what he had put men paper, but he succeeded at length in deciphering his accusches and hieroglyphics. Several hunds wrote from his

## Proclamation to the Army.

dictation. He commenced with the awny, always and in all places, foremost in his thoughts.

#### "TO THE ARMY.

- "Soldiers! We have not been conquered; two men from our own ranks have betrayed our laurels, their country, their sovereign, their benefactor.
- "They whom we have seen during five-and-twenty years overrunning all Europe to raise up enemies against us, who have passed their lives in fighting against us in the ranks of foreign armies, while they cursed our beautiful France, would they pretend to command and enchain our eagles, they who have never been able to support their fiery glance? Shall we suffer them to inherit the fruits of our glorious labours—seize upon our honours and estates, that they may calumniate our glory? If their reign were to continue all would be lost, even the memory of our glorious days.
- "With what frantic rage do they misrepresent them! They seek to poison what the world admires; and if there still remain any defenders of our glory, they will be found among those very enemies that we have fought upon the battle-field.
- "Soldiers! in my exile I have heard your voice, and I am come through every obstacle and every peril.
- "Your general, called to the throne by the choice of the people, and raised on your shields, is restored to you; come and join him.
- "Fling away those colours which the nation has prescribed, and which for five-and-twenty years have served as a rallying point to the enemies of France, and hoist the tri-colour cockade which you have worn in our glorious battles. We must forget that we have been the masters of nations, but we ought not to suffer any stranger to meddle with our affairs. Who would pretend to be master over us? Who would have the power to be? Take back those eagles that you had at Olm, at Austerlitz, at Jena, at Fylau, at Wagram, at Friedland, at Tudela, at Eckmühl, at Essling, at Smolensk, at the Moskowa, at Lutzen, at Wurtchen, at Montmirail. Do you imagine that

### Proclamation to the Army.

this handful of Frenchmen, just now so arrogant, can stand their threatening glance? They will return whence they came, and there, if they will, they may reign as they pretend to have reigned during nineteen years.

"Your property, your rank, your glory, the property, the rank and the glory of your children, have not greater enemies than these princes whom foreigners have imposed upon us. They are the enemies of our glory, since the recital of so many heroic actions, which have rendered the French people illustrious while fighting against them to shake off their yoke, is their condemnation.

"The veterans of the army of Sambre-et-Meuse, of the Rhine, of Italy, of Egypt, of the West, of the Grand Army, are humbled; their honourable wounds are stigmatised, their successes are crimes. These brave men would all be rebels, if, as the enemies of the people pretend, legitimate sovereigns were only to be found in the midst of foreign armies. Honours, rewards and partiality are only for those who have served them against the country and us.

"Soldiers! come and range yourselves under the standard of your chief; he exists only in your welfare; his rights are only those of the people and yours; his interest, his honour and his glory are identical with yours. Victory will advance with rapid strides; the eagle with the national colours will fly from steeple to steeple, even to the towers of Notro Dame. Then you may exhibit your wounds with honour, then you may boast of what you have done, for you will be the liberators of your country.

"In your old age, surrounded and esteemed by your fellow-citizens, they will listen respectfully while you recount your noble deeds. You may then say with pride: 'And I also formed part of that grand army, which twice penetrated the walls of Vienna, and those of Rome, of Berlin, of Madrid, and of Moscow; which delivered Paris from the pollution with which treason and the presence of the enemy had contaminated it.' Honour to these brave soldiers, the glory of their country! and eternal shame to those criminal French, in whatever rank they may have been born, who, for five-and-

Prorlamation to the Pungle,

twenty years, have lought in foreign runks to read the bosom of their country.

"(Signed) Naporkow.

"The Grand Marshal officiating as Major-General of the Grand Army.

"(Signed) BESTRASD."

In his proclamation which he addressed to the people may be found all the accusations and all the malignant criminations with which his Parisian friends for the last seven months had prompted the imperialist or revolutionary journals. After having for twenty years assumed the attitude of a patrician determined to subdue the people, he now played the part of the pleheian resolved to avenge the people on the aristocracy. A flylla transformed into a Marius. But the world could not be deceived. The whole enterprise he was about to attempt and accomplish, displayed this double part of which one belied the other. Under the plaheian garb might be seen the restorer of all the aristocracies, and under that of the lover of freedom, the preserver of all dictatorships.

## "TO THE PROPIE.

"Frenchmen! the defection of the Duke of Castiglione gave up Lyons defenceless into the hands of our enemies. The army which I had entrusted to his command was, from the number of its battalions and the bravery and patriotism of the troops which composed it, able to beat the Austrian main-body to which it was opposed, and to arrive in rear of the left flank of the enemy's army which threatened Paris.

Thierry, of Vauchamp, of Mormans, of Montmirail, of Chatcau-Thierry, of Vauchamp, of Mormans, of Montereau, of Craone, of Elisium, of Arcy-sur-Aube, and of St. Dizier; the insurrection of the brave peasants of Lorraine, of Champagne, of Alsace, of Franche-Counté, and of Burgundy, and the position which I had taken in the rear of the enemy's army, by separating it from its magazines, from its artillary of reserve, from its commissariat, and from all its baggage, had placed it in a desperate position. The Franch were never on the point of becoming more powerful, and the elite of the enemy's army

## Proclamation to the People.

was lost without resource. It would have found a tomb in those wast districts which it had pitilessly plundered, when the treason of the Duke de Ragusa gave up the capital and disorganised the army. The unexpected conduct of these two generals who betrayed at the same moment their country, their sovereign, and their benefactor, changed the fate of the war. The situation of the enemy was such that, at the conclusion of the affair which took place before Paris, it was without ammunition, in consequence of being cut off from its artillery of reserve.

"In these new and extraordinary circumstances my heart was torn, but my soul remained unshaken. I consulted only the interest of the nation, and exiled myself upon a rock in the middle of the sea, for my life was, and still might be, useful to you. I did not suffer the great number of citizens who wished to accompany me, to share in my fate. I thought their presence at home would be useful to France, and I only took with me a handful of brave men necessary for my guard.

"Elevated by your choice to the throne, everything that has been done without you is illegal. For the last twenty-five years. France has been acquiring new interests, new institutions, and a new glory, which can only be guaranteed by a national government, and by a dynasty created under these new circumstances. A prince who would reign over you, who would be seated upon my throne by the power of the same armies which have ravaged our territory, would vainly endeavour to bolster himself up by the principles of feudal rights; he could only serve the honour and the rights of a few individuals, enemies of the people, who, for the last five-and-twenty years, have condemned them in all our national assemblies. Your internal tranquillity, and the estimation in which France is held abroad, would be lost for ever.

Frenchmen! in my exile I have heard your complaints and your wishes: you claim the government of your choice, which alone is legitimate; you accused me of slumbering too long; you reproached me with sacrificing to my repose the great interests of the nation.

" I have crossed the seas amidst dangers of every descrip-

Produced in the People.

tion, and I am come amongst you to resume my rights, which are identical with yours. All that has been done, written, or said by individuals since the taking of Paris, I shall be ignorant of for ever. It shall have no influence whatever on the recollections I preserve of the important services they have randered; for there are events of such a nature that they are beyond the control of human organization.

"Frenchmen! there is no nation, however small, which has not had the right of relieving itself, and has not actually relieved itself from the dishanant of obeying a prince imposed upon it by an enemy for a moment victorious. When Charles VII. re-entered Paris and overthrew the ephonogral throne of Henry VI., he acknowledged that he owed his acoptre to the bravery of his troops, and not to the Prince Regent of England, It is likewise to you alone and to my gallant army that I give, and ever shall give, the glory of being indelted for everything. "(Signed) Napotron."

His accent and his enthusiasm while he dictated these appeals to the people were in combinity with his words, and displayed the book, the gesture, and the indignant tone of one who declaims against the oppressors of liberty and equality it might be said that he was rehearsing before his generals and his accretaries the popular scenes he was about to enact on the continent,

## XIX.

A portion of the night was spent in this occupation; and the two proclamations were scarcely dictated, when all who knew how to write, amongst the sailors or grenadiers of the guard, were called upon deck, and some hundreds of hands were speedily occupied in making some thousands of copies of them to be ready for being distributed in profusion amongst the people at the moment of debarkation. The wind fell during the night, and at daybreak the flotilla was only six leagues from Elba, slowly doubling the Cape Saint André. The calm irritated Napoleon, who prayed for a morning breeze to throw him on the coast of France. The little desert isle of Capraïa, frequented by the goat herds of Piombino, seemed to hold back

### Incidents of the voyage.

the brig. One or two sails were seen in the distance. Everything became an object of suspicion to a captive who had the world for his spy and his enemy. The officers of the vessel proposed to tack, and return to Porto Ferrajo, there to await a more favourable wind. The Emperor refused, and ordered the heavy equipments of his little army to be thrown overboard to lighten the vessels, and render them more sensible to the breeze.

A little wind sprang up towards noon, which enabled the flotilla to bear towards Leghorn, when a frigate appeared to leeward, but was soon out of sight. A French brig-of-war, the Zeployr. commanded by Captain Andrieux, soon after hove in sight, making all sail in the direction of the flotilla. The grenadiers, confident that they could either win over or capture this vessel, implored the Emperor to board her, to make her hoist the tri-coloured flag, and add her to his fleet. But, wawilling to risk the secret and possibly the entire success of his enterprise by a puerile and insignificant conquest, he ordered the grenadiers below, with instructions to conceal themselves, and to keep silence. At six o'clock the two brigs were within hail, crossing each other's track; and the two commanders, who were acquainted, exchanged some words through their speaking-trumpets. Captain Andrieux, without the least suspicion, asked for news of the Emperor, and Napoleon, who was leaning on his elbow beside the commander of the Inconstant, took the speaking-trumpet out of his hand, and replied that he was quite well. The different tacks they were on soon removed the brigs from each other. The breeze freshened till the following morning. At day-break a seventyfour gun ship became visible, steering towards the flotilla, the crews of which again became uneasy, but her sails soon furled out of sight, like a cloud upon the ocean; and she did not even condescend to notice these seven little merchant vessels scattered on the deep. Serenity returned with a clear horizon, and the Emperor again assembling his generals upon the deck, said to them: "Speak now yourselves to your companions in glory! Come, Bertrand, take the pen, and write your own appeal to your brothers in arms!" Bertrand excused himself

Bourson Andelse the estimate of the Israels to the Army

con the neuro of tein installity to find expressions again to the grandour of the community. "Wall them, write," and Nagodown; "I will again for you all." He then distant the address of the grand to the arrivy

"Herature Maisture! The Ariston are leading to array, and we are in the sourch; conse and jobs in, come and jobs your Kangerer and year engles!

"And if there ment, just our wingroup, who have always that at the augment of our wrom, dura to sometim, who have and we tried us, where and we tried a sudder committee to about our blood and to about the bysees of victory?

"Military of the novemble, nightle, and ninetameth military divisions - garrisons of Antibem, of Toulon, and of Marsaillant—distanted officers and voterness of our armine—you are called by homose to give the first example. Come with an to win back the throne the pulledium of our rights—that posterity may one day excluin: 'Voreigness, necessaded by tenitors, had imposed a change of the people need the army have disappeared, and ones into other of the people need the army have disappeared, and ones into other on."

This address was expired like the extern, by the address and the anihors who could write, and such address received anyonal expires of it, to distribute on the road to the French regiments

### XX.

The weat of Arithma appeared at laright in eight, and was and listed with a general archamation. "Viva la France, Vivant loss France," cried addiscu and eathers, waving their hate and eagains the nir, no if their about and gentures had been near and rapided to by the burion. "Let us display the trivious ray rangeing again," and the Francerer, "that the consistry may rangeing one!" The cochade of Ellm, white and americal coloured, and apartical with ham, was torn down and americal coloured, and apartical with ham, was torn down and thrown into the use, and every wilder raphical on his hour-akin cap the trivious. A peaced of the surrising of the later alarghes again, and in the later of the surrising of the later alarghes again, and in the

#### He disembarks in the Gulf of Juan.

towards the land by a western breeze, entered the Gulf of Juan in full sail. Napoleon, superstitious, like all men who have experienced the miracles of destiny, associated a mysterious feeling with this coast; it was the shore that had received him on his furtive and triumphal return from Egypt; it had introduced him to the throne, and was destined, he said, to introduce him to it again, with greater certainty and rapidity; for on this ceasion his destiny had less to achieve; knowing the way, it had merely to retrace, as it were, its former footsteps.

### XXI

The felucca, on board of which was General Drouot, was half-an-hour in advance of the flotilla, and was the first to anchor on a silent and deserted shore. Drouot and his soldiers were landed by the boats of the felucca, the land and sea being as yet only partially visible in the morning light. Drouot's soldiers, on disembarking, and not knowing whether the other vessels were near or not, experienced a momentary panic as they beheld the shadow of the Inconstant, enlarged by the mist, advancing towards the shore. They believed in a snare, and thought they had been overtaken by some vessel of war, coming to intercept the Emperor on his way to land, and they instantly returned to the felucca to go to his assistance. But while they were unfurling their sails, the Emperor himself saluted them from the forecastle of the ship, and dispelled their groundless alarm. All the vessels now came to anchor; the troops landed without obstacle, and at five o'clock the Emperor himself touched once more the soil of France, carried upon the arms of his grenadiers, and received with their acclamations. His bivouae had been established at some distance from the beach, in an olive wood. "This is a lucky omen," he exclaimed, pointing to these symbols of peace, "and it will be realized."

### XXII.

On the appearance of these vessels, the noise of the landing, the echo of the acclamations, and at the night of these uniforms His reception by the peasantry.

dear to the recollections of the people, the doors of some scattered cottages in the neighbourhood were opened, and astonished and hesitating peasants timidly approached the camp of Napoleon. The soldiers received them with open arms, pointed out the Emperor to them, and invited them to fraternize. But the peasants displayed more hesitation and terror than enthusiasm; one alone, an old soldier, accosted the Emperor, and requested to be enrolled in his battalion. "He is the first," said Napoleon to his officers; "they will all follow, for their hearts are with me!" Though he affected confidence, however, he was evidently staggered by the slowness and indecision of the people of this coast in joining his standard. He was in France, and remained more isolated than he was in Elba.

He summoned an officer of the line, and ordered him to march at the head of a detachment of twenty-five men to the town of Antibes, which was near the shore where he had landed, to call upon the garrison and the people, in the name of the Emperor, to unfurl the tri-coloured flag there, and gain over the soldiers. The officer departed, full of confidence.

# XXIII.

But the tidings of Napoleon's descent on the coast with a handful of men, had already been conveyed by some royalist peasants to General Corsin, commandant of Antibes. Without hesitating between his recollections and his duty, he took measures to cut off his troops from all contact with the emissaries of Napoleon. The detachment sent by the Emperor. instead of contenting itself with parleying outside the gates, holdly entered the town with cries of "Vive l'Empereur!" which only received for echo the cry of "Vive le Roi!" amongst the people, and coldness and silence from the garrison. General Corsin ordered the drawbridge to be suddenly raised behind the detachment, and both officers and men were detained Napoleon thus commenced his as prisoners in the town. enterprise with a reverse, and was foiled by his own soldiers. This, assuredly, was not the insurrectionary enthusiasm which his Parisian emissaries had so flatteringly portrayed to him.

His reception by the troops at Antibes.

But it was now too late for reflection; he must either advance or confess himself vanquished.

Meanwhile, his own soldiers marmured and blushed at leaving their commades compromised, prisoners, and not unlikely to be executed, in the very first town whose loyalty they had put to the proof. They demanded with loud cries to go and deliver them by an attack on Antibes: but Napoleon, who felt the value of time, and who did not wish to lose hours, and perhaps days, at the gates of a town, the occupation of which would have no influence whatever on the fate of his enterprise, calmed their impatience by sending a second officer with a message to General Corsin. This officer was ordered not to enter the town, but to limit himself to treat with the garrison. "Tell them," said Napoleon to his emissary, "that I am here; that France recalls me; that the garrisons of Lyons and Grenoble are hastening rapidly to meet me; and that I summon them to once and range themselves beneath my eagles!"

The officer went and came back without having been able to execute his orders. The gates were closed and the ramparts deserted. France was recalling from Napoleon; but he feigned indifference to a symptom which inwardly dismayed him, and he resolved to gain by the rapidity of his movements that success which he had lost at the outset by the unpopularity of his name. He made his troops refresh themselves, broke up his camp, and commenced his march at eleven o'clock at night, with four pieces of artillery. The Poles of his guard nearly all dismounted, carried their saddles and accountements on their backs, and, according as Napoleon found horses on the road, he purchased them to supply his cavalry again.

With a view of avoiding the heart of Provence, and the large towns of Toulon. Marseilles. Aix and Avignon, which he knew were attached to the Bourbons, and whose animosity towards himself he had experienced on his way to exile, he determined to follow the flank of the mountains on the left bank of the Ehone. He thus hoped to arrive at Grenotile and Lyons before Marshal Masséra, who commanded in the South, could reach him or stop his passage. He reached Cannes at day-break, from thence to Grasse, and slept that night at the

### He maches the wife I as an Iberea legme and then

temps aft anni transport players from the comet promise of the place to had present through, had a rangerhouse it is addressible bit to interiorities is the appropriate at the appropriate for their the ited ha halted at Backens, on the 4th at ligner, on the title at lings. The mostike providetions of these monstained districts hadan be to ceritad at his name. He amanged his little army initable the terms, and only both seas his present so a solutioned, Rie mountait fales and filty germatures Antique the right ha consent the green to continue her had directed at sea to be printed; need it was sufficient to therew there to the gazerela of lange to anance their distribution from one place to another on his Pronto well in the relighteresting districts . The eneglatentes of than, a term, mitherat a querisea, had entired haber him; necessit the major of the chair and senie mainingal committees, while antered into communication with his trangs to growner there Interializate fact rigidly abotained from the elightest manifestations AFRANCIA IN PLANSING AS A CASE OF THE SECOND PARTY OF A SECOND PARTY OF THE PARTY O the inhabitance of franglish by the expression of a gentitula farina he said in a proclamation, ministe her diet ned feet " I have been deeply providenced by all the excitiments you have extended for one . You were eight in colling one gone lattice . les I really live for the becomes and inagginess of Proper . My entures dissignates group disquistants in generalists the greater ration of of spirital property of equality had never all channes that y temporal the gene hours enjerged for everety fire games, and for which game Proposablemen ton in significal new westernety for a freeze fract of group weight erent in the the total art time, it has being the afternoons the quittert Page priviled a concentral of goods more entires than eager to join him. He had not get during five days march reconited a single man, the people flected early him, gared at him, mere paterniation, but little west suit . I very time accused to lead that Sagularm nas amountaing great harants, and that there made profitinged to the transfest of their fertiles in his anterprise

The chapped this come day at large landered lamboured and announced by the charge the village and with an advance grand of fifty man to the coveres the village of la Mare. The major of Ciercen refused previous, and the they were furnished by the innutionate themselves. When provening a trivial content of the formance and remember.

#### Hie haits at La More.

gazed. At some distance from the town the general found himself in front of a boutalion sent from Grenoble to stop the Emperor's p sage. Cambronne made a vaim attempt to negreiste with them, but was not listened to. He drew back, and sent one of his aides-de-camp to inform Napoleon of this elistracle. Napoleon millied his troops, hazamed by a long march in the snow and amongst the precipioes of the lower Alps. Danger restored the strength and spirit of his soldiers. At their apprench, the battalion of the 5th regiment of the lime, and the two companies of suppers, which had opposed the passage of Camberrance, fell back three leagues upon a main body of troops of 6,000 men, detached from Chambery. This battalion halited in front of Vizille, at the entrance of a defile flanked by the mornatains and a lake. Napoleon also halted, and passed the might at La Morre, where, however, he did not sleep; for the encounter or collision which must take place on the morrow between his limbe army and the royalist troops was to decide his existence. He nevertheless on quitting La Mure affected that confidence which on the know of a chileft is the anguly of success. This success awained him as Grenoble, but an army opposed his progress thather. To remograde from Vizille was a wirtual abundonment of the Empire: the conqueror would then be nothing more than the chief of a band of adventurers, compellied to fly towards the Alps. to seek an asylum amongst their snows and their precipices. He had not depended on chance allowe for the decision of this march upon Grenoble. Investworthy accomplices, few but important, were working on their side to facilitate his access to that place, and to open its gotes at his approach.

## XXIV.

The Emperor had sent from the coast of Antibes his surgeon Emery, to Grenottle, charged with letters and instructions; he was ordered to travel by the shortest roads and those least open to suspicion, and to give notice of the Emperor's matrix to a young men of that city, manded Dumoulim. D'unoulim was a familie of military glory and plebeian patriotism, damaticus, active and intelligent, ready to undertake my and every thing, to elevate in

Pronlemation to the People.

twenty years, have fought in foreign runks to rend the bosom of their country.

"(Signed) Naroz.kow.

"The Grand Marshal officiating as Major-General of the Grand Army,

"(Hignod) BERTHAND."

In his proclamation which he addressed to the people may be found all the accusations and all the malignant criminations with which his Parisian friends for the last seven months had prompted the imperialist or revolutionary journals. After having for twenty years assumed the attitude of a patrician determined to subdue the people, he now played the part of the plebeian resolved to avenge the people on the aristocracy. A Sylla transformed into a Marius. But the world could not be deceived. The whole enterprise he was about to attempt and accomplish, displayed this double part of which one belied the other. Under the plebeian garb might be seen the restorer of all the aristocracies, and under that of the lover of freedom, the preserver of all dictatorships.

## "TO THE PROPIE.

"Frenchmen! the defection of the Duke of Cantiglione gave up Lyons defencedess into the hands of our enemies. The army which I had entrusted to his command was, from the number of its battalions and the bravery and patriotism of the troops which composed it, able to beat the Austrian main-body to which it was opposed, and to arrive in rear of the left flank of the enemy's army which threatened Paris.

Thierry, of Vauchamp, of Mormans, of Montareau, of Craone, of Rheims, of Arcy-sur-Aube, and of Ht. Dizier; the insur-rection of the brave peasants of Lorraine, of Champagne, of Almee, of Franche-Comté, and of Burgundy, and the position which I had taken in the rear of the enemy's army, by separating it from its magazines, from its artillary of reserve, from its commissariat, and from all its baggage, had placed it in a desperate position. The Franch were never on the point of becoming more powerful, and the sites of the enemy's army

## Proclamation to the People.

was lost without resource. It would have found a tomb in those wast districts which it had pitilessly plundered, when the treason of the Duke de Ragusa gave up the capital and disorganised the army. The unexpected conduct of these two generals who betrayed at the same moment their country, their sovereign, and their benefactor, changed the fate of the war. The situation of the enemy was such that, at the conclusion of the affair which took place before Paris, it was without ammunition, in consequence of being cut off from its artillery of reserve.

"In these new and extraordinary circumstances my heart was torn, but my soul remained unshaken. I consulted only the interest of the nation, and exiled myself upon a rock in the middle of the sea, for my life was, and still might be, useful to you. I did not suffer the great number of citizens who wished to accompany me, to share in my fate. I thought their presence at home would be useful to France, and I only took with me a handful of brave men necessary for my guard.

"Elevated by your choice to the throne, everything that has been done without you is illegal. For the last twenty-five years, France has been acquiring new interests, new institutions, and a new glory, which can only be guaranteed by a national government, and by a dynasty created under these new circumstances. A prince who would reign over you, who would be seated upon my throne by the power of the same armies which have ravaged our territory, would vainly endeavour to bolster himself up by the principles of feudal rights; he could only serve the honour and the rights of a few individuals, enemies of the people, who, for the last five-and-twenty years, have condemned them in all our national assemblies. Your internal tranquillity, and the estimation in which France is held abroad, would be lost for ever.

"Frenchmen! in my exile I have heard your complaints and your wishes; you claim the government of your choice, which alone is legitimate; you accused me of slumbering too long; you reproached me with sacrificing to my repose the great interests of the nation.

"I have crossed the seas amidst dangers of every descrip-

Proclamation to the People.

tion, and I am come amongst you to resume my rights, which are identical with yours. All that has been done, written, or said by individuals since the taking of Paris, I shall be ignorant of for ever. It shall have no influence whatever on the recollections I preserve of the important services they have rendered; for there are events of such a nature that they are beyond the control of human organization.

"Frenchmen! there is no nation, however small, which has not had the right of relieving itself, and has not actually relieved itself from the dishonour of obeying a prince imposed upon it by an enemy for a moment victorious. When Charles VII. re-entered Paris and overthrew the ephemeral throne of Henry VI., he acknowledged that he owed his scoptre to the bravery of his troops, and not to the Prince Regent of England. It is likewise to you alone and to my gallant army that I give, and ever shall give, the glory of being indebted for everything. "(Signed) Napolkon."

His accent and his enthusiasm while he dictated these appeals to the people were in conformity with his words, and displayed the look, the gesture, and the indignant tone of one who declaims against the oppressors of liberty and equality. It might be said that he was rehearsing before his generals and his secretaries the popular scenes he was about to exact on the continent.

### XIX.

A portion of the night was spent in this occupation; and the two proclamations were scarcely dictated, when all who knew how to write, amongst the sailors or grenadiers of the guard, were called upon deck, and some hundreds of hands were speedily occupied in making some thousands of copies of them to be ready for being distributed in profusion amongst the people at the moment of debarkation. The wind fell during the night, and at daybreak the flotilla was only six leagues from Elba, slowly doubling the Cape Saint André. The calm irritated Napoleon, who prayed for a morning breeze to throw him on the coast of France. The little desert isle of Capraia, frequented by the goat herds of Piombino, seemed to hold back

### Incidents of the voyage.

the brig. One or two sails were seen in the distance. Everything became an object of suspicion to a captive who had the world for his spy and his enemy. The officers of the vessel proposed to tack, and return to Porto Ferrajo, there to await a more favourable wind. The Emperor refused, and ordered the heavy equipments of his little army to be thrown overboard to lighten the vessels, and render them more sensible to the breeze.

A little wind sprang up towards noon, which enabled the flotilla to bear towards Leghorn, when a frigate appeared to leeward, but was soon out of sight. A French brig-of-war, the Zephyr, commanded by Captain Andrieux, soon after hove in sight, making all sail in the direction of the flotilla. grenadiers, confident that they could either win over or capture this vessel, implored the Emperor to board her, to make her hoist the tri-coloured flag, and add her to his fleet. But, unwilling to risk the secret and possibly the entire success of his enterprise by a puerile and insignificant conquest, he ordered the grenadiers below, with instructions to conceal themselves, and to keep silence. At six o'clock the two brigs were within hail, crossing each other's track; and the two commanders, who were acquainted, exchanged some words through their speaking-trumpets. Captain Andrieux, without the least suspicion, asked for news of the Emperor, and Napoleon, who was leaning on his elbow beside the commander of the Inconstant, took the speaking-trumpet out of his hand, and replied that he was quite well. The different tacks they were on soon removed the brigs from each other. The breeze freshened till the following morning. At day-break a seventyfour gun ship became visible, steering towards the flotilla, the crews of which again became uneasy, but her sails soon furled out of sight, like a cloud upon the ocean; and she did not even condescend to notice these seven little merchant vessels scattered on the deep. Serenity returned with a clear horizon, and the Emperor again assembling his generals upon the deck. said to them: "Speak now yourselves to your companions in glory! Come, Bertrand, take the pen, and write your own appeal to your brothers in arms!" Bertrand excused himself

Napoleon dictates the address of the Guards to the Army.

on the score of his inability to find expressions equal to the grandeur of the occasion. "Well then, write," said Napoleon; "I will speak for you all." He then dictated the address of the guard to the army:---

"Brother Soldiers! The drums are beating to arms, and we are on the march; come and join us, come and join your

Emperor and your eagles!

"And if these men, just now so arrogant, who have always fied at the aspect of our arms, dare to meet us, where can we find a nobler occasion to shed our blood and to sing the hymn of victory?

"Holdiers of the seventh, eighth, and nineteenth military divisions—garrisons of Antibes, of Toulon, and of Marseilles!—disbanded officers and veterans of our armies—you are called by honour to give the first example. Come with us to win back the throne—the palladium of our rights—that posterity may one day exclaim: 'Foreigners, seconded by traitors, had imposed a shameful yoke upon France, but the brave arose, and the enemies of the people and the army have disappeared, and sunk into oblivion.'"

This address was copied like the others, by the soldiers and the sailors who could write, and each soldier received several copies of it, to distribute on the road to the French regiments.

### XX.

The coast of Antibes appeared at length in sight, and was saluted with a general acclamation—" Vivo la France, Vivent les Français, "cried soldiers and sailors, waving their hats and caps in the air, as if their shouts and gestures had been seen and replied to by the horizon. "Let us display the tri-coloured cockade again," said the Emperor, "that the country may recognise us!" The cockade of Elbs, white and amaranth coloured, and spangled with bees, was torn down and thrown into the sea, and every soldier replaced on his bear-skin cap the tri-coloured cockade, which all had preserved as a relif of the service. A peaceful night closed upon their sleepless eyes, and in the twilight of the morning of the lat of March the flotilla, wasted

He disembaries in the Gulf of Juan.

towards the land by a western breeze, entered the Gulf of Juan in full sail. Napoleon, superstitious, like all men who have experienced the miracles of destiny, associated a mysterious feeling with this coast; it was the shore that had received him on his furtive and triumphal return from Egypt; it had introduced him to the throne, and was destined, he said, to introduce him to it again, with greater certainty and rapidity; for on this accasion his destiny had less to achieve; knowing the way, it had merely to retrace, as it were, its former footsteps.

### IXX

The felucca, on board of which was General Drouot, was half-an-hour in advance of the flotilla, and was the first to anchor on a silent and deserted shore. Drouot and his soldiers were landed by the boats of the felucca, the land and sea being as yet only partially visible in the morning light. Drouot's soldiers, on disembarking, and not knowing whether the other vessels were near or not, experienced a momentary panic as they beheld the shadow of the Inconstant, enlarged by the mist, advancing towards the shore. They believed in a snare, and thought they had been overtaken by some vessel of war, coming to intercept the Emperor on his way to land, and they instantly returned to the felucca to go to his assistance. But while they were unfurling their sails, the Emperor himself saluted them from the forecastle of the ship, and dispelled their groundless alarm. All the vessels now came to anchor; the troops landed without obstacle, and at five o'clock the Emperor himself touched once more the soil of France, carried upon the arms of his grenadiers, and received with their acclamations. His bivouse had been established at some distance from the beach, in an olive wood. "This is a lucky omen," he exclaimed, pointing to these symbols of peace, "and it will be realized."

#### XXII.

On the appearance of these vessels, the noise of the landing, the echo of the acclamations, and at the sight of these uniforms His secretion by the pearancy.

dear to the recollections of the people, the doors of some scattered cottages in the neighbourhood were opened, and astonished and hesitating peasants timidly approached the camp of Supelson. The soldiers received them with open arms, pointed out the Emperor to them, and invited them to fraternize. But the peasants displayed more hesitation and terror than authorisms; one abone, an old soldier, accested the Emperor, and requested to be enrolled in his battalion. "He is the first," said Napoleon to his officers; "they will all follow, for their hearts are with me!" Though he affected confidence, however, he was evidently staggered by the slowness and indecision of the people of this coast in joining his standard. He was in France, and remained more isolated than he was in Ellm.

He summoned an officer of the line, and ordered him to march at the head of a detachment of twenty-five men to the town of Antibes, which was near the slore where he had landed, to call upon the garrison and the people, in the name of the Emperor, to unfurl the tri-coloured flag there, and gain over the soldiers. The officer departed, full of confidence.

## XXIII.

But the tidings of Napoleon's descent on the coast with a handful of men, had already been conveyed by some royalist peasants to General Corsin, commandant of Antibes. Without hesitating between his recollections and his duty, he wok measures to cut off his troops from all contact with the emissaries of Napoleon. The detachment sent by the Emperor, instead of contenting itself with parleying outside the gates, holdly entered the town with cries of "Vive l'Empereurt" which only received for echo the cry of "Vive le Roi!" amongst the people, and coldness and silence from the garrison. tieneral Comin ordered the drawbridge to be suddenly raised behind the detachment, and both officers and men were detained as prisoners in the town. Napoleon thus commenced his enterprise with a reverse, and was foiled by his own soldiers. This, assuredly, was not the insurrectionary enthusiasm which his Parisian emissaries had so flatteringly partrayed to him.

His reception by the troops at Antibes.

But it was now too late for reflection; he must either advance or confess himself vanquished.

Meanwhile, his own soldiers marmured and blushed at leaving their comrades compromised, prisoners, and not unlikely to be executed, in the very first town whose loyalty they had put to the proof. They demanded with loud cries to go and deliver them by an attack on Antibes; but Napoleon, who felt the value of time, and who did not wish to lose hours, and perhaps days, at the gates of a town, the occupation of which would have no influence whatever on the fate of his enterprise, calmed their impatience by sending a second officer with a message to General Corsin. This officer was ordered not to enter the town, but to limit himself to treat with the garrison. "Tell them," said Napoleon to his emissary, "that I am here; that France recalls me; that the garrisons of Lyons and Grenoble are hastening rapidly to meet me; and that I summon them to come and range themselves beneath my eagles!"

The officer went and came back without having been able to execute his orders. The gates were closed and the ramparts deserted. France was recoiling from Napoleon; but he feigned indifference to a symptom which inwardly dismayed him, and he resolved to gain by the rapidity of his movements that success which he had lost at the outset by the unpopularity of his name. He made his troops refresh themselves, broke up his camp, and commenced his march at eleven o'clock at night, with four pieces of artillery. The Poles of his guard nearly all dismounted, carried their saddles and accountements on their backs, and, according as Napoleon found horses on the road, he purchased them to supply his cavalry again.

With a view of avoiding the heart of Provence, and the large towns of Toulon. Marseilles, Aix, and Avignon, which he knew were attached to the Bourbons, and whose animosity towards himself he had experienced on his way to exile, he determined to follow the flank of the mountains on the left bank of the Rhone. He thus hoped to arrive at Grenoble and Lyons before Marshal Masséna, who commanded in the South, could reach him or stop his passage. He reached Cannes at day-break, from thence to Grasse, and slept that night at the

He marches through Cames, Grasse, Digne, and Gap.

village of Cernon, twenty leagues distant from the count. The people of the places he had pussed through, had everywhere evinced more surprise than enthusiasm at his appearance. On the 3rd he halted at Barême, on the 4th at Digne, on the 5th at Gap. The warlike populations of these mountainous districts began be to excited at his name. He causamped his little army outside the town, and only kept near his person, as a safeguard, six mounted Poles and fifty grenadiers. During the night he caused the proclamations he had dictated at sea to be printed; and it was sufficient to throw them to the people of Chap, to ensure their distribution from one place to another, on his route, and in the neighbouring districts. The magistrates of Gap, a town without a garrison, had retired before him; except the mayor of the place and some municipal councillors, who entered into communication with his troops to procure them provisions, but rigidly abstained from the slightest manufestation of enthusiasm or even of welcome. He attempted to deceive the inhabitants of Dauphine, by the expression of a gratitude which he did not feel. "Citizens," he said in a proclamation, "I have been deeply penetrated by all the sentiments you have evinced for me. You are right in calling me your father; for I only live for the homour and happiness of France. My return dissipates your illequictude. It guarantees the preservation of all property of equality between all classes; these rights, which you have eighed for twenty the years, and for which your Adelathers have sighed so added to how form part of your exist-The the till at the exclusion the afternoon he quitted traje attitudes a communities of proofels strate outlines than emper to Jodie Litte. He had not yet during the days murch recruited a single that. The propile thicked found title greed at him Whit haining that hills west and the test and becaused to less. while last last alchant lasts gift chiment's can included fail. Was Jertiliajes Linte leitiert ift that gettitet it, file ettilettjifter.

He singiped the satire day of chilps the transfer and things.

Well Will at belowing factor of till their to accept the collage of La Mids. Its the off a Street of tentural processing tentural processing the little tentural processing the little tentural factor of the little tentural processing tentural processing the little tentural processing tentural processing the little tentural processing t

### He haits at La Mure.

guard. At some distance from the town the general found himself in front of a battalion sent from Grenoble to stop the Emperor's p ssage. Cambronne made a vain attempt to negociate with them, but was not listened to. He drew back, and sent one of his aides-de-camp to inform Napoleon of this obstacle. Napoleon rallied his troops, harassed by a long march in the snow and amongst the precipices of the lower Alps. Danger restored the strength and spirit of his soldiers. At their approach, the battalion of the 5th regiment of the line, and the two companies of sappers, which had opposed the passage of Cambronne. fell back three leagues upon a main body of troops of 6,000 men, detached from Chambery. This battalion halted in front of Vizille, at the entrance of a defile flanked by the mountains and a lake. Napoleon also halted, and passed the night at La Mure, where, however, he did not sleep: for the encounter or collision which must take place on the morrow between his little army and the royalist troops was to decide his existence. He, nevertheless, on quitting La Mure affected that confidence which, on the brow of a chief, is the angury of success. This success awaited him at Grenoble, but an army apposed his progress thither. To retrograde from Vizille was a virtual abandonment of the Empire: the conqueror would then be nothing more than the chief of a band of adventurers, compelled to fly towards the Alps. to seek an asylum amongst their snows and their precipices. He had not depended on chance alone for the decision of this march upon Grenoble. Trustworthy accomplices, few but important, were working on their side to facilitate his access to that place, and to open its gates at his approach.

### XXIV.

The Emperor had sent from the coast of Antibes his surgeon Emery, to Grenoble, charged with letters and instructions; he was ordered to travel by the shortest roads and those least open to suspicion, and to give notice of the Emperor's march to a young man of that city, named Dumoulin. Dumoulin was a fanatic of military glory and plebeian patriotism, dauntless, active and intelligent, ready to undertake any and every thing, to elevate in

He disputation Kinney to Humanita and Muset,

the person of the Bangerer, the idea of his imagination, one of thema characters, in short, which bottens over lookews upon the garius of ravolutums, to pave the way for the more deliberate mularity of theme who undertake them. Dumoulin was devicated with distiturested zeal, and earried away by the whirlwind which he delighted in relating, he had the discretion of a communitator, the counting of a negociator, and the impatumity of a Hard of the desert. In October 1814, he had been to now Bernnemeta at l'erter l'arrajo, and in his own anthusiantic davothen lind given him a foresteedowing of that of the inhabitants of Chranistan. He offered him more much him forthern to the Employer when, on taking lanva of him, anid, " We shall see one neuther again," Thirty years after, Dummalin, then herdering on old age, but grown young again in his recollections of Circulate, was need in the forement ranks of the people, on the 24th Enbrunry 1848, langing in the tribune, as he would in an annualt, to town the Empire once more through the branch of the Reguldic.

## XXV.

Emery was also the hearer of letters for Maret and for Labedoyers, a young coloned, whose regiment was at Grenoble, and whom correspondence more certain than chance had apparently designated to the Emperor as a man whose heart at least was an accomplice in his designs.

On quitting I.a. Mura, the Emperor composed his vanguard of 100 picked men from that chosen hody always under the orders of Cambronne. This general, on advancing towards a bridge at some distance from I.a. Mura, found himself in front of a new battalion. The envoy he sent to them with signs of pasce was driven back. The Emperor being informed of this, again dispatched one of his officers, Major Hami, to attack the battalion which refused to open his routs, but Hami, threatened with their fire, returned without being beard. Napoleon felt that the moment had arrived to put to the test his own ascendancy over his old soldiers. He passed through his column, ordering it to halt, and rode forward at a gentle pace, almost alone, in advance of his army. The passents, seattered about the fields

He places himself at the head of his troops.

or lining the hedges on both sides of the road, seemed to remain neutral between the two causes, looking only on with the idle curiosity of the people at the daring combat of which they themselves are the prize. A few scattered cries of "Vive l'Empereur!" arose here and there among the groups of the populace, and some expressions in an under tone encouraged Napoleon to dare everything. It was one of those solemn crises in which a nation seems to withhold its respiration, not to interrupt by a single breath the undecided fiat of destiny on the point of being pronounced; when the balance of fate, about to incline for one of the two causes, must carry with it the whole world by the trifling weight of the slightest accident. A single cry may arouse a nation, a cold silence repel the boldest attempt, a chance ball from the musket of a soldier may crush an enterprise, together with the life of a great man, in whose heart it had been conceived.

Such at this moment was the mute and suspended situation of the two armies of Napoleon and the people.

### XXVI.

But the Emperor at this imminent crisis was equal to his enterprise. The man so feeble on the 18th Brumaire, retreating disconcerted and almost fainting in the arms of his grenadiersthe man so perplexed at Fontainebleau before the insolence of his revolted marshals; the man since then so overcome and subdued at the Elvseé by the pressure of a few legislators and some traitors—was without effort or boasting a hero of sang-froid before the bayonets of the 5th regiment. Whether he had been assured by his accomplices at Grenoble that the hearts of this battalion beat in his favour; whether the habits of a soldier on the battle field had inured him to look on death with less repugnance by the fire than by the sword; or that his soul, since his departure from Elba, had concentrated all its powers in anticipation of this supreme moment, and that he had deemed that his enterprise was well worth the risk of life, certain it is that he did not hesitate a moment. He neither hastened or slackened his steps, but approached within a hundred

Napoleon's attitude.

paces of the bayonets, which formed a wall before him on the There he dismounted, gave the reins to one of his Poles, crossed his arms on his breast, and advanced with measured steps like a man who marches to his death. It was the spectre of the imagination of both army and people appearing suddenly, and as if rising from the tomb, between France of the present and the past. He were the contume in which recollection, legend, and picture had alike engraved him on the memory of all; the military hat, the green uniform of the light infantry of the guard, the over-coat of dust-coloured cloth, open and displaying his under dress, the high military boots, and spurs ringing on the ground; his attitude was that of reflection, which nothing can distract, or of posseful command, which doubts not He descended a slope of the road inclinof obedience. ing towards the regiment he was about to accost. groups of persons before him, beside him, or him, prevented him from being seen in all the illusion of his personal prestige: his figure standing out holdly and alone against the background of the high road, and the blue firmament beyond. To strike such a man, whom the soldiers recognised as their former idol, would have been in their eyes, not to light, but to assassinate. Napoleon had calculated from afar this challenge of glory to humanity and to the heart of the French soldier, and he was not mistaken: but it required a profound genius to attempt, and a Napoleon to accomplish it. His granadiers, at a great distance behind him, stood with their arms reversed, as a token of peace.

### XXVII.

The officer commanding the 5th regiment, doing violence perhaps to his feelings in the execution of his duty, or knowing beforehand the resolution of his soldiers not to strike their Emperor, and only wishing to intimidate the army of Napoleon by an appearance of discipline, ordered his battalion to fire. The soldiers appeared to obey, and took aim at Napoleon, who, without stopping or betraying any emotion, advanced within tensteps of the muskets levelled at his breast, and elevating that

He gains over a buttalion of the royal army.

spell-like and resounding voice, which had so often directed the mannerwes of the review, or of the field of battle, "Soldiers of the 5th regiment," he exclaimed, deliberately uncovering his breast, and presenting his naked bust to receive their fire, "if there is one amongst you who would kill his Emperor, let him do it. Here I am!"

### XXVIII.

There was no reply; all remained silent and motionless. The soldiers had not even loaded their maskets, as if they distrusted themselves. Having gone through the semiliance of obedience and fidelity to discipline, they thought they had done their duty, and that the heart might now be left to its own course.

And the hearts of all spoke with one voice. At first a thrill of feeling ran through the battalion, then a few muskets were lowered, then a greater number, and finally, the whole, while a cry of "Vive l'Empereur" issued from every mouth, which was replied to by a shout from the grenadiers of the guard, in the distance, of "Vive the 5th regiment of the line." Some of the officers quitted the ranks and took the road to Grenoble, that they might not be carried away by the emotion of their companies, while others wiped their eyes, sheathed their swords, and yielded to the general contagion. The soldiers quinting the ranks, rushed along with the people to surround the Emperor, who opened his arms to receive them; while his own faithful soldiers following the example, hastened to the spot, and mingled in one group and one acclamation with those of the 5th. It was the junction of France, past and present, embracing each other at the call of glory—the involuntary sedition of hearts. Napoleon had conquered by disarming himself: his name alone had done battle. From this moment France was re-conquered, the trial had been made, the example given. At a distance people might be faithful to duty, but when near, enthusiasm would seize on all; the example of the 5th regiment was worth more to the Emperor than the defection of ten armies.

He harangues the soldiers.

### XXIX.

An aide-de-camp of General Marchand, commandant of Grenoble, alone boldly protested against this defection, and endeavoured to bring back the soldiers to their duty. Some Poles of the Emperor's guard, who replaced about his person, and who equalled in fanaticism the Mamelukes he had brought from Egypt, galloped after the aide-de-camp, to punish him for his fidelity to his duty, but he escaped from them. The Emperor having good humouredly scolded the soldiers of the 5th for having taken aim at him, they smiled, and sprung their ramrods to show that their muskets were unloaded.

The whole having formed a circle, the Emperor harangued the troops: "I have come," said he, "with only a handful of brave men, because I depend on the people and you. The throne of the Bourbons is illegitimate, since it has not been raised by the nation; it is contrary to the national will, since it is opposed to the interests of the country, and since it exists only for the benefit of a small number of noble families. Ask of your fathers, interrogate those brave peasants, and you will learn from their mouths the true situation of affairs. They are threatened with a renewal of the tithe system, of privileges, of feudal rights, and of all those abuses from which your victories had delivered them."

## XXX.

The two battalions thus united, resumed the route to Grenoble, the 5th regiment acting as a vanguard to the grenadiers of Napoleon; the defection just accomplished thus serving as an example to future defection. A major named Rey, sent by the conspirators of Grenoble to Napoleon, met the Emperor at a short distance from La Mure. He satisfied him thoroughly as to the army of Chambery, and the army of Grenoble, which Soult had concentrated on his route. "You have no occasion for arms," said the emissary; "your riding-whip will be sufficient to scatter all resistance before you; the leasts of the soldiers are everywhere your own."

### He enners Viville.

In presenting himself in the name of the Revolution, Napoleon was quite sure of winning the hearts of the people in that group of the mountains of Dumphine, from which the Rewell-mism sprang in 1759. Vizible, one of the principal mounths of this volume of liberty and equality, availted him as a restorathat of the people, and he entered it in triumph, amidist the must propulation, immorrished with joy at hits manne. They torgot has have unwanted whilest thems boardowing him some againest the Riestonatrices, no the hope of emchaiming in hereafter. Napoleom accepted as a provisional assistance to his cause but reluctumally, these accolumnations in which the mame of the Revolution was for the first time mixed up with his own. From Vizille a vanguand of the people preceded the Emperor to the walls of Grenoble, and the shows and enchasiven of this crowd penetraced inno the trans each time decreaseds, and decreased declare-hand time fieldling of the mosps. The adjustant of the Tim regiment, communical By Labeidon ere accessiei Napoleim dariner the held at Viville, and informed him that this evanuel had bett Gremoble at the bossed of his regimens, mor to sight, but to reinforce him.

## XXXI.

The Emperor did not wish to let this flame of emthusiasm subside, which preceded and devoured everything in his passage. An mightfull he resumed his march on Grenoble: he reckomed upon the night and the confusion to induce that city to promounce in his favour. It was already cluding the grasp of General Marchand, who commanded there.

Six thousand men were assembled in this fortified place, which commands the valley of Chambery and of Lyons, and the passage of the Rhone, and which the Emperor could not with safety leave behind him, without expecting himself to be pursued and crushed while he was summoning Lyons. The keys of Grenocle were the keys of France. Vienne, Valence and Chambery had there concentrated their forces, but these troops, demoralized by the rumour of the defection of the 5th regiment of the line at La Mure, and by the revolutionary spirit of Damphiné, offered no substantial

Defection of Labbdoyère,

support to the royal authorities. The cry of "Vive l'Empereur," which was resounding since morning in the streets, began to issue even from the barracks. The people made the soldiers swear that they would not fire upon their brothers in arms. The officers alone, resisting from a sense of honour the general seduction, endeavoured to restrain their troops, but towards mid-day no other hope was left them but flight, that they themselves might escape the contagion. The 4th regiment was brought by their colonel by the route of Chambery; Labédoyère conducted his by the route of Vizille. Whether he had prepared for his defection beforehand, or that the mute conspiracy of his soldiers had anticipated the event, certain it is that the tri-coloured cockades were concealed in their bosoms and in the drums.

Between Grenoble and Vizille, the Emperor heard at his vanguard loud and long acclamations breaking out during the night. These issued from the country people in the neighbourhood of Grenoble, who were escorting the regiment of Labeloyère, themselves won over and winning over others. This scene was illuminated by torches, and the young colonel throwing himself into the arms of the Emperor, offered him his own services and those of his regiment; then, as if he had already felt remorse for his enthusiasm and inward reproach for his fault, he endeavoured, at least, to render it servicable to the cause of liberty, and spoke as a man who makes conditions for his country, while handing it over to a master. The Emperor. without paying much attention to the impetuous words of Labédoyère, so strange to his ear, received him like one not disposed to barter for the conditions of the Empire. Everything is pardoned in an accomplice, when universal power is the prize of the complicity. Dumoulin a few moments afterwards also hastened to meet the Emperor, and offered him 100,000 france and his life.

This active partisan, to whom Bonaparte had confidentially imparted his return, had sent an express to the Duke of Bassano at Paris with dispatches from the Emperor, had privately printed his three proclamations, dictated at sca; acquainted Labédoyère with the event, and had conferred

## Entry of Napoleon into Grenoble.

with MM. Chanvion, Fournier, Renaud, Boissonnet, Béranger, and Champollion Figeac, active propagators of the enthusiasm that was springing up at Grenoble. Napoleon gave him a captain's commission, and decorated him with his own hands with the cross of the Legion of Honour. On the night of his arrival, he admitted him also to a private interview, in which he who was going for the second time to ascend the throne of France, chatted with M. de Champollion Figeac of his souvenirs of Egypt, and of the fourteen dynasties which slept beneath the pyramids.

## XXXII.

Already the torches which lit up the march of the army and its nocturnal triumphs were seen from the ramparts of Grenoble; and the clamours of this armed and unarmed multitude even reached the ears of the prefect and the general. The latter had now nothing more to defend the town with than the walls and the gates, which he had ordered to be closed. Napoleon had resolved not to force them in any other manner than by the pressure of the multitude which surrounded him. Some battalions, still faithful, but hesitating and motionless, were drawn up on the ramparts, while the patriotic songs, the incitements of the people, and of their comrades of the 5th and 7th regiments, and the entreaties of Labédovère and Damoulin, were ringing in their ears. The keys of the gates had been taken to the general's quarters, but the people within responded to those without by cries of impatience and encouragement to force an entrance. The grenadiers of Elba were under the walls with shouldered arms, and Labédovère's sappers advanced to blow open the gates, but the Emperor stopped them, not wishing that any material violence should stamp his victory with the appearance and odium of a siege. people of the city, on hearing this decision, burst open the gates themselves, and laid the iron work and fragments of them in homage at the feet of Napoleon.

The Emperor entered the city by the light of torches through this voluntary breach at the same time that General Marchand

He rests at Grenoble.

and the royal authorities were quitting it in the dark, and in a state of consternation, by the Lyons gate. Crowds of people bore Napoleon to his quarters in an inn of the city, kept by one of the veterans of his army; and the whole night was one continued acclamation under his windows: the people and the soldiers, confounded together in the same fault and the same delirium, fraternised together till daylight in banquets and embraces.

## XXXIII.

"All is settled now," cried Napoleon, resting his harassed mind for the first time since his arrival from Elba. "All is settled, and we are at Paris."

Grenoble, in fact, furnished with the immense stores of an army communicating with Chambery, where the same defection prevailed amongst the 8,000 troops assembled there against Murat, supported by Savoy and Italy, defended from La Provence by defiles easily closed in his rear, bordering on Lyons and the departments of the Loire and the east, where his cause might be recruited in case of need amongst thoroughly martial populations, were bases of operations just made for a civil war, and formidable to any army the Bourbons might assemble at Lyons. All the hazards of the enterprise were passed, and the rest now depended on policy and the genius of arms, of which the Emperor possessed sufficient to wrestle with superiority against all the generals formed under him whom the King could oppose to his progress.

He gave himself up at leisure to the contemplation of these prospects, and rested his army for twenty-four hours at Grenoble. The day after his arrival, he received all the authorities and all the members of the constituted bodies in the city and its environs, who, through submission, through sympathy, or through terror, came to salute, in him, the conqueror. He reviewed the troops of the garrison, and incorporating them with his own army, he marched them the same evening as a guard on the road to Lyons. Their defection constituted example which he wished to precede him, that it might beforehand every encouragement and every pretext for

# He marches upon Lyons.

resistance. The report of all Provence traversed, and of the fall of Grenoble, ought to shake Lyons, and Lyons in submission, the route to Paris lay open before him.

He marched out of Grenoble as he had entered it, surrounded by his sacred battalion of the Isle of Elba, and pressed on every side by the waves of a multitude which cleared a road for him. The peasants of this part of Dauphiné, a lively, enthusiastic, and warlike people, bordering on the frontiers, and fond of the military, suffered themselves to be carried away by this martial current which bore the Emperor towards Lyons. He slept in the little town at Bourgoing, half way between Grenoble and Lyons. The town and large square of Bourgoing presented the whole night the spectacle of the tumult, the fires, and the songs of a bivouac of people and of soldiers intuxicated with joy at bringing back their idol and imposing him on the country. Sedition revealed itself under the eyes of discipline. The Emperor, a witness of this scene, blushed at an ovation which cost so much to his own dignity and the morality of this army; but he had occasion for this dangerous ebullition of plebeians and pretorians, which he proposed to curb at a future period. Meanwhile he smiled at the liberties taken by the multitude, amongst whom familiarity weakened respect.

Lyons was now before his eyes; and in this great city it was that the government had concentrated all its hopes and all its forces. Lyons, in its opinion, must judge the cause, and serve as an example to Paris. If its walls should prove the rock against which the enterprise of Napoleon was to be split, he had no other resource than to fall back upon the Alps. and turn his invasion upon Italy. There Austria waited, and France would follow him. and the plains of Marengo, the cradle of his power and his fame, would prove the tomb of his crime and of his madness.

Let us now go back to the day when the unexpected descent of Napoleon on the coast of Antibes became known at Vienna and at Paris, and to the circumstances coincident with this event. Landa AVIII. learns the landing of Napoleon.

### XXXIV.

I mile XVIII, were the first who received the intelligence. A dispatch from Marshal Massens, who commanded in the South, sent by a confier to Lyons, and transmitted to Paris by telegraph, announced the debarkation of Bonaparte on the 1st of March, near Cannes, with 1,300 men and four pieces of cannon; that he had followed the route to Granchle by the foot of the mountains; that all the requisite military measures had been taken to arrest him; that public opinion was unantmous against this armed attempt on the country, and that tranquillity reigned everywhere, except on his immediate line of march.

The King read this without betraying, either in looks or voice, the slightest emotion unworthy of the throne. He summoned Marshal Soult, minister-of war, who, accustomed to look upon the art of war with the eye of a professional man, and not as an adventurer, could not believe in the reality of a descent upon and invasion of a country suggested solely by a handful of men against an army and a nation. He was at first incredulous, then confident, but became answerable to the King for the result, whatever might be the nature of the The King, more distrustful, more politic, and more secustomed to the strange and sudden vicinsitudes of fate. displayed an equal degree of calmness, but more penetration and foresight. He had misgivings, and said to the marshal, that this apparent madress of a debarkation with forces so unequal to the enterprise, must conceal some threatening plot with accomplices in the army and in Paris, and that the first requisite for defeating such a danger was to believe in its existence.

The conneil of ministers assembled. The King summoned to it his brother the Count d'Artois, and the Duke de Berry. M. de Blacas and M. d'André treated the enterprise of Napoleon as the act of a madman. They even went so far as to folicitate the King upon an attempt which displayed neither capacity nor likelihood of success, and was nothing more than

## Propagations for distinues.

the impatience of fallen ambinion, which would at length deliver the conspirator and his cause to the contempt of Europe, and in the hunds of the Bourbons. "The privile wine," they smil. "was an this mannern ununimously rused agrense so substitute a proceeding. Peace, still recent and dear to all, was only dismurbed by this one mun, who, in all someties, was regarded as a public enemy." In spice of all this however, the King pensioned in meaning seminally and vigorously this inversion of the enemy of his race. He instantly decided that though should be concentrated at Grenoble and Lyone; that mother samy should be domed in Francise Course to diese up against Napoleon all the course to Puris; that a third army should cover the South, and that La Vendez, summened to the was should use as a men under the spandard of its engient cense. The Course of Acrois, as the heir and person chiefly interested in the throne, received the commend at the principal servey an I wons : the Duke de Berry than at the army of Hannibe-Compé : the Duise d'Angoulème, who was then in Bordenae. the communication a corps of IDACO men. essembled at Nomes, to take Napoleon in think and in cear, if he wentured upon the Bhone : inelly, the Duke de Bourbon, son of the Prince of Conde received the command of Brimery. The presence of all these chiefs of the Bourbon dynasty so the head of semies. and in the very bearts of the different ougulations, onein, acconding to the conneil of ministers, to connected every thought off dedection on the part of the traops, and all addression of the finkle paralluse to the bands of the Emperor. Housteins and communicate generals were placed by Marshul Sould under the enders of these princes to direct their inexperience, and to callibit to the soldiers an example of hidelity. Mushal Macdonald faithful to Negaleon at Fontainebleun, and inithful to Napoleon's enemies when he had once swom: to serve them, more red excess to command at Lyons for the Count of Armis.

#### XXXV.

One prince only remained at Puris; this was the Duke Colonia. Popular from a vague character of opposition, indel-

### Convocation of the Chambers

of the people, by showing him armed not only against the throne, but against the charter—the representation of the country. He drew up with his own hand the proclamation which convoked the peers and deputies.

"We had adjourned the Chambers," said the King, "to the 1st of May, and in the interim we were devoting ourselves to the preparation of the measures with which they were to be occupied. The proceedings of the Congress of Vienna gave reasons to believe in the general establishment of a solid and durable peace, and we gave ourselves up, without interruption, to all the labours that might conduce to the security and the happiness of our people. This tranquillity is interrupted; this happiness may be compromised by malevolence and treason. But the promptitude and wisdom of the measures we shall take will confound the guilty. Full of confidence in that zeal and devotion of which proofs have been given to us by the Chambers, we hasten to summon them around us.

"If the enemies of the country have founded their hopes on the divisions they endeavour to foment, its legal supporters and defenders will overturn their criminal hopes by the unassailable power of an indestructible union."

Marshal Soult, the minister-of-war, published on the following day an energetic, and to all appearance irrevocable, order, in which he urged, even to invective, the reprobation of the former lieutenant of Bonaparte against his repudiated chief, and broke for ever with the recollections of his early life. But we have already seen how these men of the sword have bent under every cause. Marshal Soult was at that time sincere in his devotion to the Bourbons, as he ought to have been sincere a few weeks later, in his return to the Emperor.

"Soldiers!" said the hero of Toulouse, and the last combatant for the cause of Napoleon, "this man who but just now abdicated in the face of Europe a usurped power of which he had made such fatal use—Bonaparte—has made a descent upon the soil of France, which he ought never to have seen again.

"What does he want? Civil war. What does he seek for? Traitors. Where will he find them? Is it amongst the soldiery, whom he has so often deceived and sacrificed by

## Marshal Sould's order of the day.

misdirecing their valour? Is it in the bosom of those families which his name alone still inspires with horror?

- Bonaparte despises us enough to believe that we can abandon a legitimate and well-beloved sovereign, to share the fate of a man who is nothing more than an adventurer. He believes it the madman! His last act of lunacy shows him in his true colours.
- "Soldiers! the French army is the bravest in Europe; it will also be the most faithful.
- Let us rally round the banner of the lilies, at the voice of this father of his people, of this worthy heir to the virtues of the great Henri. He himself has traced out the duties you have to fulfil. He puts at your head that prince, the model of French cavaliers, whose happy return to our country has driven away the usurper, and who, by his presence, is now gone to destroy his last and only hope.

"The Minister of War.

"THE MARSHAL DUKE DE DALMATIA.

"Paris, March 8, 1815."

## XXXVII.

This order of the day did not suffice to calm the suspicions of the royalists as to the sincerity of Marshal Soult. The improbability of his entertaining such sentiments against his former chief was rendered more transparent to them even from the exaggerated terms in which he had expressed his anger.

Marshal Ney, appointed to the command of the army of Franche-Comté, emulated Soult in his indignation. The recent recollections of the scenes of Fontainebleau—the impatient summonses addressed by him to the vanquished Napoleon to abdicate—his eagerness, more soldier-like than decent, to rush among the foremost into the suite of the Count d'Artois at Paris, and into the court of Louis XVIII, at Compiègne—the resentment which he supposed Napoleon must entertain for this indecent haste—the real indignation, also, which he felt at a crime against the country, which might cause the min of France, excited even to insult the anger of Ney against

### Protestations of Marshal Ney.

Napoleon. He appeared at the palace on the eve of his departure for his army, and on taking leave of Louis XVIII. he promised him victory; he promised the King, in terms at variance with his long friendship for Napoleon, "to bring him his enemy conquered, and in chains at his feet." The King saw him depart with hope, for so much anger could not be simulated. In fact, Marshal Ney did not deceive when he spoke thus. If there was ingratitude in his words, there was no treason in his heart; but there was weakness in his nature, and defection in his fate. Princes and nations cannot too much distrust these sanguine exaggerations. Sober-mindedness is the stamp of durable resolves.

# BOOK SEVENTEENTH.

Universal stupor on the news of Napoleon's return—Different impressions
—Bonapartist intrigues at Paris and in the Army—Distrust of the
Court—Dismissal of Marshal Soult from the War-office—Appointment of Bourrienne as Minister of Police—Intrigues of Fouché—
His interview with the Count d'Artois—Orleanist conspiracy in the
Army—Drouet d'Erlon, Lesèvre Desnouettes, the brothers Lallemand—Manifestations of the Constitutional party—Lasayette—Addresses of the Chamber of Peers and of the Chamber of Deputies—
Manifesto and Speech of the King—Address of the Count d'Artois to
Louis XVIII.—Speech of M. Lainé—The Chambers declare war
against Napoleon on the proposition of M. Barrot—Protest of Benjamin Constant

L

MEANWHILE the news of Bonaparte's landing had spread through Paris and the provinces as a confidential whisper and a subterranean murmur rather than a clap of thunder. stillness prevailed throughout the land, no party evincing joy, but all being in a state of stupor. The army itself, placed by this event between duty and inclination, ran the risk, if forced to declare itself, of being deemed ungrateful if it abandoned Napoleon, perjured and parricidal if it delivered up the country to him. The public functionaries, on their side, trembled at being thus placed between the alternative of a deficiency and an excess of zeal, suspected by the royalists if they moderated their language, and proscribed perhaps by Napoleon if they exaggerated it. The nobility, the middle, the commercial and agricultural classes, who were just beginning to recover from ruin by means of peace. shuddered at a new convulsion of Europe, which would again bring war and desolation to their families and homesteads. Mothers, whom the conscription had deprived of sons, would behold them once more ruthlessly torn from the paternal roof to go and die upon the frontiers or in foreign lands. The emigrants who had

Universal stuper on the news of Napoleon's return.

returned with the Bourbons anticipated fresh exile. The proprietors of national domains, among whom the charter had restored confidence, did not conceal from themselves that the invasion of the Emperor, by leading to a second restoration, would perhaps be accompanied by angry and revengeful measures, and that their property might become the ransom of a conquered country. The Orleanists, a party still beneath the surface, but long sighted, were provoked by the intervention of a second empire between them and their ambitious views upon the throne. The liberals and republicans, still mingled together, lost, with a restoration weak and full of future concessions. at once the hope of consolidating representative liberty, or of one day establishing a durable republic, when the people should have become inured to the exercise of sovereignty under the gentle sway of an aged and a wise king. The ultra-royalists alone rejoiced in the delirium of their confidence, for they did not doubt that the earth would open under the handful of myrmidons that Bonaparte had brought to storm the throne, and that his crime once punished, they would be for ever delivered from that importunate spectre of empire and of glory which they had incessantly to encounter in the songs of the people and in the barracks of the soldiers. But their affected joy was not unmingled with a degree of uneasiness which saddened their hearts. All these conflicting feelings resulted in a dumb constarnation, an undercurrent of agitation, a sinister sadness resembling the pressure of the atmosphere before the storm. France lived, spoke, moved, but breathed not. A general malediction sprang up in secret from every heart against this man whom nobody had summoned, and who came to obtrude his personal cause between Europe and France, between the throne and the nation, between peace and war, between all parties in short, to compromise, to overturn, and to ruin all. Such was in reality at that time and everywhere public opinion. People did not accost one another without complaining, or take leave of each other without combining their hearts against the common enemy.

At Paris only, and in the military towns, some few conspirators and malcontents, fallen from their importance or from their rank by the fall of the Empire, congratulated each

### Bonapartist intrigues at Paris.

other in guarded language, ran about for news, concealed their hopes, and communed with each other in small groups to concert their plots and give vent to their ardour. But these citizens worked in the dark, ashamed of their scanty numbers, and fearful of the danger of appearing to insult the universal gloom by the scandal of their unseasonable joy. In this general taciturnity countenances alone spoke; the closest and most constrained were those of the Bonapartists, who betrayed themselves by their impenetrability. All France was in a state of gloom: every one felt that it was not a revolution but a conspiracy that was approaching.

## IL.

The council of ministers, acquainted by the police with the supposed existence of Bonapartist coteries in Paris, at the residences of Queen Hortense and of the principal friends of the Empire, drew up a list of arrests to be made amongst the alleged conspirators. These were Fouché, Marshal Davoust, Gérard, Méjean, Etienne, a witty and sarcastic writer, Savary, Réal, Arnault, Norvins, Bouvier-Dumolard, Maret, Sieyès, Excelmans, Flahaut. Marshal Soult, in spite of the exaggerated zeal and activity he had evinced to stifle the attempt beneath the energy and fidelity of the army, incurred the suspicions of the royalists by this very exaggeration. The treason of Labédovère, the defection of the regiments, the first reverse of the royalist cause at Grenoble, were all laid to his charge. A rumour was set affoat and obtained credit that Soult had stationed regiments tampered with and seduced beforehand on the route of Napoleon, and had assembled 30,000 men at Chambery, to enable the Emperor to recruit, with greater facility from stage to stage, the forces he intended to march on Paris. The fidelity of the garrison of Antibes; the loyalty of Marshal Massena, who commanded the South, and who rallied his army to crush the Emperor before he could enter Lyons: the powerless but unforeseen resistance of General Marchand at Grenoble; and finally, the real motive of assembling 30,000 men in the Alps in virtue of the secret treaty of Vienna to dethrone Murat,

Districted of Marshal Souls from the War office.

sufficiently acquitted Marshal Benilt of all culpability on this hand. The King himself believed in the perfect sincerity of his minister-of-war, and told him we on taking leave of him; but being compelled to remove even the pretext of a suspicion from the defenders of his cause, he thought himself obliged to sucrifice Benilt to the exigencies of the case. He appointed in his place General Clarks, an officer of Irish origin, long attached to Napoleon as an aide-de-camp, as a negociator and as a minister, but who now exceeded in demonstrations of enthuminum for the royal causes, and of litterness against his former general, the ment impetunes commeller of the emigration; an irrational man, inst airmera, and who changed masters to more from the moment he took service with the Bourtonia, King distributed at the same time M. d'André, whose inactive and blind system of police had suffered the plot which enveloped France to be concerted without giving any useful warning of it to the government. He replaced him by Bourrienne, an old confidential accretary of Homemera, intimutaly acquainted with his character and his secrets, who had been dismissed by the Emperor for malvernation, and who was incomed against him with a hatrad which guaranteed to the royalists a desperate fidality.

# 111.

Henrianna aant police agents to arrest Fouche, but he encaped their vigilance by stratagen, and concealed himself in Paris. A few days previous to this, Fouché had had a secret interview at the residence of the Princess de Vandemont, a friend of M. de Talleyrand, with the Count d'Artois. This prince, though the brother of Louis XVI., had overcome his repugnance and his recollections so far as to have a familiar interview with a regicide. He felt as if all was crumbling around him, and turned towards the Revolution to learn from it the means of comparing it. Fouché imparted to the Count d'Artois vague and retrespective commels embracing an entire system of government which can naver correct past errors, and which came too late when called for. These counsels recommended the Count

Fonche's interview with the Count d'Artein.

d'Artois to throw himself into the arms of the Revolution to escape from the Empire. But would the Revolution ever have accepted its natural enemies for chiefs? Louis XVI. had often received the same advice, and had sometimes endeavoured to follow it; but the Revolution had not the less brought him to the scaffold. The hidden meaning of these counsels of Fouché was to make himself the indispensable man; he courted the Bourbons, he spared Napoleon, he stirred up the Orleans party, he flattered the Republic; he knit and unravelled at the same time beginnings of plots with all parties.

### IV.

His secret intrigues to render himself at once formidable and indispenable had not awaited the landing of Napoleon. For several weeks past he had had scent of a conspiracy entirely military, into which a certain number of colonels, and of generals commanding bodies of troops in the departments had entered, and which held its meetings in Paris, in a lonely house in the Champs Elysées, the residence of General Berton. A Parisima banker. Hainguerlot, in whose hands were sums of money belonging to Jerome Bonaparte, was to furnish the funds necessary for the exploding of the conspirators. Marshal Davoust had been sounded by the conspirators, but by his refusal had baffled or adjourned the movement. The intention was to send a frigate to the Isle of Elba to carry off and bring the Emperor to France, to urge the troops to insurrection and to march with daily increasing numbers on Paris.

This scheme being rendered abortive by the little unanimity to be found in the hearts of the chiefs for an unqualified restoration of the imperial despotism, another project sprang up among the discontented of the army. They changed nothing in the plan except the name of the chief to be substituted for the Bourbons. This chief, unknown to that prince himself, was the Duke d'Orleans. His name mixed up with the Revolution, and made popular for a time in connection with Dumouriez in the wars of the Republic, his title of prince of the reigning family, his wealth, his partiality for the generals of the Empire.

### they all hi treedynam bingalett

the mirror of the property the after a language and the second and parente and farred upon him this unsanght for dignity of escalidateship for must mid hasinhungumend wite amen sid of aham smithleres aft. Institution and address of the control of the properties of the facility and thinks in this trinconist conscious of the actor, much trained Hermal A' Fielen, communicant of the garrison of Tilla, and of the Important division of the South, thenest full on the thus the situation of the light country of the tenterial ground; amisirin aft yelformeren staranay hermestal stateed out aft unit habitates divide phisonetrogal sit to be interes sprint sit he atterns traling the titier hattiproper actuart Iilla III l'allis plies of this conspient y. Aid out compeat from himself that the ailt hi ynisis sidt finadanjunis hui filmen a geeg ait fina ringa he amon volume the adilections at himse daide appres Nagularin, and that the entire is one Braitain authoritation for talyen not nameatate of with patients want he was som faithung mineral, but which remain unintelligible to the gross imagine the hasty mant pleasurance had it whiteline at he smith that the greath the line, and the propolation of the South, and the I writer, should be stiered up in the name of the Congerne. that they should much in taris under this agreet flag, but that the raptive of tillia should be some electly matched than ail yara narish hisa hamisilah ynical saita lant hisa , sara Herestonia of the above becamble by the absolute of Superlann, a theart and military resolutions should be recovered in the Island electronically to propietion a son it supplies to adult aft he equilities in a maniferent as the intercompant in the telline and the

٧

### Intrigues of Fouché.

Congress of Vienna. Napoleon's disclosures at St. Helena prove that the umbrage he had taken at the ambition and popularity of the Duke d'Orleans was the real cause of this precipitation. He was apprehensive of being forestalled in usurpation by a name which would have been a formidable competitor to his own in the army. But at the moment that the Emperor took this hasty resolution which was to interdict, by his presence on the French soil, the proclamation of any other dynasty than his own by the conspiring generals. Fouché, informed on the evening of the 5th of the landing of Bonaparte before the public were aware of it, resolved in his turn to forestall the Emperor, and to throw a third element of civil war, of confusion, and of hesitation among the people. During the night he sent for one of the generals Lallemand, who was in Paris, and revealed to him the news of the Emperor's landing; he told him that the court had discovered the conspiracy of which Lallemand was one of the chief actors, that the compromised generals were going to be arrested, tried and condemned, and that their only chance of safety now lay in boldness and promptness of action; they must either forestall the blow or receive it.

### VI.

This emissary of Fouche's started immediately for Lille, gave the cue to Drouet d'Erlon, and to Lesevre Desnouettes, combined his rising with that decided on by these generals, and took the route to Cambray with Lesevre to accomplish it.

During the same night. Drouet d'Erlon, wishing to deceive his army, that he might not have to struggle against the fidelity of some of his officers, informed his lieutenants that an insurrection had broken out in Paris, and that the minister-of-war had ordered him to march thither with all his troops. The army, without any mistrust, took the road to Paris, while the astonished populace looked on without comprehending the movement of these columns of infantry and cavalry advancing in silence upon the capital.

While Drouet d'Erlon was thus continuing his mysterious movement upon Paris, Lesevre Desnouettes and the two

Drouet d'Erien, Lestvre Demouettes, and the two brothers Lallemand.

generals Lallemand, arrived at Cambray, gave the same invented explanations to their regiments, and marched them by a circuitous route upon the town of La Fère, with the intention of seizing upon an important arsenal which would secure to the conspirators an abundance of arms, of artillery, and of ammunition. They, however, deferred until the following day their intended attack upon the arsenal; but General d'Aboville having conceived suspicions during the night about a movement of troops, so unusual and enigmatical, refused in a determined manner to allow the generals to enter the arsenal, in which refusal he was seconded by the garrison of La Fère. Lefevre and the brothers Lallemand dared not venture on an attack, the uncertainty and length of which would have exposed their crime to their own troops; they therefore returned to Noyon, where their commander-in-chief, General Drouet d'Erlon, had ordered them, they said, to join him to form a camp of 20,000 men.

During these two days of marches and counter-marches, of snares and subterfuges, the rumour of Napoleon's landing had spread through the north of France, and made these movements upon Paris still more suspicious. The population of the North, very far from being carried away, as had been supposed, by the name of the Emperor, retained all their ancient fidelity for the Bourbons, and all their antipathy against despotism. They themselves kept a watch upon the soldiers, not for the purpose of seconding them in insurrection, but to retain them within the bounds of duty; the conspiracy therefore wavered, like a body of troops on the point of disbanding itself.

### VII

But it was about to be dissolved by another accident. The Duke d'Orleans, in his last interview with the King, had, it is said, revealed to the latter the guilty hopes which military conspirators built upon him in the North, and the overtures which had been made to him to favour this plot at least by his silence. No one knows to what extent these revelations were carried, but the Duke d'Orleans had scarcely quitted Paris

Discovery of the Orleanist plot, and arrest of Drouet d'Erion.

with the Count d'Artois to repair to his post at Lyons, when the King promptly sent Marshal Mortier to Lille as commandant-general of that city, and of all the troops in the north of France. Marshal Mortier was an officer inaccessible to intrigue; faithful to Napoleon up to his abdication, faithful to the Bourbons since they became the legal sovereigns of the country; faithful at all times to himself and to his own dignity. Marshal Mortier went to Lille without delay, but he had scarcely reached half way when he casually met the column of General Drouet d'Erlon advancing towards him in full march. The marshal, astounded at a movement of troops which no one had ordered, and of which henceforward he alone had the right to dispose, stopped his carriage and alighted, made himself known to his companions-in-arms, questioned the officers and soldiers, cross-examined General Drouet d'Erlon, who became confused, contradicted himself and stammered, and was placed in arrest by the marshal, who marched back the troops to Lille, where Drouet was confined in the citadel.

# VIIL

At the same instant Lesèvre Desnouettes and his accomplices, generals Lallemand, were entering Noyon in the hope of finding D Erlon there. Their troops, already rendered suspicious by the unaccountable march which they had been ordered to make, and by the attempt of which they had been made the accomplices at La Fère, began to interrogate each other. They were altogether shaken by not finding the column of General d'Erlon at Novon. Their generals, however, succeeded in inducing the cavalry to go with them as far as Compiègne, where General Lesevre ordered the 6th regiment of light cavalry in garrison there to join his troops, and to follow them to Paris. This regiment, deceived like those of Lille, mounted without delay in their barrack yard, and followed the line of march with the chasseurs of the guard, when one of D'Erlon's officers and General Lallemand, who had remained behind, galloped up, and taking Lesèvre Desnouettes aside, informed him that the plot was discovered, and that

Manifestations of the constitutional party,

Drougt was made prisoner by his own troops. At this news, the three conspiring generals, Lefèvre and the two Ladlemands, fled across the fields. Lefèvre escaped, but the two Ladlemands mands were recognised and arrested in their flight. The troops returned to their contemporate, and in loyal addresses declared their mintake and their fidelity.

This conspiracy thus nipped in the bud, created great sention throughout I'rance, and at first shock, but afterwards tranquillised I'aris, while it still remained an enigma to all. The King, who, through the Duke d'Orleans, was assuminted with its real nature, affected to be deceived, and to see in it nothing but a Bonapartist attempt, crushed by the fidelity and good sense of the old imperial guard. Napoleon, after his triumph, affected on his part to reward the chiefs of this movement for an intropid and adventurous seed in his cause, and he took care not to confess that any other name than his own had the power to excite any part of the army to insurrection. Fouché hald his peace, and left the regulists to believe that he was a stranger to this conspiracy, the Orleanists that he had planned it for them, and the Bonapartists that for them alone he had acted in the matter.

## IX.

of the kingdom; and while the events of Grenohle and Lyons kept people's minds as undecided as fate itself seemed to be, the constitutional, liberal, and republican parties did not besitate to declare themselves against honsparte. These were the only parties in France which had preserved independence and patriotism amongh to place themselves holdly in front of an armed despation, and in defence of the new throne, provided that throne preserved them from a return of servinded that throne preserved them from a return of servinded Madama de Staël linked these parties together, and fired them by her own impiration; her heart best with contempt and indignation against the military insurrection which threstened to remay the ideas of a second reign of pretoriess. Infayatte, who had been delivered by Honsparts from the dangeme of

## Lefayers-His position.

Olmūtz, and who therefore owed him personal gratitude, had never at any period balanced between his gratitude and his opinion. Forgotten and inactive in an opulent retreat, the reign of Bonaparte had completely obscured him. For ten years past he had only been spoken of as a remnant of the history of a bygone age, which could find neither position nor distinction in a new one. The importance, at once revolutionary and patrician, of the part he had formerly played subsisted only in his own mind. His popularity had been too high to admit of his taking a subordinate rank, and his fame as a republican forbade him to degrade himself to the service of a fortunate despotism. He suffered from this inaction and obscurity after so much distinction, and he was constantly on the watch for an opportunity of reappearing on the scene. Liberty alone could afford him one: Bonaparte had closed it against him. His hatred, therefore, of the Emperor could only be measured by his impatience for glory and the pride of his recollections. The return of the Bourbons, from whose minds he had so many humiliations to obliterate, and of whom he had so many pardons to ask in his own soul, had been less repugnant to him than the return of Napoleon. He had offered his homage to the King and the Count d'Artois. In Louis XVIII. he found a sovereign whose character he knew, and whose cabals, ambition, and alliances with Mirabeau in 1789 and 1790 he had sometimes served and sometimes counteracted. that the spirit of that period would revive with an unarmed and parliamentary Restoration, and that the name of Lafavette would come to life once more with the ideas of that time Perhaps he even hoped to regain, by the aid of the assemblies and of the people, that equivocal dictatorship at first assumed by Necker, afterwards by him, and disdained by Mirabeau, which elevates a man, not by his own glory, but on the terrors of a court and on the breeze of popularity. Perhaps, also, true to some antiquated imitations of America and England, he dreamt of those federations of powers and of provinces which had been the confused aspirations of his youth. He was a man capable of imitation rather than of innovation in politics, but a man of unbendmg conscience, and carrying self-love to the height of heroism.

### Deliberations in Paris.

## X.

On the first rumour of Napoleon's debarkation Lafavette hastened to Paris and did not yield a jot when all were yielding in his party. Amidst the group that surrounded him was Benjamin Constant, German in descent and mind, half literary, half politician, half orator, half royalist, half republican, an old worshipper of the genius of Madame de Stael, formerly a tribune under the Consulate, a twilight celebrity rendered still more imposing by being in the background; also the Duke de Broglie, a young patrician, studious and rich in promise, whose name, whose fortune, and the patronage of Madame de Staël, whose daughter he had married, surrounded with a premature consideration; then there was M. d'Argenson, an illustrious name in the monarchical administration of France, formerly an aide-de-camp of Lafayette during the citisen dictatorship of Paris, a liberal more from philosophy than ambition, a sectarian at once evangelical and popular. determined to devote his life to the possible levelling of rights and the impossible levelling of modes of living, a good man quite at home in his Utopia, and very much astray in matters of fact, but whose chimeras even were virtues; next came M. Flaugergues, and some less important members of the legislative body associated with some constitutional royalists of '89, such as Lally-Tollendal and the surviving friends of Mirabeau, all forming a part of this assembly. It declared itself resolutely against the Empire, and only required the King to confide to it the ministry, when it would undertake to be responsible to him for the country. These men, fascinated by their recollections, forgot too completely that fifteen years of military government and of corruption had bowed down France, and that there was no longer a people to respond to their appeal, but a soldier to violate every principle.

### XI.

For two days, in fact, it was intended to place the throne under the safeguard of this coterie, the remnant of the party

# Assembling of the Chembers.

of Necker and Lafayette, and of what were called the popular M. Ferrand, a superannuated incapable; M. d'Ambray, a magistrate without patronage; M. de Montesquiou, a negocistor without authority; M. de Blacas, out of his element amidst the court, the men, and the ideas of a revolution, unknown to the country, and hated for his pride, spoke of retiring before the greatness of the peril which threatened them. Lainé, Lally-Tollendal, D'Argenson, Benjamin Constant, and Lafayette were sounded; but this change of ministers in the midst of the crisis could not give the King one additional faithful partizan in the army; it would only have caused greater regrets for the short reign of this prince, and imparted more dignity to resistance. It was therefore resolved to adjourn to a more opportune moment the formation of a ministry to be indicated by the temper of the Chambers which had just assembled.

## XII.

They unanimously showed themselves worthy of the gravity of the situation, animated as they were with the enthusiasm of indignation against the violator of the country, and the enemy of liberty as yet scarcely founded. Not a voice, even indirectly, expressed the remotest secret favour towards a restoration of glory by violence.

"Sire," said the peers in their address of the 10th March, "you have assembled around you your faithful Chambers. The nation has not forgotten that previous to your happy return, pride in its madness had dared to dissolve them, and to force them to silence whenever it dreaded their sincerity. Such is the difference between legitimate and tyrannical power. Sire, your intelligence has taught you that the constitutional charter, the monument of your wisdom, would ensure for ever the stability of your throne and the security of your subjects."

"Sire," said the deputies, "the representatives of the French people feel that the humiliating fate reserved for the unfortunate subjects of tyranny is being prepared for them. Whatever faults may have been committed, this is not the moment to examine them. We ought all to unite against the

# The King's manifeston.

common enemy, and sock to render this crisis profitable for the safety of the throne and the public liberty."

In his manifestos the King apoke the language of feeling "After twenty five years of revolution," he and of liberty, said, "we had brought France to a state of happiness and tranquillity. To render this state durable and solid, we had given to our people a charter which secured the liberty of our ouldnote. This charter was the daily rule of our conduct; and we found in the Chamber of Pours and that of the Deputies, all the assistance necessary to aid us in maintaining the glory and prosperity of the nation. The love of our people was the sweethet recompanies of our labours, and the best guarantee of their happy suscens. It is this love that we summon with confidence against the enemy who has polluted the soil of France, and who wishes there to renew civil war: it is against him that all opinions ought to units. All who sincerely love their country, all who feel the value of a paternal government, and of liberty guaranteed by the laws, should only have one thought,-that of doutroying the oppressor, who earen for neithar liberty nor country. All Frenchman, made equal by the constitution, ought equally to stand forward in its defence. The municipal time arrived to give a great example; we expect it from a free and valuant nation; it will always find us ready to direct it in this enterprise, on which depends the entery of France, Menutrou lieve been taken to arrest the enemy between Lying and Paris. Our means will be sufficient if the nation will oppose to him the invincible obstacle of its devotion and its courage. France will not be vanquished in the struggle of liberty against tyrainly, of tidelity against trasson, of Louis XVIII, nguinut Bonaparta."

The initiators themselves, so hostile or so short-sighted some days before, promised every constitutional guarantee in return for the devotion which the representatives evinced towards the King. Freedom of opinion, electoral liberty, reduction of taxation, freedom of the ports and of commerce, alleviation of the burdens on the soil, senction to the inviolability of the charter,—all these were offered, accepted, and sweet to, the most friendly understanding existing between

# Popular enthusiasm for the King.

the three powers. Danger and misfortune seemed to render the value of a paternal government expected from a king who had taken refuge in the hearts of his people, the more deeply felt. The King was desirous of mollifying the looks as much as he had touched the hearts of all; and, surrounded by all his family and friends, repaired to the Chamber of Deputies. All Paris pressed around his cortege, to exhibit to his eyes or his ears the gesture or the cry of the lowest of its citizens. This phrensy for misfortune exceeded in pathetic demonstrations that excited by the Emperor on his most triumphal entries in Paris. Louis XVIII. was touching, noble, and antique in his attitude. The royalty of sentiment never had a more touching actor. He struggled, in the face of his people and of Europe, against glory in its violence, with his age, his heart, and his right.

"Gentlemen," said he, with a grave serenity in his features and a most tragical and mild accent in his voice, "at this moment of the crisis, when the public enemy has penetrated into a portion of my kingdom and menaces the liberty of all the rest, I have come amongst you, to draw still closer the ties, which, uniting us together, constitute the strength of the state. I have again beheld my country; I have reconciled it with all the foreign powers; and they will be, we need not doubt, faithful to the treaties which have restored peace to us. I have laboured for the happiness of my people; I have received, and still continue daily to receive the most touching marks of their love. At sixty years of age could I better end my career than by dying in their defence? I fear nothing for myself, but I fear for France. He who comes to light amongst us the torches of civil war, entails upon us also the scourge of a foreign one. He comes to replace our country under his iron yoke. He comes, in short, to destroy this constitutional charter which I have given you, that charter which is my noblest title in the eyes of posterity, that charter which is cherished by every Frenchman, and which I here swear to maintain. Let us rally around it! Let it be our sacred standard! The descendants of Henri IV. will be the first to range themselves beneath it. Let the co-operation of both

Democnour of the royal family.

chambers lend to authority all the power of which it stands in need, and this truly national war will prove, by its happy issue, what a great people, united by a love for their king and the fundamental law of the state, can achieve."

### XIII.

The soul of modern monarchy seemed to have spoken by the mouth of the King: it awoke the spirit of liberty in every heart, and all burst forth in one shout of "Long live the King!" "War against the Usurper!" With some he was the usurper of the throne, with others the usurper of the country; but in the minds of all he was the usurper of the free national will, one who would gladly make free laws for himself, but who would not accept liberty even won by violence and the sword. Human nature is pathetic: the scene, the actors, the words, the occasion, the auditory, constituted all the elements of the tragic catastrophe of the ancient drama. The audience in the galleries sobbed; hands waving white handkerchiefs were raised towards the ceiling, or were shaken throughout the hall, as if to give forebodings of victory to the King and the deputies. There was not an individual at that moment in that vast assembly who had not determined to lay down his life to save the people and the throne from the armed oppression which had pounced upon the country.

### XIV

General credit was attached to the words of Louis XVIII., whose wisdom attested his sincerity, but a portion of the people entertained doubts of the sincerity of his brother and his family in the acceptation of the charter. The royal family had had a meeting and deliberated on the nature of the engagements they should enter into with the nation, when their recollections, their hopes, and their scruples had yielded to the pressure of the common danger.

The Count d'Artois, who had returned the evening before from Lyons, advanced towards the King, as if impelled by the

# Speeds of the Count d'Actois.

communicative power of enthusiasm, and amidst the profound silence which this unusual proceeding had imposed upon the assembly: "Sire!" said he in a woice of emotion to his brother, "I know that I am now departing from the ordinary rules in speaking before your Majesty, but I implore you to excuse me, and to permit me to express here, in my own name, and that of my family, the unanimity with which we participate, from the bottom of our hearts. in the sentiments and principles which animate the King." Then turning towards the assembly and extending his hand in the attitude assumed to confirm the émonation oath: "We swear," he exclaimed in a voice no longer restrained by the limits of reserve-we swear to live and die faithful to the King and to the constitutional charter." The last remnant of feeling which still struggled in the breasts of some of the liberal deputies and auditors of this effecting scene, dissolved at these words, and their hearts responded to the prince's outh by another. The Count of Artons then inclined himself towards the King, as if to kneel before him. The King raised him and extended his hand towards him, as though he had received his oath in the name of the nation. The Count d'Artois kissed his brother's hand and maistened it with some tears of emotion. His reverses at Lyons had too well taught him that there was no other refuge for his family or himself, but in the protection of the nation and of liberty.

### XV

The assembly then isself excited by an invincible emotion, took part as a national chorus, by an individual and impassioned dialogue, in the scene which had roused its enthusiasm. "It is for us to die!" they exclaimed, extending their hands towards the King. "It is our duty to cover with our bedies the King, the country, and the laws! It is for us to acquir ourselves of a debt which France owes to a prince who has recollected only his relationship to the country, and who has compromised the peace of his latter days, to come and teach us once more the sweets of liberty! The King, in life and in death! We will live and die for the King!"

Agench of M. Leinh.

The King and his family than ratired, successed by the whole population, and followed to the Tuilarian by the uni-

Tomal actio of their popularity. M. Lainh, who provided over the secondly, quitted the shair after the degerture of the King, and yielding to the impulse of his soul, which was easily moved, and of his elo-Quanca, always prompt in the expression of poble sentiments, he invoked the genius of liberty, of the country, and of concert, to bring forth armies from the wil, and seared anger to inflame the nouls of all. He recalled the happy auguries and the Prosperous beginning of a reign interrupted even from its commencement by the perverse ambition of despotism, irritated that the soil was escaping from its large. "I'ha world," ha exclaimed, "was associated at the protound peace which followed the lieutoration. We may dely history to point out any period of our annula when the liberty of the nation was more respected by the authority of the throne. The wiedom of the King had marrely commenced, like us and with us, to project the perfecting of our infant institutions, when an incredible apparition astonished all minds. Heavens! To what culumition would not our unhappy country full a pray, if this man were to triumph over the disarmed will of the people! The most stricel leart is struck with terror at the thought, for the imagination is still lit up by the burning of Moscow, and I see its fatal glimmer reflected even upon the columns of the Louvee! But it is not possible! No; France will not suffer aither its King or its liberty to perish!"

## XVI.

The mentioned plandite of the seventhly evided that these words of M. Laine had expressed the thoughts of all hearts. The chamber declared the war to be national, and entrusted the absolute dictatorship to the government, conscious that the hour of deliberation was past, and that the national representation had but one function and but one part to perform in these impending dangers: to rally round the severeign, to

# Resolution passed by the Chamber of Deputies.

the invasion of Bonsparte to the last moment with the sacred majesty of the people, and to await on their benches for victory or slavery. A deputy of La Lozère, the father of an orator, since celebrated in the annals of his country, W. Barrot, in a resolution which was carried, invoked the principles of the resolution in behalf of the royal dignity:—

"Considering," said this resolution, "that the nation arose in a body in 17:9, to computer, in concert with its King, the matural and impreseriptible rights which belong to all mations; that the enjoyment of them was guaranteed to the people by the constitutions they had freely accepted in: 1792, in the year V., and in the year VIII; that the charter of 1914 is only the development of the principles on which these constitutions were based: considering, that since 1791, all the governments which have disregarded the rights of the nation have been owerthrown, and that no government can maintain itself except by following the line of constitutional principles; that Bonaparte had disregarded and violated them all in deliance of the most salemn: cathe: that the general and spoutaneous wish had moralled to the threne a family which France was accustomed we were rate, and a prince who, at the period of our regenerstrien, powerfully seconded the efforts of his august brother to effect this regeneration: the Chamber of Deputies declares the war against Napoleon to be a national war."

### XVII

On the following day. Benjamin Constant, the organ of the constitutional party, and inspired by the genius of Madame de Stael, horrowed from antiquity its most tragical accents, and four history its most offensive pen, to raise the reproduction of the nation against Bouaparte to the heights of history and of the public peril! Elequent and vain boastings of these states resolutions which freely flowed from the pen of the writer, but which a few days after could not be found in the Boast of the man!

"He re-appears then—this man stained with our blood; he

Protestations of Benjamin Con land,

rearmears this man but new pursued by our unanimous male. dictions. What wants he, who has carried devastation in every country in 1 a greater, who has stirred up against us all the nations of Europe he who, having brought upon France the humiliation of an incusion, has last as even our ann conquests. made prior to his domination? He demands his every again; and what are his rights ! Hereditary legitimary !! But a short accupation of a dozon years, and the designation of a child for successor connect his compened to a proceedal reign of seven conturies. Thus he were the wishes of the people" These wishes should be recorded. Here they not been unanimons in all hearts in rejecting Beargacte ! He premised us victory, and thrice he showefully foremk his troops in Egypt, in Spain, and in Russia, giving up his companions in arms to the triple pressure of end, descitation, and despoirt He promises the maintenance of property, but even in this ha cannot keep his word, for having no longer the riches of the universe to regard his satellites with, he wonts to grasp our property to satisfy his wants. He returns may poor and greedy, having nothing to claim and nothing to offer. Who can be seduce ! Intertine and fereign way; these are the presents that he brings us. His appearance, which is for us the rene and of every misfortune, is for Europe a signal of extermination. On the side of the King, there is constitutional linerty, safety, and pouce, on that of Bonaparte, slavery, upar by, and you. He promises clement and pardon; but a few words thrown out disdainfully, what else do they offer than the guarantee of contempt ' His proclamations are those of a follow tyrout who wishes to clutch the scriptic again. it is an armed chief who brandishes his sabre to excite the avidity of his soldiers, it is Attiba, it is Georgis Khon, more terrible even and more adious, who is preparing everything to systematize massacre and pillage. What people would be more worthy of contempt than us, if we held out our hands to him? We should become the laughing stock of Farrage, after having been its terror, we should take back a master whom to curselves have loaded with oppositions, our slavery would no langer have a protect, our abjection no more hous? . . . 1

## Protestations of Benjamin Constant.

under the weight of this profound objection, what would we dere to say to this King whom we need not have recalled? for and at ; like lancoitan aft nearest at bedain assume heilla aft King whom we have empaned by our sponteneous resolutions to that soil or which his family had already suffered so much! Should we say to him: You have put faith in Frenchmen; we here louded war with var homere and given van ambdence dy our seile : you here ouimes your explime—won ere some enionest us alone and marmed. So long as no danger existed, so long as wan were dispensing gover and favours an immense possibe descensed were with their naise suchemetions; won dience mener a beautimentes soud areatiment upon II wour ministers down commissed a greet meny errors, you have been mide good sensible. while year of your reign has not caused so many teers to be shed as one day of the reign of Boundarie. But he re-express at the extremity of our territory: he re-unpears—thus men stained succession was becaute places of bias beautimous melectionions: be shows himself he throusens, and neither do our centes resumen us, ner wour confidence effect us, nor see inspire is with respect type thought you had found a nation, dont woo here only found a herd of sleves. Pensisons! No. such sincl and be our leaguage—anch at least will not be mine. I have seen than Theory was pensible under monachy—I have seen the King rellying round the nation. I shall not go. like a miserable turnevat. curving from one power to another, mwering inferry by scribberry, and stemmering out impious words to providence a life of sheare."

# BOOK RIGHTERNTH.

Ī.

Thus, the whole of France was on the one hand hastening to Paris around its King, for the maintenance of peace, of its incident and animal are presented as a continue of the continu landly returing to be the prize of a hero who had become the grant meditionary of the manya; while, on the whier lund, Univident find arrived with impunity on far or irresolds, homined in on all sides, it is true, but from afar, by corps d'armes Which dured not be directed negitive him for fear that, although fuithful at a distance, the vertex of his presence might enery them umay from the eide of the mutch and the King. With Manushin in the South, Mucdoniald at Lyona, the links d'Angentleme and his generals on the right bank of the Bhine, Day me thempressed and me farm-le-touristies, the truke de therry lecture Paris, Morrier in the Sorth annugue those ennough which were town in minimized blue ballers in about a life tenth inches til und tion; a whole population inactive, surpitied, and examplemed, the miderided and liable, and to be carried away, but buildned by the irresistifia precipitation of events and by the trist victory united by wither of the two contending parties. Souls was firmum at this morning, and the full of from gave it the Best decisive impores. Let us now recurr to Bonnewise, whose

Attitude of the army and of the people of Lyons.

we left encamped at Bunguing. in the midst of the plains of Daughine, and resume the account of the eventful day which delivered up to him the account capital of France.

### H.

The Count d'Artois and the Duke d'Orleans had hardly had time to reach Lyons, when a bulletin was distributed throughout Paris, amounting that Bonaparte had just been driven from the walls of that city, back to Grenoble, by the Duke d'Orleans, at the head of 20.000 men. This fresh managurre of the police, or rumour suggested by hope, for a moment raised the spirits of all, and none feared to declare themselves against the conquered, but the report had no foundation whetever.

The Duke d'Orleuns had arrived at Lyons a few hours before the Count d'Arrois, and found assembled there two regiments—one of infantry, the other of cavalry. A third regiment of the line was hastening from the mountains of the Loire. A mounted National Guard formed must at the voice of the princes, intoxicated with that entiresiasm which evaporates in empty acclamations. The local National Guard was 20,000 strong, and consisted of the sons of those very men who had buried themselves beneath the ruins of their town, rather than submit to the tyramy of the convention: while volunteers hestened from all the neighbouring towns to join its ranks. Is was believed that the government would immediately converge the army of the South under Massens, that of Nismes under the Duke d'Angoulème, and above all, the army of Ney, the advanced posts of which already reached the Rhône through the department of l'Ain, and thus constitute Lyons the rock on which to wreck the feeble army of Napoleon : and onefidence in this idea restored commer everywhere. In the towns there were no signs of sedition, and the country looked on in silent consteruction. Napoleon was popular with them; but his requirerity, whetever may have been said of it since, was more historical than actual. When for away be was wished for but when near he was dreaded, for in the eyes of the inhabitants The princes at Lyons.

of the country and the towns, the name of Napoleon was synonymous with war, and the land was satisfied with carnage. Moreover, he had been conquered, and had lost that prestige of invincibility, which is half the battle. If Lyons had been without troops, its defence might have for a few days intimidated or retarded the Emperor.

# 111.

But the coldness with which the Duke d'Orleans and the Count d'Artois were received by the regiments, began to make the populace hesitate; and this hesitation, in its turn, imparted to the troops, who had already been tempered with by the emissaries of Napoleon, more pride and disdain in their attitude before the princes. The Duke d'Orleans was unknown to them, and appeared to be fulfilling the duty of his station rather than giving all his heart and voice to animate the army. The Count d'Arteis showed more energy, reviewed the troops, mixed with the soldiers, conversed with the subordinate officers, and sought for those cries of loyalty which are the pledges of feeling, and by which the soldiery become bound; but met with nothing else than silence, icy words, and a few cries of "Vive l'Empereur!" which the chiefs dared not punish, fearing lest an appearance of suspicion might cause the defection to break out openly. Marshal Macdonald, who was adored by the soldiers, visited all the approaches to the town, on the two banks of the Saone and of the Rhone to reconneitre the positions, dispose the forces, and cover the town against the army of the Emperor which was approaching. He advanced in person on the road to Bourgoing with a feeble escort, but the acclamations which preceded the advanced guard of Napoleon, the faces of his own soldiers, the consternation or participation of the suburbs, showed him that there was no hope of resistance outside the walls; and that a more or less prolonged defence of the passage of the Rhone afforded the only possible chance of success, until the arrival of Ney and Massena, whose junction would bem the Emperor in between Grenoble and Lyons. The marshal therefore com-

# Hesitation of the royal trongs.

be descroyed; and the suppers were about to obey when the mob of the suburbs by which they had been surrounded since the morning energetically opposed this observation of the town, and made the soldiers throw down their axes, and confine themselves to partly barricaling the bridges.

The marshal then returned to the Place de Bellecour, where the troops had been drawn up in order of bands since morning, to rejoin the irresolute princes, who dared no longer issue any orders but passively to await events.

### IV.

The soldiers, however, still listened to the voice of the marshal, whose anconquerable fidelity to Napoleon at the period of his abdition had rendered him popular; and several signatures and bartallous and some artillery went in silence to take up the positions he assigned them, before the bridges and on the quays looking towards Duaphine. This was the last demonstration of obedience and discipline; for all hearts had already crossed the filador, and the alent and sullen soldiers could hear the confused dismours raised by the first detachments of the army of Grenoble, in the plains on the opposite bank, and in the tumultuous suburbs of La Guillottere, while planting there the engles of Napoleon.

### V.

The Emperor, in the midst of his column, and preceded by a strong advance guard, had left Bourgoing in the morning, issingled by this long journey of 120 leagues made in seven marrises, and by the emotions inspired by his constant and hazardons game with formine since his landing. He had dismounted from his horse and advanced at a slower pace in an apen carriage, surrounded by a finemanner growd of that suburban population which sure as the smallest wave that matter the calm surface of a mation. These men, mixing

The Emperor's march.

with the wildiars and carrying branches of loss and holly, those laurals of the North, mingled with their wings of victory, loud arias of "Viva I Emperate!" which were responded to, either by way of imitation, or through motives of terror, from all the humbers, and from the doors and windows of all the houses on the road, They treated the soldiers to wins, and singing joyonsly, carried their kinspanchs, aross and imaging for them. The manch thus resembled one continued orgis, and was only redestically the name of the great man, now fallen so low, who was the object of it, by a noble sentiment of glory and military patriotism, and by the mandy and starn aspect of the troops, salumed of such want of discipline and proud of their chief.

### VI.

The secret comprisioniestions which the Comperor maintained with Lyons, witwithstanding the blockeds of the roads, sported him that the efforts of the Count d'Artons, the Itules of Orleans, and Marshal Mardenald had been suressful in stopping this Impenge of the hardges, and that they would were advance from Boury towards the Upper Ishine He therefore resolved to surprise Mandemula and unitropate lier, by exceeding the river at Miribel, Murshal Bestrand was accordingly indeped to murch on this little town, which is two leagues above Lyons, and there to collect the boats necessary for the passage of the His glun was thus to leave Lyons, which was too well defended, for a time on his left; between, by crossing at Minhel, the high table land on which is the suburb of the Crois Bousse, and which requirates, like a pennicula, the Blime from the Subject, to reach the last numed tives, take possession of its two lanks and thus enriese the miners and their army in Lyons, while his introduct good should go and mits to defection the minerial bring of Sey, on the read from Bonry and Musin He did not doubt that he chould entire it, away, and thus create In the heart of I raine a melle and continue of armica and of causes, under favour of which he would pursue his course. But the light troops which he had despatched in advance to La Conflicture having been received with auch

Defection of Machemald's troops.

mations by the faulourg, which assured to him the passage of the bridges, he recalled Bertrand and pressed forward his march on Lyons, appearing in eight of the quay of the Rhône at four o'clock in the afternoon.

# VIL

Mucdoneld was at that moment leading two battalions of infantry to defend the entrance of the bridge on the side of the faubourg. But no somerhad thehussars of Napoleon, encouraged and pushed on to the very bridge by the insurrectionary movement which strang up beneath their horses' feet, appeared before the bettalions of Macdonald, than those troops, hitherto faithful, opened before the correge of people and of soldiers, mingled with them is an irrevocable embrace, and abandoning their general, precipitated themselves on the barricades to destroy them and open the way for selition. Macdonald, in dismay, vainly endeavoured to recall them with his sword, his voice, and gesture, to a seuse of honour, if not of duty; but his cries and his tears were lost in the tumult. Two Polish hussers, drunk with the wine of the lanbourge, sprang over the last remaining obstacles of the barricade, and node with their drawn sabres on the marshal who owed his life to the fleetness of his horse, and hastened through the streets of the town to gain the road to Paris.

### VIIL

At the cries of the bands of the faultourgs, the aspect of the Polish hussars, and the appearance of the grands who were crossing the bridge, the troops posted on the oners wavered, and communicated their disaffection to the regiments of reserve encamped on the Piace de Beliecour around the princes. The Duke d'Orleans disappeared under the protection of those of his officers least chaorious to the fanatics of the Emperor. The Count d'Artois, threstened by the gestures and cries of the soldiers, decamped at full galley, protected by a single horsement of that mounted National Guard.

The Emperor enters Lyons.

which in the morning had sworn to die for him; and the carriages of the two princes, prepared outside the suburbs on the road to Paris, received them as fugitives, and bore them in consternation towards the Tuileries

## IX.

France was now thrown open to Napoleon as far as Fontainebleau by this road. The corps which preceded, or followed · him from Grenoble, entered Lyons in succession, between the hours of four and seven. The fickle and tumultuous population of the town mingled with that of the suburbs, and with the soldiers, inundated the quays, the squares, and the streets, the excitement assuming the appearance of enthusiasm. National Guard of Lyons yielded to the flat of destiny, and armed itself solely for the protection of property, more valued than political opinion by this hardworking people. A forest of bayonets covered the town, which was illuminated as for a public rejoicing, although it would have been illuminated just the same and with more sincerity of feeling if Napoleon had perished before its walls; but France had endured the yoke of the army for the last ten years, and Lyons pretended to adore its oppressors. The Emperor, however, whether he felt it embarrassing to preserve a proper expression of countenance amongst rebels whom he detested, at the same time that he incited them, or whether he feared the weapon of an assassin, and did not wish to die before he had completely triumphed, waited until after dark, as he had done at Grenoble and the other towns, to make his entry.

He caused himself to be conducted to the splendid palace of the Archbishop of Lyons, Cardinal Fesch, his uncle, which was already filled with a crowd of his generals and councillors, who had hastened thither at the news of his victory; and there, affecting a paternal confidence in the people whom he had just conquered, he would have no other guard than the citizens who had armed themselves the day before to fight against him. But when the officers of the mounted National Guard came to offer him a guard of honour of a troop of cavalry in his court-

### Decrees and proclamations.

yards: "No," he replied contemptuously, and with a feeling of moble indignation, which revealed the soldier beneath the adversary; "no! I will not have around me soldiers who have abandoned their prince the Count d'Artois, who relied on their honour."

## X.

After having received the authorities and exchanged some noble words with the Royalist mayor, M. de Farges, the Emperor passed a part of the night in dictating nine decrees, by which he again took possession of the Empire. Up to this time he had temporised with the kingdom, but this last victory decided his position; and the more resolutely he grasped the Empire at Lyons, the more he spread terror and the certainty of his triumph, for the appearance of reigning at Lyons was equal to fighting before Paris.

In the first decree he re-established all the magistrates who were in office in 1514, and dismissed all those whom the Bourbons had appointed in their place.

By the second he expelled from the different corps of the army, all the emigrants who had returned with the King.

By the third, he abolished the white flag, the standard of the monarchy, and all the decorations which the ancient monarchy had distributed to its partisans.

By the fourth, he reconstituted the Imperial Guard as a modern pretorian hand, a truly military patrician cohort destined, he believed in his short-sightedness, to replace the ancient Pretorians, or to renew the system of the Strelitzes and the Janissaries.

By the fifth, he confiscated all the property of the princes of the royal family.

By the sixth, he abolished the ancient nobility, and restored the nobility of his own creation.

By the seventh, he condemned to banishment all the emigrants who had returned to their country with the Bourbons, and placed their property under sequestration, or temporary confiscation. The Emperor's departure from Lyons.

By the eighth, he annulled all the proclamations made by the King in the honorary and lucrative order of his legion of honour, of which, to the great detriment of the austere manners of a democracy, he had made an institution for the emulation of vanity instead of the emulation of French virtue.

By the ninth, he dissolved the Chambers of Peers and Deputies, and abrogated the charter; promising at the same time the convocation of a Champ de mai, a kind of statesgeneral of the nation, which should deliberate on the modifications to be made in the institutions of the Empire.

Possessed of the second town of the kingdom, and an army multiplied within its walls, he throw off the republican mask which he had worn till now, and showed the visage of open tyranny. He had given to the people the name of citizens, which recalled the dignity and equality of democracy; but he dropped this formula on the day that he thought he should no longer have any need to flatter the nation, and addressed his decrees and proclamations to the French. The republicans, who had been seduced for a moment, began on this to murmur, and to hold back, seeing that his exile had only prompted him to make use of the language of liberty for a day.

## XI.

After having despatched his army by the route of Burgundy, he left Lyons on the 13th, and slept at Villefranche. Disorder and tumult, rather than enthusiasm, preceded and followed him on this road from Lyons to Macon, the most densely peopled of all the roads of France. His partisans endeavoured, in vain, to deceive him as to the nature of the excitement amongst the districts passed through; where anxiety, curiosity and secret dread of what was about to be accomplished, prevailed much more than the fanaticism of a few sectaries and peasants who had come down from the mountains. The fickle, vulgar, and irresponsible mob alone uttered acclamations round the whools of his carriage, or at the sight of the uniform of his greendiers; while all who had anything at stake, whether the proceeds of their industry, their fortune, or a child

#### His arrival at Macon.

in the hazards of this return, either fled or were silent. Napoleon arrived on the evening of the 14th at Macon, a town where he had hoped for a brilliant reception. He was, however, disappointed.

### XII.

This town had the reputation of being revolutionary in principle, having furnished both actors and victims in the tragedies of 1789, and of 1793. The impression that republicanism had been betrayed and persecuted by Napoleon, prevailed there in the opinions of all the classes which did not belong to the nobility or the emigration; therefore, between these royalists and republicans, there was no scope for imperial fanaticism. Though a piebeian town, but not a servile one, Macon and the immense population of its rich country, had groaned in anguish beneath a foreign occupation, but applauded with rapture the downfail of tyranny; and Napoleon remembering this, dreaded this proud and tenscious people. He was struck with the solitude and silence in which the inhabitants left him with his troops in the inn at which he had put up; like a people submitting to, but not encouraging the attempt against their country. A few groups of children, incited by the distribution of some pieces of money, a few men in rags and women of doubtful character, raised a few mercenary and feeble cries beneath his balcony, upon which he opened the windows. looked at them with scorn, withdrew again, and said to the mayor whom he had caused to be summoned—" Have you nothing but this populace to show me?" His scorn increasing to anger, he venemently reprouched the magistrates with having allowed the enemy to penetrate within their walls in 1914, as if the occupation of these rich provinces, left defenceless against the armies of Schwartzenberg and of Bianchi, which consisted of 150,000 men, had not been the fault of his own ambition and short-sightedness. He was told in reply, "that a few volumteers without arms and insupported, could not subdue invading armies, to whom his own heroic soldiers, commanded by himself. had been obliged to yield up France and the Empire; and

### 1. Insentes of May

that the faults of the government more then counterbelenced the faults of the people" "That is true," said he, he coming suffered and carescing the spokesmen of the town with his factuiting gesture; "we have all failed. We must forget our multual wrongs, and henceforward think of nothing but the walters and happiness of France."

### XIII.

From Macon it was that he forwarded his preclamations of Granchic and of Lyons to Marshal Nay, whose advanced guard and main holy remaining motionless at a few leagues' distance, appeared to be hesitating whether to cut off his context of l'aris, or not. Heing uncertain of the intentions of his former limitenant, Supoleon sent him no other communitivation; for heliaving in his honour, he did not healt his fidelity, by proposing to him to betray his duty towards his new masters, the Honrhom; but he trusted that the rapidity of his triumph, the fall of Granchic and of Lyons, and his unopposed murch on l'aris, would be sufficient inducaments for the marshal and his army to join his cause, and that the current of his glory would of itself sweep away his former friend and his battalions

### XIV

Alas' he was not mistaken in the opinion he had thus formed of the involuntary impulse, and the weakness and passive leaning towards his enuse of his old companion in arms. See, whose heart was weak before the allurements of friendship, and whose imagination was easily shoken by every stroke of fortune, was a hero only in the field of buttle. In council he was irresolute, in extreme situations underied, and when a question arose what part to take, he was unequal to the accomplishment of difficulties, or even of his duty. In this case the hope of glory obscured his sense of homour, that only real and incorruptible glory of the individual. This self command was weakened by his peoplesity, since the landing of the Emperor, which increased at one step that his chief had made in polynoming towards his own army. His tresse-

#### His desitation.

lution and delay, although not prompted by perfidy, occasioned the loss of time, of the cause of the Bourbons, of France, and of his own reputation; for if he had removed his army from Franche-Comté by forced marches, to hasten to Lyons and join the princes, there is not the least doubt that he would have prevented the fall of that town, and given Massena and the Duke d'Angoulème time to hem in Napoleon's 6,000 men between three fires; or that if he had directed his army on the road of Burgundy, either by way of Macon, or by way of Chalons and Dijon, he would have cut off the route to Paris from the Emperor, and that even by falling back, without fighting, on Sens. Melun, and Fontainebleau, and on the army of reserve of the Duke de Berry under the walls of the capital, he would have opposed the front of France in arms before Paris, to the feeble and disordered columns of Napoleon, and still have saved, if not the charter and the throne, at least the honour of his country and his own character for fidelity." But the whole of the filse and complex position of the French army being found personified in him, he was destined to be, at one and the same time, the accomplice, the culprit, and the victim of that army, which knew not either to approve of an attempt repugnant to the conscience of the country, nor to resist the impulse of the past, to save its native land, to preserve its own honour, or to do its duty.

### XV.

Marshal Ney, on being called to Paris, as we have already said, by Marshal Soult on the news of the landing, had hastened thither, still unacquainted with the cause of his being summoned. On alighting from his carriage at the house of his brother-in-law Gamot, he had learnt the public report from him, and was struck with indignation at the audacity and criminality of this invasion. "What is this man about to do?" he cried: "this man who has nothing to bring us but civil war? If he did not rely on our divisions, would he have dured to place his foot on French soil?"

While impressed with this feeling it was that he flew to the King, and, in the presence of the gentlemen of his court,

May a communiting office on

nware to bring Recognets back, eaptive, and chained in an iron eage. Words of sinister import from the month of an old friend, and which were afterwards for bly disclaimed, but have since her a proceed at the trial. On leaving the Tailories, he started for Besingen, the head quarters of his military contained, where he displayed the same resolve, only softened in terms, and mingled with expressions of surrow at the fatal their between duty and the allumental against the army.

Besongen, as a military positron, not appraising to him to his sufficiently mear this line of march of Supelion, his nelvaried his troops and transferred his hand quarters to fone In Sandwice, and his imposts to Poligny, little, and Boney, properly equally to march, as circumstances should require, on Ligens in in Digin . M. do Beargnant and Obenieral Lacourtes compounded the divisions of his army under home. an old Vendenn general, when after the partie atten of La Vendes, had passed over to the service of the language, was a man whose adventuring architica land led him to try his fortune with and to serve the two courses in successions Regulist in homens, a soldier in disposition, doubtful in his Anteredents, accustomed as well to the compact Scittary as to these of Supelion quick to take advantage of circumstances. and pliant under the change of exerts, whether of necessity or Larrantes, a brace, consummate, and frank, though licentions seldier, your the former bentement of Moreau in his Common consequeres, was general in this after him, energed with the glear of the Reguldie, and of factor during the whole reign of Supoleon, sound by retirement and the disregard of his muster, and come back to the Bearloans through matices of resenting it and intrintisin, his magnification terminables to oppose to the return of Bennymete.

The inclinations of the tracps were fluctuating from the less the officers, with whom a sense of human prevailed over their institute, appeared resolved to do their duty, while the vertical soldiers allowed a few signs of partiality for the laugurer, rather than of muting, to escape them. The some triggs ascendancy of the name of they and his example, could compute even with the ascendancy of the name.



Letinule al Wey's croops.

The authorities of four departments were intreptilly devoted to the Bourbons, and the National Gourds, still werm with enthasisson at the return of gence, of liberty, and of the Bourbons, were well communical and disposed to second the fidelity of the troops.

### XWIL

The murshed had sent M. de Rachemont, an officer, in disguise, to Macon, to observe the feeling and bearing of the people on the road of the Emperor. Bertrand on the other hand lad disperded emissaries carrying the prodlemations and was of the Emperic to Long-le-Saultier. New was owerwhelmed. Seser, and pestered on all hands with the records and the news that armived from the army of the Emperor to his own, and his resolutions, at continual war within his soul, followed the source of the events which were hurrying on, and the chemical as the interviews he enterly sought with his generals. Like a man who, inding no resource in his own judgment, seeks the support of others. Some officers sens by Napoleon, represented to him then Losswin and England sided with the Emperor, thus all and deen amanged in congress between Talleyrand and Europe, and that I amil was should ensue, the bland which would be shed and the niseries of his country would fell in his head, for his obstinues adherence to a miscultan sense of honour. Engles and crowns of hunal were secretly distributed to the regiments during the night, to prepare for the embellishment of the military revolut. The soldiers, ever communeat by industry, seeing the industry sion if their chief, and activiting his desiration, either to deur it encountering die unite it die Amperor ir weisewet complicity, became more pervented every hour, and their permirbution communicated used of the murshal, vito passed quele modaly enigic en dia nomina à same a n'equi en frenching by turns to be inticipated by the spontaneous rising n'ils irmy, ir a de mide the montagne it its insurrection.

of the night of the 19th, he summoned around him, in succession. Bourmont, Lecourie Fiverney, Clinet, and Do-

# Ney reviews his troops.

grivel, the commandant of the National Guard of Lons le-Saulnier, and partly disclosing to them the distraction of his soul, seemed involuntarily to endeavour to instigate these his confidants, to a resolution which should encourage that which he had already formed and drawn up in secret, in the shape of a proclamation to the troops, but which he had not yet decided on carrying into execution. Lecourbe refused all compromise with his honour, Faverney became indignant, Clouet spoke of retiring rather than give way to the sedition of the soldiery, Dugrivel said he would answer for the loyalty of the National Guard; Bourmont alone. according to a statement, the truth of which the marshal attested before God a few hours before his death, read the proclamation, discussed it without astonishment or anger, inclining on several points to the ideas of the marshal, and not checking him with sufficient energy, received the order to muster the troops on the following day, and executed it without remark.

## XVII.

The object of this general review of the troops was, not-withstanding, still an enigma to the generals, confidants of the marshal, to his aides-de-camp, and apparently to himself. It is probable that he wished to ascertain their sentiments by their demeanour in a solemn muster, or that he desired that their open, spontaneous, and irresistible defection, should be a pretext for his own, and stifle the voice of his own conscience beneath that of the army. He thus sought for an excuse beforehand, not from their treachery, but from their frailty. Such was the review of the 14th, at Lons-le-Saulnier.

## XVIII.

All the troops being formed in square on the immense Place d'Armes of the town, the marshal appeared in the midst of it, surrounded by his staff, and wearing on his uniform the grand star of the legion of honour, with the effigy of

#### His insection.

Napaison. His generals, his officers, the soldiers and the authorities present regarded him in gloomy insiety, for this unusud assemblage of the grows and have no other object than a great manifestation of their devition, or of defeation: from their honour. Everything was at de expected, dut the greater part of the meatitors and bever have imagined that the signal and are at infidelity would come from the beart and month of me who was surnamed by the army, " the bravest of the inive." New himself seemed to hesitate, in vait for, or by his telay, endersour at draw from the army a burst of impatience, which should anticipate him, and palliage his error. He aftervarie iedurei tint even dentit would huve been se means of escape from his perplexity of mind much to be desiral, und informated Bourmont and Lecourbe for not having struck him dead in the snot, so feenly did he teel that remorse was more at he treatest than in independs expliction of his military mine.

At last, other having in vain wanted for a cry from the manys anter in devour of Emaparts to break the silence which seemed to vergit heavily on the growth decaying that he saw in the looks of the soldiers that medience might have then from their duty, he task upon himself the faul part of opening the way for that insurrections which he especial, and a sommand the telegroon eather than appear to diety it. As it is ever the case in decis which are contrary to har, he did not even moderate within the limits of telegroy, the manner and words in which he decisred him midelity, but passing valuous graduation or propriety from dielity to dione, he mented the cause which he lesserted.

de ind conceded there the dry lefore, and which he had read during the author to Bourmont and Lecourbe, as a hypothetical produmation sent from Leons or Macon, and while regard to vince he had sounded their opinion. I soldiers, the cause of the Bourbons is for ever lost. The legitimate lymisty which the French aution has adopted, is about to re-escend the thrue it is o the Emperor Supplied, in solvenigh, that the saile right of region in the defining their the right of regions.

fre, a pointamation.

Whether the Bourbon nobitty again determine on experiating themselves, or consent to live amongst us, matters not! The succeed cause of liberty and of our independence will no longer suffer from their total influence. They have tried to vility our military glory, but have found themselves mistaken; for their glory is the result of labours which are too noble to allow of their remembrance ever being lost to us. Soldiers! those times are now past in which people were governed by the suppression of their rights. Laberty is at last triumphant, and Napoleon, our august Emperor, is about to consolidate it for ever. Henceforward, may this glorious cause be ours, and that of all Frenchmen; and may all the brave men whom I have the honour of commanding, be impressed with this great truth.

"Soldiers! I have often led you to victory; I am now going to lead you to that immortal phalanx, which the Emperor Napoleon is conducting to Paris, where it will be in a few days, and there our hope and happiness will be for ever realized. 'Vive l'Empereur!'

"The Murshal of the Empire, "PRINCE DE LA MOSROWA.

"Lone le Saulnier, the 13th of Murch, 1815."

# XIX.

The excitement of the troops scarcely allowed the marshal to finish the reading of the proclamation. A tremendous shout of "Vive l'Empereur" issued from the soldiery, and a military tumult broke the ranks and violated all discipline. The faithful and indignant officers, who took no part in the frenzy of this armed riot, were insulted and threatened by their own soldiers. The royalist inhabitants of the town and of the form looked on in construction at this disgraceful scene. The commandant of the Sational Guard, Digrivel, fearlessly displaying his abhorrence of the disloyalty of the army, broke his sword before the troops and the marshal, threw the fragments at the feet of the tribune of section.

trew the tragments at the feet of the tribune of sedition. The corrowfully went away, marmaring as he passed the crowd of people from the Jura who respected in him

# Results of Ney's defection.

their own fame. The republican friends of Rouget de Lisle, the author of the Marseillaise, who had retired to Lons-le-Saulnier. his birth-place, united with the royalists in deploring this betraval of the cause of liberty, and the sacrifice of their country at the altar of an individual. Clonet, Faverney, and almost all the officers of the staff and of the provincial volunteers, separated themselves sorrowfully from the marshal, and withdrew to carry with them to their homes or to Paris their feelings of shame and despair, at the sight of an army thus lost to all sense of duty at the voice of its chief. Bourmont remained silent and obedient, without conveying to his commanding officer any public sign either of approbation or disapprobation, during the first few hours, and contenting himself with uniting with the followers of the King in their lamentations. He even appeared at the civil and military banquet that the troops gave to the marshal after the review, and at which the defection of the day was celebrated with seditions rejoicings. The soldiers, witnesses of, and participators in this want of discipline, thus encouraged by their chiefs, spread themselves tumultuously throughout the town, and carried the licentiousness and inebriety of insubordination far into the Such an example did more to corrupt the French army than ten defeats. The sedition of the people is quelled by the soldier, that of the soldier by his commanding officer, but the sedition of the chief can only be checked by the disorganization of the social body, and the disasters of the country.

# XX

The defection of Ney deprived the Bourbons of all means of resistance, opened all the roads to Paris to the Emperor, secured him against all pursuit on the part of the armies of the South, who still remained faithful, and was about to increase his forces on the road to Auxerre by the addition of all the regiments of the army of Franche-Comte, which Ney bastened to send after him to reinforce and render him invincible

The Kimpson a reception at I believe and Sains

Singularia, when at Maron, had judged correctly of the variatility of his former heutennut. "Platter him," and his to Bertrand, " but do not care as him, or he will think that I fear tores! In that town his received an emissary of the conspirators at Paris, who was commissioned to give him a verbal report of the civil and inditary measures taken by the King and the Chambers, to oppose to him the resistance of the nation, "The King, this confident said to him, " is sure of the "intimal County and of the numerous and brave young then who form his military guard, he has sween to wait for you and defy you at the Todories". "If he likes to wort for me," the Linguistic replied, "I have no objection, but I very much doubt that he will do we, the beasts of the emigrants are fulling him into security, but when I am twenty leagues from Paris, they will abandon him, as the redulity of Lyons did the Count d'Artons, What can be do with the superannosted men who surround him? The last end of the musket of one of my grenadiers, would put to flight a hundred of them. The Satural Court talk leadly at a distance, but when I am at the gates they will be silent, for ered war is not their trade. Cont return to Paris, and tell my friends to wait and keep quiet, and that in ten days time, my granudiers will mount good at the doors of the Toderies "

# XXI

On the 14th, he slept at Chalons and Cahne, an excitable town, which had agradised itself by a resistance to the invasion, worthy of the memory of 1st Jean de Losne, and which the long wors of the Empire had becomed more than any other part of France, as the internal storchouse of the incremables thrown back by the continental blockade. He was received there as the genus of war and the fortune of the country. The people presented him with the cannon and artiflery suggents forwarded from Paris, and intended for the army of Trey to be used against him. The relanteers of the franceips, who, under the command of three gentlemen of these provinces. M. de Moneroe, M. de Forban Janson, and M. Crista is de Danian, Vandanas by batth, had a few months before fought with the

# His serival in Typer Burgunöx.

greatest during against the ordernes of the Austrian army, were presented to him and received their reward in a few expressions of remembrance and of glory. The hourgeoisie and magistracy of the town withdrew themselves into a state of reserve and coulness which here and everywhere appeared to indicate the repulsive feeling of France towards him. He complained of the absence of the mayor, and sent one of his officers -ella bo dize edit edit bira mid enober besitta in appear et giance, affecting to fear the resentment of the populace against him. after his departure. "No." replied this inflexible magistrate. in the maist of the municipal councillors who shared in his firmness. - I admire Nanoleon as a warrior-I have served him as Emperor, and after his abdication have taken the oath of allegismos to another sovereign: that sovereign is still allive and fighting in France, and I will not violate the fidelity which I have sworn to him."

The Emperor, compelled by his position to punish the fulfilment of duty and to encourage revolt, dismissed this good man from his office.

#### XXIL

He murched with all the rapidity to which he could arge his outmen of the island of Elba, in order to baffle resistance by the celerity of his movements: and his army traversed in two rainy days the long and mountainous road from Chalons sur-Subne to Avallies. He was now in the heart of that table-land of Union Forgundy, where the errent, bold, and martial race, imured to war for centuries, and hardened by the elasticity of the climate had furnished him his most numerous and inexhausuitile recraitings. He was received there as in a camp by the persons, who were introducted with the glory of his mane and standard, the women even contending with the men to form part of the goard of honour at his hotel. A staff officer of Ney's army errived in haste during the night bringing to the Emperor the areformation of the expected defection of the marshal. The Emperor read the proclamation, made a few ourrections in it, to many it to his views, and to the qualic equinion of the depart-

#### May's strivel at Assessa

ments and of Paris, and had it printed and distributed before him on the Auserro road. The news of this defection, canched in such terms, elated his partisans, discouraged his sensities, and smoothed everything on his way. Ney, in the latter which contained his proclamation, informed Bertrand that he was going to join the Emperor at Auserro.

#### IIIXX

The Emperor not finding the marshal there, felt uneasy for a meaning on the access of his irresolution. The prefect of Augusta was the brother in law of the marshal, and the first prefect of the Bourbons who did not withdraw from before Nagadoon, and who acknowledged him no his accordign, but this civil defection of a relation of Negla, and without doubt a participator in his opinions and fortunes, was not sufficient to remainre the Emperor. " What can be be doing? Why does he dainy? What can detain him?" he exclusional every moment, still feeling that the fate of his enterprise and involved in the irresolution or the repentance of his accomplice. However, at right of look in the exening flay arrived, and demanded, as if to joinish himself for his rudoness at Contamable no, and do vertices to the entire of the Beneficing, not to he required to ngigiene business the Europeaner until he should have bud times to exillect his ideas and write out his justification . What need times I that he should justify harriself " regular the Lamperer to the profest who armonyced to him the arrival of his brother in Inw, "tall him that all is forgotten, that I still love him, and that my arms are as upon to receive him to night as they will has to morrow " On awaking the following morning, he received the conrehal in his arms, and said to him with consticut desire neither pentification ner explanation between un, for me you are still the brownst of the brown " " " Stre," replied the morehal, who falt oppressed with a same of the notoriety which his promise to bring back his Emperor and friend in an irraenger had obtained throughout beamer, "the public journals have jublished meat informal versions of my conduct, to which I desire to give the lin, for my words and deads have always His meeting with the Emperor.

been those of a good soldier and a good citizen!" "I know it." replied Napoleon, "and have therefore never doubted your devotion to my person." But Ney, who already trembled lest his guilty act should appear in the light of a piece of personal and interested servility to the man, feeling the necessity of being beforehand with this interpretation of his conduct, and colouring his weakness with the line of patriotism, interrupted the current of the Emperor's thoughts, and said with dignified emphasis: "Sire. you were right in doing so; your Majesty may always rely on me, when the welfare of my country is at stake. My blood has already flowed for my country, and for my country I am prepared to shed it to the last drop." The Emperor understood the emphasis, the gesture, the intention and embarrassment implied in the audacity of these words, and interrupting in his turn the speech of the marshal, lest it should lead him to say more than it was fit be should hear in public : " It is patriotism also," said he to Ney. " which has brought me back to France. I learnt that the country was unhappy, and have some to deliver it from the Bourtons. I came to give it all that it expects from me!" "Your Majesty." replied the marshal, \* may rest assured of our support. With justice, anything may be done with this people. The Bourbons were ruined by having given the army cause for dissatisfaction. Princes," he continued, who never saw a naked sword, but who were humbled by, and jealous of our glory, and continually sought to humiliate us! I feel indignant still when I think that a marshal of France, that an old warrior, such as I am, was obliged to bend the knee before the Duke de Berry." and he coupled the name of the young prince with an insulting epithet,, " to receive the order of a knight of St. Louis! Such a state of things could not last, and if you had not hastened to our assistance, we were about to drive them away ourselves." The Emperor felt that the marshal in his excitement was trying to atone for the abuse of himself to the Bourtons a few days before, by now alcusing those very Bourbons, and changing the conversation, seed Ney how his army felt disposed. "Excellently, Sire," replied the marshal. "I thought that the troops would have smothered me, when I showed them your eagles." "Who are

R

Nay's communicing offices

swore to bring Bonaparts back, captive, and chained man from eags. Words of sinister import from the mouth of an old friend, and which were afterwards feebly disclaimed, but have since been proved at the trial. On feaving the Turkeres, he started for Besançon, the head quarters of his inflitary command, where he displayed the same resolve, only softened in terms, and mingled with expressions of sorrow at the fatal choice between duty and the allurement of ancient glory, which the presence of Supoleon imposed upon the army

Besingon, as a military position, not appearing to him to be sufficiently mar the line of march of Supoleon, he advanced his troops and transferred his head quarters to Lons. le Bauliner, and his outposts to Poligny, Dole, and Bourg, prepared equally to march, as encomptances should require, on Lyons or on Dijon M. de Bourmont and General Lecourbe communical the divisions of his army under him un old Vendeun general, who, after the particulum of La Vendée, had passed over to the service of the Emperor, was a man whose adventurous ambition had led hun to try his fortune with, and to serve the two causes in succession Boydist in honour, a soldier in disposition, doubtful in his antecedents, accustomed as well to the camps of Brittany as to those of Napoleon, quick to take advantage of circumstances, and plant under the change of events, whether of necessity or Lecourbe, a brave, consummate, and frank, though licentions soldier, was the former hentenant of Moreau in his German campagns, was general in that offer him, covered with the glory of the Republic, out of favour during the whole reign of Supoleon, soured by retirement and the disregard of his muster, and come buck to the Bourbons through motives of resentment and patriotism, he was an excellent commander to oppose to the return of Bonnparte.

The inclinations of the troops were fluctuating. Sever theless the officers, with whom a sense of honour prevaled over their instincts, appeared resolved to do their duty, while the wavering soldiers allowed a few signs of partiality for the lamperor, rather than of matiny, to escape them. The sove reign ascendancy of the name of Ney and his example, could compets even with the ascendancy of the name of Napoleon.

Attitude of Ney's troops.

The authorities of four departments were intrepidly devoted to the Bourbons, and the National Guards, still warm with enthusiesm at the return of peace, of liberty, and of the Bourbons, were well commanded and disposed to second the fidelity of the troops.

# XVL

The marshal had sent M. de Rochemout, an officer, in disguise, to Macon, to observe the feeling and bearing of the people on the mad of the Emperor. Bertrand, on the other hand, had dispatched emissaries carrying the proclamations and acts of the Emperor to Lous-le-Saulnier. New was overwhelmed, beset, and pestered on all hands with the reports and the news that arrived from the army of the Emperor to his own, and his resolutions, at continual war within his soul, followed the course of the events which were harrying on, and the alternatives presented at the interviews he eagerly sought with his generals, like a man who, finding no resource in his own judgment, seeks the support of others. Some officers sent by Napoleon, represented to him that Austria and England sided with the Emperor, that all had been arranged in congress between Talleyrand and Europe, and that if civil war should ensue, the blood which would be shed and the miseries of his country would fall on his head, for his obstinate adherence to a mistaken sense of honour. Eagles and crowns of laurel were secretly distributed to the regiments during the night, to prepare for the embellishment of the military revolt. The soldiers, ever corrupted by inactivity, seeing the indecision of their chief, and attributing his hesitation, either to fear of encountering the army of the Emperor or to secret complicity, became more perverted every hour, and their perturbation communicated itself to the marshal, who passed his days in a state of agitation, and his nights without sleep, dreading by turns to be anticipated by the spontaneous rising of his army, or to be made the accomplice of its insurrection.

On the night of the 13th, he summoned around him, in succession, Bourmont, Lecourbe Faverney, Clouet, and De-

# May juviews his trumps,

grival, the commandant of the National Guard of Lone le faulniar, and partly disclusing to them the distruction of his soul, seemed involuntarily to endeavour to instigute these his confidents, to a resolution which should encourage that which he had already formed and drawn up in secret, in the simps of a produmation to the troops, but which he had not yet decided on carrying into execution. Lecourbe refused all compromise with his honour, Paverney became indignant, Cloud broke of retiring rather than give way to the sedition of the wildiery, Dugrirel said he would answer for loyalty of the National Guard; Bourmont alone, munrifing to a statement, the truth of which the morelul attacted before God a few hours before his death, read the produmation, discussed it without astonishment or anger, inclining on several points to the pleas of the marshal, and not chacking him with sufficient energy, received the order to muster the troops on the following day, and executed it without reniurk.

## XVII.

The object of this general review of the troops was, not withstanding, still an enigma to the generals, confidents of the marshal, to his sides-decamp, and apparently to himself. It is probable that he vished to ascertain their sentiments by their demeanour in a schema muster, or that he desired that their open, spontaneous, and irresistible detection, should be a pretext for his own, and stiffs the voice of his own conscience beneath that of the army. He thus sought for an excuss beforehand, not from their treachery, but from their frailty. Such was the review of the 14th at Lone-le-Saulmer.

#### XVIII.

All the troops being formed in square on the immenses I'les d'Armes of the town, the marchel appeared in the midst of it, surrounded by his staff, and wearing on his uniform the grand star of the legion of honour, with the effigy of

His defection.

Magaleon. His generals, his officers, the soldiers and the anthonines present, regarded him in gloomy anxiety, for this unusual assemblage of the troops could have no other object than a great manifestration of their devotion, or of defection from their honour. Everything was to be expected but the greater part of the spectators could never have imagined that the signal and cry of infidelity would come from the heart and mouth of one who was surnamed by the army, "the bravest of the brave." New himself seemed to hesitate, to wait for, or by his delay, endeawour to draw from the army a burst of impatience, which should anticipate him, and pulliste his error. His afterwards declared that even death would have been a means of escape from his perplexity of mind much to be desired, and unbraided Bourmons and Lecourbe for not having struck him dead on the spot, so deeply did he feel that remouse was more to be dreaded than an anticipated explication of his military mine.

At last, after having in vain waited for a cry from the troops either in awour of the King or in havour of Bonopente to break the silence which seemed to weigh heavily on the crowd, havying that he saw in the looks of the soldiers that decidence might draw them from their duty, he took upon himself the fittal part of spening the way for that insurrection which he expected and to command the defection rather than appear to obey it. As it is ever the case in deeds which are commany to duty, he did not even moderate within the limits of lecency, the manner and words in which he declared has infidelity, but passing without graduation or propriety from fidelity to abuse, he insulted the case which he deserted.

Soldiers." said he, drawing from his breast a paper which he had concealed there the day before, and which he had read during the night to Bourmont and Lecourbe, as a hypothetical produmentor sent from Lyons or Macon, and with regard to which he had sounded their opinion; "soldiers the cause of the Bourbons is he ever lost. The legitimate dynasty which the French nation has adopted, is about to re-ascend the throne; it is to the Emperor Aspoteon, our sovereign, that the table right of reigning over our beautiful country belongs.

Ney's proclamation.

Whether the Bourbon nobility again determine on expatriating themselves, or consent to live amongst us, matters not! The sacred cause of liberty and of our independence will no longer suffer from their fatal influence. They have tried to vilify our military glory, but have found themselves mistaken; for that glory is the result of labours which are too noble to allow of their remembrance ever being lost to us. Soldiers! those times are now past in which people were governed by the suppression of their rights. Liberty is at last triumphant, and Napoleon, our august Emperor, is about to consolidate it for ever. Henceforward, may this glorious cause be ours, and that of all Frenchmen; and may all the brave men whom I have the honour of commanding, be impressed with this great truth.

"Soldiers! I have often led you to victory; I am now going to lead you to that immortal phalanx, which the Emperor Napoleon is conducting to Paris, where it will be in a few days, and there our hope and happiness will be for ever realized. 'Vive l'Empereur!'

"The Marshal of the Empire,
"Prince DE LA Moskowa.

"Lons-le-Saulnier, the 13th of Murch, 1815."

#### XIX.

The excitement of the troops scarcely allowed the marshal to finish the reading of the proclamation. A tremendous shout of "Vive l'Empereur" issued from the soldiery, and a military tumult broke the ranks and violated all discipline. The faithful and indignant officers, who took no part in the frenzy of this armed riot, were insulted and threatened by their own soldiers. The royalist inhabitants of the town and of the 5ura looked on in consternation at this disgraceful scene. The commandant of the National Guard, Dugrivel, fearlessly displaying his abhorrence of the disloyalty of the army, broke his sword before the troops and the marshal, and threw the fragments at the feet of the tribune of sedition. Lecourbe sorrowfully went away, murmuring as he passed through the crowd of people from the Jura who respected in him

# Results of Ney's defection.

their own fame. The republican friends of Rouges de Lisle, the author of the Marsvillaine, who had retired to Lons-le-Saninier, his birth-place, united with the royalists in deploring this betrayal of the cause of liberty, and the sacrince of their country at the altar of an individual. Clouet, Faverney, and almost all the others of the staff and of the provincial volunteers, separated themselves surrowfully from the marshal, and withdrew to carry with them to their homes or to Paris their feelings of shame and despair, at the sight of an army thus lost to all sense of duty at the voice of its chief. Bourmont remained silent and obedient, without conveying to his commanding officer any public sign either of approbation or disapprobation, during the first few hours, and contenting himself with uniting with the followers of the King in their lamentations. He even appeared at the civil and military banquet that the troops gave to the marshal after the review, and at which the defection of the day was celebrated with seditions rejoicings. The soldiers, witnesses of and participators in this want of discipline, thus encouraged by their chiefs, spread themselves tamultuously throughout the town, and carried the licentiousness and inebriety of insuburdination for into the night. Such an example did more to corrupt the French army than ten defeats. The sedition of the people is quelled by the soldier, that of the soldier by his commanding officer, but the sedition of the chief can only be checked by the disorganization of the social body, and the disasters of the country.

#### XX.

The defection of Ney deprived the Bourbons of all means of resistance, opened all the roads to Paris to the Emperor, secured him against all pursuit on the part of the armies of the South, who still remained faithful, and was about to increase his forces on the road to Auxerre by the addition of all the regiments of the army of Franche-Comte, which Ney hastened to send after him to reinforce and render him invincible

The Emperor a reception at Chalima our Salme.

Napoleon, when at Macon, had judged correctly of the vernatility of his former lieutemant. "Flatter him," and he to Bertrand, " but do not caress him, or he will think that I fear In that town his received an emissary of this conspirators at Paris, who was commissioned to give him a verbal report of the civil and military measures taken by the King and the Chambers, to oppose to him the resistance of the nation. "The King," this confident said to him, "is sure of the Sational Guard, and of the numerous and brave young men who form his military guard; he has sworn to wait for you and dely you at the Timberies." "If he likes to wait for me," the l'imperor replied, "I have no objection, but I very much doubt that he will do so; the boasts of the emigrants are fulling him into security; but when I am twenty leagues from Paris, they will abandon him, as the nobility of Lyons did the Count d'Artois. What can be do with the superimunted men who surround him? The buttend of the musket of one of my gremuliers, would put to flight a hundred of them. The Sational Guard talk loadly at a distance; but when I am at the pates they will be altent, for civil war is not their trade, Go! return to Paris, and tell my friends to wait, and keep quick, and that in ten days time, mygranuliers will mount guard at the doors of the Tuleries."

## XXI.

On the 14th, he slept at Chalons sur Sabne, an excitable town, which had signalised itself by a resistance to the invasion, worthy of the memory of St Jean de Losne, and which the long wars of the Empire had favoured more than any other part of France, as the internal storehouse of the merchandise thrown back by the continental blockade. He was received there as the genius of war and the fortune of the country. The people presented him with the cannon and artiflery waggons forwarded from Paris, and intended for the army of Ney to be used against him. The volunteers of the free corps, who, under the command of three gentlemen of these provinces, M. de Moneroe, M. de Forbin Janson, and M. Gustave de Damas, Vendeans by birth, had a few months before fought with the

# His arrival in Upper Burgundy.

greatest during against the columns of the Austrian army, were presented to him and received their reward in a few expressions of remembrance and of glory. The bourgeoisie and magistracy of the town withdrew themselves into a state of reserve and coolness which here and everywhere appeared to indicate the repulsive feeling of France towards kim. He complained of the absence of the mayor, and sent one of his officers to request him to appear before him and take the oath of allegience, affecting to fear the resextment of the populace against him. after his departure. - No." replied this inflexible magisin the midst of the municipal councillors who shared in his firmness. - I admire Nepoleon as a warrior-I have served him as Emperor, and after his abdication have taken the oath of allegiance to another sovereign: that sovereign is still allies and fighting in France, and I will not violate the fidelity which I have sworn to him."

The Emperor, compelled by his position to punish the fulfilment of duty and to encourage revolt, dismissed this good man from his office.

#### XXII

He merched with all the rapidity to which he could urge his column of the island of Elbs, in order to buffle resistance by the celerity of his movements; and his army traversed in two rainy days the long and mountainous road from Chalons sur-Saone to Avallon. He was now in the heart of that table-land of Upper Burgundy, where the errent, bold, and martial race, inured to war for conturies, and hardened by the elasticity of the climate had furnished him his most numerous and inexhaustible recruitings. He was received there as in a camp by the peasants, who were intoxicated with the glory of his name and standard, the women ever contending with the men to form meri of the goard of honour at his hotel. A staff officer of Ney's army arrived in haste during the night bringing to the Emperor the confirmation of the expected defection of the marshal. The Emperor read the proclamation, made a few corrections in it, to adapt it to his views, and to the public opinion of the departNey's arrival at Auxerre.

ments and of Paris, and had it printed and distributed before him on the Auxerre road. The news of this defection, couched in such terms, elated his partisans, discouraged his enemies, and smoothed everything on his way. Ney, in the letter which contained his proclamation, informed Bertrand that he was going to join the Emperor at Auxerre.

# XXIII.

The Emperor not finding the marshal there, felt uneasy for a moment on the score of his irresolution. The prefect of Auxerre was the brother-in-law of the marshal, and the first prefect of the Bourbons who did not withdraw from before Napoleon, and who acknowledged him as his sovereign; but this civil defection of a relation of Ney's, and without doubt a participator in his opinions and fortunes, was not sufficient to reassure the Emperor. "What can he be doing? Why does he delay? What can detain him?" he exclaimed every moment, still feeling that the fate of his enterprise was involved in the irresolution or the repentance of his accomplice. However, at eight o'clock in the evening Ney arrived; and demanded, as if to punish himself for his rudeness at Fontainebleau, and devotion to the cause of the Bourbons, not to be required to appear before the Emperor until he should have had time to collect his ideas and write out his justification. have I that he should justify himself?" replied the Emperor to the prefect who announced to him the arrival of his brother-inlaw; "tell him that all is forgotten, that I still love him, and that my arms are as open to receive him to-night as they will be to-morrow." On awaking the following morning, he received the marshal in his arms, and said to him with emotion: "I desire neither justification nor explanation between us; for me you are still 'the bravest of the brave!'" "Sire," replied the marshal, who felt oppressed with a sense of the notoriety which his promise to bring back his Emperor and friend in an iron cage had obtained throughout France, "the public journals have published most infamous versions of my conduct, to which I desire to give the lie; for my words and deeds have always

His meeting with the Emperer.

been those of a good soldier and a good citizen!" "I know it," replied Napoleon, "and have therefore never doubted your devotion to my person." But Ney, who already trembled lest his guilty act should appear in the light of a piece of personal and interested servility to the man, feeling the necessity of being beforehand with this interpretation of his conduct, and colouring his weakness with the hue of patriotism, interrupted the current of the Emperor's thoughts, and said with dignified emphasis: "Sire, you were right in doing so; your Majesty may always rely on me, when the welfare of my country is at stake. My blood has already flowed for my country, and for my country I am prepared to shed it to the last drop." The Emperor understood the emphasis, the gesture, the intention and embarrassment implied in the audacity of these words, and interrupting in his turn the speech of the marshal, lest it should lead him to say more than it was fit he should hear in public: " It is patriotism also," said he to Nev. " which has brought me back to France. I learnt that the country was unhappy, and have come to deliver it from the Bourbons. I came to give it all that it expects from me!" "Your Majesty," replied the marshal, " may rest assured of our support. With justice, anything may be done with this people. The Bourbons were ruined by having given the army cause for dissatisfaction. he continued, "who never saw a naked sword, but who were humbled by, and jealous of our glory, and continually sought to humiliste us! I feel indignant still when I think that a marshal of France, that an old warrior, such as I am, was obliged to bend the knee before the Duke de Berry," (and he coupled the name of the young prince with an insulting epithet), " to receive the order of a knight of St. Louis! Such a state of things could not last, and if you had not hastened to our assistance, we were about to drive them away ourselves." The Emperor felt that the marshal in his excitement was trying to atone for the abuse of himself to the Bourbons a few days before, by now abusing those very Bourbons, and changing the conversation, asked Nev how his army felt disposed. "Excellently, Sire," replied the marshal. "I thought that the troops would have smothered me, when I showed them your eagles." "Who are

State of feeling in Paris.

your generals?" resumed Napoleon. "Lecourbe and Bourmont." "Are you sure of them?" "I will answer for Lecourbe," but I am not sure of Bourmont." "Why are they not here?" "They appeared to hesitate and I left them behind me." "Have them arrested, as also all the royalist officers, until my entry into Paris; they must not disturb my triumph. I shall be there on the 20th or the 25th, if we reach it, as I hope without a battle. Do you think the Bourbons will defend themselves?" "No; I think not," replied Ney; "you know these people of Paris make more noise than they do work." "I have received news this morning, from my correspondent in Paris," said the Emperor; "my friends are prepared to rise in arms, and I fear that a struggle may ensue between them and the royalists. I would not have a drop of blood shed to stain my return. The means of communication with the capital are open, write to our friends and to Maret; say that all are clearing the way before my steps, or rallying around me, and that I will reach Paris without having fired a musket shot."

Labédoyère, whose defection had been the signal for all the others, having preceded that of Ney, and whose soul began to be goaded with the same feelings of remorse, was present at this interview, and endeavoured, like his chief, to cover the difficulty and ambiguity of his position with boasts of patriotism. Napoleon left them, to write estentatiously to the Empress, with the view of spreading around him the appearance of an understanding between Austria and himself, which did not exist; and after despatching couriers to Vienna, who were never meant to arrive there, superintended the embarkation on the river of his soldiers of the island of Elba, who were much harassed by so long a march, as also that of several regiments destined to form his advanced guard towards Fontainebleau and Melun. stopped all the couriers from Paris, and opened the despatches and private letters, for the purpose of ascertaining through the medium of family secrets the fears or hopes of all hearts in the capital. He learnt from these correspondences that his person was proscribed, and that his life would not be safe on approaching Paris. He suffered his officers to redouble their vigilance around his person; but feeling uneasy at the state of

#### The Emperer advances to Montereau.

excitement of his troops, who longed to come to blows with the royalist troops, and fearing that should the war commence, it would not prove so favourable as the astonishment and panic which fought for him, he dictated the following words for General Cambronne, who commanded his advanced guard: "General Cambronne, I confide to your charge my most brilliant campaign. The French all await me with impatience; you will find nothing but friends everywhere. Do not fire a single musket shot. I desire that my crown should not cost the French a single drop of blood!"

He then advanced on the road to Montereau

## XXIV.

The table-land of Montereau, where the Emperor had fought his last fortunate battle against the Austrians, and the woody heights which command the road to Fontainebleau on the opposite bank of the Seine, were chosen by the Duke de Berry, for the position of the royal army which was to wait for and encounter the column of the Emperor Some feeble detachments of the King's military household, devoted and intrepid in spirit, but few in numbers, had been despatched to Montereau, and incorporated with the regiments of infantry and cavalry of the old army, to induce a fraternization of arms. The army being thus imprudently hazarded outside of Paris, and near those eagles which fascinated the eye and heart of the soldier, maintained a passive and motionless bearing: but no sooner did the regiment of hussars, which occupied the bank and quay of Montereau, perceive Cambronne's skirmishers, than they broke forth into a shout of "Vive l'Empereur!" tore off their white cockades, held forth their hands to welcome the soldiers of the island of Elba, and adding outrage to defection, dashed, at full gallop, and sabre in hand, on a few hundred of cavaliers of the King's household, their comrades in the camp, exchanged a few sabre cuts and pistol shots with these brave young men, and formed themselves at the head of the insurgent army which they had been ordered to oppose. All the regiments on the two roads of Melun and Fontainebleau followed the current

#### The Polis communities,

of sedition, and flocked to the army of the Emperor, as that army approached them in their positions; and the officers, colonels, and generals, carried away themselves, were compolled to become the accomplices of their troops. . Emissiries, who were almost all Polish officers, had been posted in all the towns and villages in which the regiments had been quartered. These Poles, a wandering, turbulent, and servile ruce, had no respect for the dignity of the country, and nothing to lose in the event of its run, but being warners and brave men, they worshipped in Empoleon the god of war, and for mented through all the corps that spirit of dissension which is their intive genus. They were the most active promoters of the disorganisation at Montereau, as well as at Lyons, and have ever since been found mixed up in all the lumility of our revolutions, as civil or mulitary firebrands, according to the civil or military character of the revolution, In short, revolutions som their intive element.

#### XXV

On receiving the news of the dispersion of the first corps which occupied the table land of Melan on the right, and the phases of the forest of Fontamehleng on the left, Supoleon's jay knew no bounds. He desired to conquer, but for him to conquer without fighting was doubly to conquer, and would prove to Europe that his enterprise was not a desperate attempt. to obtain the sovereignty, but rather an act of compliance with the web of a whole intion. He appointed General Gerard, one of the generals who had rejoined him on his march, as communicant of his advanced gunid, instead of Cambronne, in order that his companions of the island of Elba might appear to be welcomed and treated with distinction beneath this walls of Paris by their commides in France, and their march thus have the appearance of a triumphal procession, rather than of a eninpage. Gerard received orders to avoid all collision with the troops of the King, whose disorganisation operated in his favour more surely and less criminally

"I am informed," said the Emperor in his letter to General

#### Defection of the Duke de Beary's carrier.

Gérard. "that your troops, hearing of the decree of proscription against me, have resolved, by way of reprisal, to lay violent hands on the royalists whom they may encounter. You will meet with none but Frenchmen, whom I forbid you to fight with. Calm your soldiers, contradict the reports which exasperate them, and tell them that I would not enter my capital at their head if their arms were stained with blood."

At Fossard, a little hamlet, with a post-house, on the road to Fontainebleau, couriers from Lyons brought him the news of the rising of the South against him, the formation of the army of Massena at Marseilles, and the march of the army of the Duke d'Angoulème on Valence and Lyons, to out off his retreat, and following in his track, to re-conquer the provinces traversed by him. Neglecting these distant dangers, he pressed on towards Paris, feeling assured that the armies opposed to him would break up of their own accord when they heard of his triumph in the centre of the empire.

At some distance from Fossard, the cavalry of the Duke de Berry, which was drawn up in order of hattle on the road to Fontainedlean and had hitherto been steady and obedient, broke its ranks, disregarded the voice of its commanders, and of its own accord marched to meet the Emperor. Colonel Moncey, son of the marshal of that name, and who, although attached to Napoleon by sentiments of gratitude, felt the superior claims of duty and of honour, was the only officer who speceeded in restraining the regiment of hussars that he commanded, from following in the track of the other corps, and withdrawing them across the fields from the line of march to prevent them from sharing in the general delirium, he retired towards Orleans. The soldiers followed their colonel. who burned with shame at the guilty conduct of the army, but their esteem for their brave commander was limited to the observance of neutrality; and after leaving the road over which Napoleon was to pass, they returned to it to shout "Vive l'Empereur." in order that Monoey might understand that their affections were divided between him and Napoleon, and that aithough their hearts yearned towards their colonel their secret wishes were for the Emperor.

Arrival at Fontainebleau.

# XXVI.

The road from Fontainebleau to Paris, which lay through the forest, and was so easy to defend, was thus laid open for want of defenders; a few scattered and consequently useless detachments of body guards being the only troops on whom any reliance could now be placed, were dispersed from station to station, with orders to carry intelligence to court of the progress of the rapidly-increasing and almost universal defection.

The Emperor having allowed time for the army of the King to join his line of march, and for the grenadiers of the island of Elba to precede him at Fontainebleau and Melun, got into his carriage at nightfall, under the escort of only 200 horsemen, commanded by Colonel Germanouski, Colonel Duchamp, and Captain Raoul, besides a few Poles, who, after the fashion of those ancient Germans whom the Emperors attached to their fortunes and maintained against the people of Rome, marched, sabre in hand, at his carriage wheels. This cortege was illuminated with torches, and the day began to dawn as Napoleon, amidst the acclamations of his escort, entered the great solitary court-yard of that same palace of Fontainebleau which had been the scene of his abdication a few months before. His features expressed neither astonishment, awe, nor joy, and he looked as if he was re-entering the palace of his ancestors. The palace was described and uninhabited; the apartments which he had occupied in the zenith of his glory were unfurnished; the servants either absent or asleep; and all the usages of occupation interrupted by his short exile. While his apartments and bed were being prepared with all haste for his reception, he walked through the gardens, rooms and galleries of the chateau, to observe the changes that the lapse of time, or the new princes had made in his favourite residence, and express his approval or indignation to his companions of the island of Elba, as if the Bourbons had been nothing more than temporary and intrusive guests in the palace of Francis the First. He then took up his abode for one night in the small apartments in which he

## Arrival at Fontainchlean.

had formerly endured the rigours of fate, and where he now enjoyed the sweets of his return, dictated the marching orders for the different corps of the army on the following day, which he himself intended to spend in this residence, and then went to sleep, guarded by the same soldiers, now encamped in the same courts, from whence they had issued a few months before to accompany him on the way to his place of exile.

# BOOK NINETEENTH.

Indignation of Paris against Napoleon-The Count d'Artois reviews the National Guard—News of the march of Napoleon—Royalist demonstrations in Paris. - Council of the King and Ministers-Ordonnance to close the sitting of the Chambers-Departure of the King in the night of the 20th of March-Proclamations of M. de Chabrol and of M. Bellart-General Excelmans-Entry of Napoleon into Paris-Military Ovation-Coolness of the Parisians-Interview between Napoleon and Cambacérès-He creates his Ministry-Address of the Council of State-Adhesion of Benjamin Constant-The Emperor forms his Military Household—Reviews—Flight of Louis XVIII.— His arrival at Lille-Defection of the Garrison-The King abandons Lille and establishes himself at Ghent-The Count d'Artois at Béthune-He passes into Belgium-Entry of the Imperial Army into Béthune—Rising of La Vendée—The Army of Napoleon stops the Insurrection-The Duke and Duchess d'Angoulême at Bordeaux-The Duke leaves for the South at the intelligence of the landing of Bonaparte—Council held by the Duchess d'Angoulême—March of General Clausel on Bordeaux—Battle of the Bridge of the Dordogne-Defection of the Garrison of Blaye-Interview between General Clausel and M. de Martignac-Capitulation of Bordeaux-Resistance of the Duchess d'Angoulême - Defection of the Troops - Departure of the Duchess from Bordeaux-She goes to England and rejoins Louis XVIII. at Ghent-Protest of M. Lainé-Operations of the Duke d'Angoulême in the South—Defection of a portion of his army -Battles of Montélimart, Loriol, and of the Bridge of the Drôme-The Royal Army establishes itself at Valence-It falls back on Pont Saint Esprit—The Duke d'Angoulême is hemmed in at Lapalu—He Capitulates-He is arrested by Grouchy, and sent to Spain-Letter from Napoleon to Grouchy.

1.

Paris took no part whatever in the purely soldier-like enthusiasm which carried away the whole army in the footsteps of Napoleon, and the nearer he approached and threatened to bend the national will to his own by the aid of his immense mob of soldiers, the greater was the energy and indignation of civil feeling, with which all hearts were inspired, and this

# Indignation of Paris against Napoleon.

indignation against the rule of an armed Dictator, who was forcing himself upon the country, resolved itself into a conscientious adhesion to, and an enthusiastic feeling of compassion for the King. All pitied this prince thus disarmed and threatened, and having nothing left with which to oppose the genius of war and despotism, and dispute with him a people and a throne, but the institutions, laws, and ancient rights adapted to the spirit and manners of the time by a fresh contract. All were affected at the sight of his white hairs, his age, and constancy, his past misfortunes, those of the princes of his house, and, above all, those of the Duchess d'Angoulème, about to be involved in his fall or his banishment, and swore to fight and die for him. These oaths were universal and sincere; and all grades of opinion, from republicanism to the superstition of the antique race of kings, united, from various motives, in the same sentiment of horror and malediction against the disturber of Europe. But one opinion prevailed throughout the newspapers, the cafés, the public places, gardens, squares, and streets. Strangers accosted each other and conversed without restraint on the subject, sure, beforehand, of having to do with an enemy of Bonaparte. The youths of the public schools, who are very numerous in Paris, and who in every crisis indicate the true state of opinion in their families and homes, usually the first to be carried away by novelty, rose of their own free will against the attempt of the enemy of all liberty, and formed themselves into active and intrepid battalions of volunteers to defend Paris, the Charter, and the King. In their ranks were included, without a single exception, all the men who have since distinguished themselves either in literature, in science, at the bar, or in the tribune. They armed themselves for the defence of the Thermopylæ of the Constitution, with the profession of faith of patriotism, and the liberalism of their lives. Odilon Barrot, worthy of his sire, marched in the first rank. These volunteers had asked to be permitted to go forth from Paris and offer themselves first to the blows of Napoleon's soldiers, resolved to defy them to immolste the flower of the youth of France, and to die protesting by their death against the slavery of their country.

The Count d'Artois reviews the National Guard.

# II.

The National Guard burned with the same enthusiasm for liberty through all its ranks. The citizens of which it was composed, all of them either sons, or heads and fathers of families, and for the most part subsisting by the produce of their labour and industry, being obliged to remain, at home for the protection of their wives and children, were unable, like the rich and independent youth of the schools, to leave the walls of Paris for a long campaign; but if the remainder of the army drawn up at Villejuif had done its duty, the Emperor would have found the whole capital in arms at the gates of Paris to dispute with him the possession of their native land.

The Count d'Artois, commander-in-chief of the National Guard, reviewed them on the 17th, and the acclamations which arose from the ranks, the number of volunteers to join the line, and the tears shed on the occasion, proved that every house in Paris and its suburbs contained an enemy to Napoleon The body guards, musketeers, and light dragoons of the King's household, to the number of 4,000, had of their own accord hurried to Paris from their different garrisons, or from the bosoms of their families, and, devoted to the death, burned to encounter the army of Napoleon, without stopping to calculate the number and superiority of its forces. They consisted of the sons of all the nobility and principal citizens of France, and were thoroughly imbued with a feeling of honour and fidelity to the Bourbons. Many amongst them had served in the choice corps of Napoleon, but not one of them betrayed the least sign of weakness or irresolution in this hour of peril, and they only murmured at their state of inactivity in Paris. They surrounded the palace of the Tuileries as with a ramport. of human hearts; they filled the barracks of the Quay d'Orsay and the Military School, and were encamped in the Champs-Elysées, demanding loudly that the King or the princes should put their courage to the test, and lead them forth against the insurgent regiments. The King, however, would not consent that the blood of so many families, who would be

# False reports prevalent in Paris.

merificed in their sons, should be uselessly shed in a cause which he, notwithstanding the hopes still entertained by those around him, now looked upon as lost.

#### IIL

The palace of the Tuileries was filled with false reports and hopes of a speedy triumph, and the captains of the guards. the Duke de Blacas, and the ministers appeared tranquil and confident. The Duke de Feltre, as he crossed the hall of the marshals, said to the young officers of the King's military household: "You have not slept for eight days; but you may now take your rest, for I shall sleep as tranquilly to-night as I did three months ago. General Marchand has re-entered Grenoble, re-possessed himself of his artillery, and is on his march, followed by an army. Desertion has commenced in the troops of the usurper. Lyons threw off the roke as soon as the garrison had evacuated the town, and Marshal Nev advances with 30,000 men on his flank. The army before Paris is incorruptible, and Paris will be the rock on which Napoleon's hopes will be wrecked!" These reports were believed, spread about, and exaggerated, but an hour afterwards the general consternation showed that truer intelligence had arrived in the city. Every heart was by turns oppressed with anxiety, or eleted with confidence. The events of a century seemed crowded into these eight days of expectation and confusion, but none relexed in their devotion to the cause of the Bour bons, which for the time had become the cause of the country and of liberty; for it was universally feared that the return of Bonsparie to the city of revolution would throw back for a century those institutions but just restored to the people.

#### 17.

Above all. M. de Blaces, who was more ignorant than any one of the real feeling of an army of which he knew nothing, except through the medium of English newspapers, which were opposed to its spirit, and incredulous as to its familieism, could not bring

#### Magainst series the to Paris

himself to believe that Bonaparts would ever dare to brave the national feeling of repulsion which he beheld displayed at l'oris in the Chambers and in the Tuilsries. He continued to reassure the lying, and to sind at the simister forebodings which were communicated to him day and right, by men, who were better informed us to the state of affairs. "He will not dare," said he, "the lying of France surrounded by his people, the representatives of the country, and the nobility, shall not be affronted in the Tuilsries by a soldier proscribed from the throns and from the country."

Lania XVIII himself could hardly believe in so much ands. city, and talked of awaiting Boungarte and his accomplices with ancient intropidity sented on his throne, and there delying him with all the majesty of age and of right. M. Lame, a man of that civic starage, the models of which are to be found in Plutarch, animated the representatives with his indomitable hardon, and made them owens to die on the otepo of the throne, ranged around their constitutional King, Marshal Mar mont also advised measures of desperate comage, tecommending that the primes should be sent to the army of Ney, whose defer that was not yet known, that Franche Camté should be proused on the one side, and La Vendee on the other, that the Bouth should be called upon to much with the links d'Angoulême, the Timberies fortified and defended by the laws and with arms. and a unanimous insurrection of the capital relied on, which aloudd ever whelm the aggressor boneath the reproduction of the whole nation, such were the resolutions offered to the King by the fidelity of this marshal, while conneils still followed councils, and nothing appeared to indicate in the attitude of the King the despute of his cause, or the idea of abandoning much less Prance l'arra

٧

Intelligence having arrived on the night of the 10th and 40th of March, of the final defection of the royal army, the quiramiers at Melin, and the language and himsars at Cossaid,

Proparations for resistance against Napoleon.

the retreat of the body guards, attacked and pursued by their companions in arms, and the nocturnal entry of Napoleon into Portainebleau, all remaining possibility or hope of resistance was dispelled, and those generals who still remained faithful, being summoned to the council, declared that the military redition had taken their arms out of their hands, and that Paris was now at the mercy of Napoleon's army.

The King still besitated, and continued to besitate until the close of the day, for he could not believe that a mation, so provid and free, and so devoted to his cause as France appeared to be, would suffer it to be recorded in history that they had given themselves up to a handful of soldiers, commanded by a chief who was proscribed by Europe. The skirmishers of Napoleon's army were already at the gates of Paris, and the regiments of reserve encamped at Villejuil had already trampled their white cockades beneath their feet, and re-assumed the colours of Napoleon: but still this prince talked of resistance and refused to prepare for flight. Meanwhile, in the afternoom, the volunteers of the schools, the musketeers, and the life grands received orders from their officers to draw themselves up in order of hantle on the Phace de la Concorde, in the Carronsel, and in the Champs-Elysées, under the pretext of a march on Meium to give hattle to the troops of Bonaparte. This promise of hande was responded to by the troops with a unanimous burst of enthusiasm, and their revalist blood boiled with impatience to be shed in the cause of their fathers. bivonacked the whole night in the rain and mad at the different stations which were assigned to them. The people of all ranks who surrounded them burned with indignation against the army and against Bonaparte, encouraging them by their voices and gestures, lighting fires for them, bringing them provisions, asking them for arms to enable them to assist and showing how completely their hearts were with them in their cause.

#### VL

While these sincere and unanimous demonstrations were going on without, in the public places and in the ranks of the Last council of the King's ministers.

defenders of the throne, a last council was convoked at the Tuileries. The ministers, marshals, and generals, M. Lainé, president of the Chamber of Deputies, and all the public or private councillors of the crown were assembled in the presence of the King, the princes, and the Duchess d'Augoulême. one for a moment entertained a thought of the King's leaving France; but to evacuate Paris, and thus prevent a civil massacre in which the country would suffer no less than the cause of legitimate royalty, and to retire with the corps of his military household, the volunteers, and the troops of the west and north, into some loyal provincial stronghold, around which he might rally the nation, and await the assistance of Europe still in arms, was the idea which presented itself to all minds, and the feeling of every heart. Some proposed Rochelle, a town surrounded on the one side by provinces devoted to his cause, and on the other by the ocean, which would allow of communications with England, and the arrival of reinforcements from thence. Others proposed Havre, Calais, Dunkirk, and Lille; and this last-named town which was impregnable, adjoining Belgium, and commanding the department of the north, that nursery of soldiers, and patient determined Vendée of the ancient Flemish provinces, was chosen by the King. It contained a strong garrison of troops who were kept to their duty by the royalism of the inhabitants, and who were commanded by the Duke de Trévise, a man of incorruptible honour, and possessing great influence over the troops, who looked upon him as the model of a soldier, the child of the republican camps, the companion of their campaigns under the Empire, and a pattern of fidelity to his duty under the new monarchy. Such a man, commanding such a province, and master of such a citadel under the eyes of his King, was well fitted to maintain him in France.

## VII.

On his return from Lyons, the Duke d'Orleans had been sent by the King to the troops of the North, who, for the most part, had belonged to the old Imperial Guard, for the purpose

Ordinance is close the sitting of the Chambers.

of showing to them a prince of the Bourbon family, who was in a measure connected with the revolution. This prince, who had been the aide-de-camp of Dunounies in these provinces during the Belgian wars, interined that the people remembering the days of his youth would rise enchusiastically at his name. In his private interview with the King at the Tuileness he must have given very satisfactory pledges of his loyalty to induce the government in this extremity, to send him amongst those very troops which Lerèvre-Desnouttes, the Lullemands, and Drotet d'Erlon had conducted towards Paris, for the purpose of crowning him. His Lyons expedition had however, discouraged all his serious hopes for the time, and he, in all probability, thought more of nowing the seeds of his human popularity in the army, than of maintaining a long and successful resistance against the enemy of his race.

The Duke de Bourbou obtained mothing beyond marks of respect, and omine of fidelity in Le Vendée. These provinces had not find to arm themselves, and the course of events constripped their eachneques.

#### WHI.

In the evening of the 19th of Manch, Louis XVIII himself drew up, and imbued with the affiliation of his soul, the presentable of the order in council by which he declared the close of the session of the Committees in order than the comquerry on entering Paris should not find in the existing nontribuel assemblies an engine of power, a precess for the imposition of legal obesitence on the country, or an instrument of serviling. He at the same time, convened a fresh session of these legislative bodies, diminer the inevesion of the capital, the these trawns of the kingglome in which he should the his ressdernete. - We mirefen. " suid the King, and he spoke the truth, - we might awail ourselves of the faithful and pantionic inclinations of the immense majority of the inhabitants of Panis, to dispute with the redels the entrance of our capital : but we shadder at the prospect of the misfortunes of every description, that a combat within your walls would draw down on

## Review of the Berguine troops

Pairs We will retric to a distance and collect forces, we will go and seek not for more loving and devoted subjects than the people of Pairs but for Prevolunce in a better position to declare themselves in favour of the good cause. Pear not we will seem return to the model of that people, to whom we will a second time laring hope happiness, and power!"

He at the same time authorised the Baron de Vitrolles, who was better adapted by his activity and during to the requirements of conspirary than those of government to go as commissioner to Louisiase for the purpose of reknalling and keeping up the spirit of resistance and insurrection against Bonaparte in the southern parts of the kingdom.

#### IX.

The resolution to deput formed in the Tuileries was still unknown in Pairs. It was believed on the contrary that there would he a fast attempt at resistance and that a sente, would be made In the might by the Decke in Berry and the Count of Arteis at the head of the & 999 or 10 999 men of the Pange bear dold though the solubleers, and a few regiments of prematicis. buseas and charge use of the royal ground composed of the remains of the Imperial Court hat undanken in their court do corps and their listelity to the Emponed the princes. These tope their with the hody guide, were reviewed before the choic of the day and an ammened crowd of people present around the process and marchale extenting the regiments to describe well at the hands of France. These same people, as it they already had a presenting of the meeting of departure of the Ising crowded through the gardens, court yards and gooys which enround the palace and with their eyes agraised, and then hands pointing bewards the balcomes of the Pring's upartioent - tired to distinguish his profile through the windows. watering the least movement of the figures that passed hark souds and forwards within, and such indications or preparations. In the movements of horses of cornages, or escorts around the residence of the Bing, as would have belrayed an intention of departure. Towards the end of the day a report got abroad

# Departure of the King.

that the King had resolved not to leave a people who gave him such proofs of their loyalty, and the crowd silently returned to their homes, in expectation of some sudden change of formuse which should retrieve that which now appeared to be lost. The King took advantage of this moment of solitude and silence to depart, for to do so in the open day would either have been impossible or too heart-rending, and the regrets and frenzy of the people would have led them to oppose the passage of their King. Never had Paris displayed so intense and overwhelming a sense of its misfortune, for the disasters of the inauspicious reign for which this departure opened the way cost their shadow over the minds of all.

# X.

At the sight of the carriages which had been prepared in secret. and entered the court-yard at midnight, the officers of the National Guard, and the citizens who were under arms to guero the palace, rushed in disorder into the halls and statecases of the chatear as if to oppose the departure. Marshals, generals, officers, magistrates of Paris, wouthful enthusiasts of the return or ald companions in the exile of the princes; men who had been newly enlisted by the charter, others who had been drawn to the palace by a conformity of sentiment, and percicipation in misfortune, courtiers, magistrates, tradesmen. poers und deputies, all keeping wurch with sword or heart over the sovereign of their hopes and their remembrance, spread thenwelves in a state of confusion, of irritation, despair, and teers through the gelleries and under the portiones through which the liberal and peaceful monarchy was about to pass, and again withdraw from France. A depressed murmur, mumered imprecations against the violator of the country, and stiffed sobs arose from the breasts of all, while their faces, blenched with emotion, appeared still more livid and feverish in the reflected light of the torches cerried for the journey by the servents and pages. The King at last appeared, and a thorsand whiles were reised, a thousand erms outstretified, a thousmend hends howed, and a thousand knees hent before him.

#### Function Lucion by the King's Augment

He walked with difficulty leaning on the som of the Itake An Island, and surrounded by the group of primed and their must intimute friends - flis features, though undisturbed by fear, turn the traces of the tragic calamities of his human und country and as his look mandered with an expression at he riger and surrented majesty were all these faces which ha progenized and caluted with a clight inclination of his boad. his bound type second to contain the tears of his people Without speaking a word he goesed through this line of lol. Inners, familiars, courtiers, and private citizens, who execut to fore him and closed after him, some durling formard and eniging his hands to kiss them, others too hing the ablet of his east as if to presert an impression of his person, all break. ing forth into lamentations and molting into tours, as if at the magnifered of a reign or the double had of a father of the At the first of the stairings a thinisated amonds mire est for hisabalt at atoms statement field so these sid tares leavest At the fast moment when about to leave the Manuela bilen julare and step into his carriage an attempt was much to pastenin him . " " Squire me, my shillbern," said ha, " spare ma this expression of the quite I feel ha well ha year at a angiara. tion which is necessary for the soke of France I wish to given to the growth the tree to the color went to fire zero to the great the ground I mul seem see year again what a welve what anspires " The Trake de Berry and the Count d'Arteis assisted him inter the carriage of best the dever be ned and sometime degrant of armaing attention or veriting a display of feeling on his may, the King would have no execut us for us it frinis, and the inhabitarity of the streets has traversed known and that the energiages there herein to be en a way a dynasty . A single efficiency of the mounted hady gounds followed the whole of the King's entings at a distance. This cousin was a scraps one, the night tempestories and dark the rain last against the mindens, guete of wind court through the etracte, and over the rock of Paria, and the March sky account to share in the steams which necitated the event the equital and the progets

The Spice of the ground who had been sent to the advanced. Runnel of the links de there in the may to Mahin, heing con-

Departme of the noval regiments.

interest in the quarrels of the mation, and also the most faithful because they had to avenge the blood of their fathers and brothers shed on the 10th of August, 1792, fell back im pursuance of orders, on St. Denis, to protect the pussage of the King. The prefect of Melan, like the prefect of August, had broken his oath, and offered his department to Bousparte, and the only road open to the King was that of the morth and west.

## XI.

At the same moment, the regimeents of the royal guard and the body guards drawn up in manching order on the Place de la Commonde, begins to make under the orders of Minishall Manmount, evenimentalisms unabler the primites of the sarmy destinced to enver the retress of the King and rejoin him by forced marches at Lille. They were not aware of the departure of the King and thought they were to much on Mehan to emission the columns of Bonispierte : and they only lemma the executivence of the might and their destination on arriving at the gene of St. Demis, where they took the road to the morth. The people of Puris, awakemed by the moise of houses said arms, humbed in arrowds, as they passed to all the doors and windows which were lighted up in the amalety of such a aright. The men women and children bade them darewell in a most affecting manner, and recommended the King to their care, bringing them wine and provisions for their journey, as if all the families of Paris had recognised some or brothers in these young men. The fanhoungs, usually so excitable at the symptoms if revolution, appeared as glosmy and somewful as the wealthy quarters of the nown; the people who indulationed tilisem improvemished by the long wars and exhensited by the conscriptions, beginning to expenience the advantages of labour and industry resucced to them by peace. Nevertheless, they liked the army, and did not feel so indigment as the bourgeouse on its return to fidelity at the water of its farmer chief; but they felt a presentiment of the disasters and disgrace which would attend a second invasion of Europe to quell this invasion

Napoleon receives the news of the King's departure.

of glory. The people were, however, touched at the tragic scenes enacting in their native land, and nature influenced them at this moment more than politics. The King, abandoned by his army, betrayed by his generals, deprived of the throne. and proscribed from that native land in which he had hoped to end his days: his advanced years, his white hairs, his infirmities, that royal family which in a few days would perhaps have no asylum in Europe, the princess who would no longer be enabled even to visit the tomb of her father and mother at St. Denis, there to weep over her sad remembrances of the prison and the scaffold—the handsome and faithful youth of the King's military household, who exiled themselves from their families to follow the father of the country—this eventful night, the inauspicious weather, the tempest, the rain, the torch-light reflected on the arms; all these, affecting, ominous, and almost funereal circumstances, deeply moved the people, and seemed, in their eyes, to be the forerunners of some awful calamity, which was about to befall that city from which Napoleon had driven royalty, peace, and nature. Such was the departure of the King and his army in the night of the 20th of March.

Let us leave these scenes awhile, and return to Fontainebleau, where all these calamities were sources of triumph, and all these sorrows causes for joy.

## XII.

Early in the morning, a courier from M. de Lavalette, one of the most active agents of Napoleon in Paris, and who had taken possession before daybreak of the Post-office, from which he expelled M. Ferrand, brought to Fontainebleau the so-much-desired news of the departure of the King. Napoleon blessed his good fortune which thus enabled him to avoid, not the danger, but the odium of entering the capital and palace sword in hand, and battering down the gates with his cannon. He summoned his chiefs and changed the order which he had given the day before to collect his army in force on Essonne. Madame Hamelin, an officious woman, who, eager for notoriety, was engaged in all the intrigues of the Bonaparte family, and

### He leaves Fontainebless for Paris.

concealed the secrets of the conspiracy beneath an appearance of the volatility natural to her sex, wrote to him to accelerate his arrival in Paris. "To Paris this evening!" cried he; "the King and the princes have fled; I will sleep to-night in the Tuileries." "To Paris!" re-echoed his courtiers and his companions of the island of Elba. To Paris! was soon reechoed by all the troops from regiment to regiment, and from outpost to outpost. The grenadiers of the island of Elba, and those fiery Poles who had promised themselves when on board the brig Inconstant, a triumphal and soldier-like entry into Paris, forgetting their fatigues, carried their arms lightly, hurried forward their horses, took possession of all the carts and carriages on the road, made the peasants and village-lads carry their knapsacks, and wanted to arrive by daylight at the gates of the capital, in order that the sun might shine on, and the people see their victorious return to the country.

Napoleon, however, restrained their eagerness, and forbade them to continue their march. More politic than impatient, he felt that the bearing of his personal guard, and the tumult which would follow the course of these grenadiers and Poles, who were intoxicated with boastings, would give his entry into Paris the appearance of a humiliating conquest of the capital by his soldiers. He wished to be preceded and accompanied by those bodies of the army which had set out to rejoin him, and had voluntarily deserted the cause of the Bourbons. Above all, he wished to avoid daylight, as he had done at Grenoble and at Lyons, either because he suspected some snare, or that the indignation of the people made him fear the desperation of a mob, or the arm of an assassin. He passed the whole morning of the 20th of March in receiving the congratulations of his adherents in Paris, who hastened to him to receive the reward of their services, and in walking about the library, galleries, and gardens of the chateau of Fontainebleau, merely to pass away the time. He only entered his carriage towards evening, accompanied by a small escort, but surrounded by a crowd of soldiers and people on their march, he passed over the hillocks of that forest which had in other days witnessed his luxury, and been the scene of his hunting parties.

# Aspert of Paris.

His journey as far as Paris was one long career of triumphant sedition, in which the want of discipline, and the intexication of the soldiery vied with the turbulence of the inhabitants of the disordered towns and villages. Night had fallen on l'aris before he perceived its steeples and towers, and he had caused it to be reported that he would not arrive until the following day

## XIII.

The city, after the departure of the King, during the remainder of the night, and the whole day of the 20th of March, remained in that state of interregnum, inactivity, and stuper, which follows the shock of a great eventilla well with a people as with an individual. The fristinctive force of cohesion, which for awhile sustains society after its foundstions have been destroyed, alone governed the immense and agitated mass of the population of this great capital. This phenomenon, which is always to be observed in sudden and unexpected revolutions, has also another cause in the uncertainty of what may happen, and the fear that all men and public functionaries entertain for a few hours, lest they should be deceived by fortune, and ruin themselves by declaring too soon in favour of a cause which might not prove triumphant. Buch was the state of Paris during this day of expectation. Bounparts was certainly about to enter the Tuileries, but no one could believe that the King would leave France, and that this monarchy, which, accompanied by an army for its retinue, and followed by the regrets and tears of a nation, was about to throw itself into the honom of the most royalist provinces, would be reduced in so short a time to beg an asylum in a foreign land.

## XIV.

Nothing stirred in the city. There was no longer any government, and the people restrained themselves, as if divided between two feelings of equal influence. The prefect of Paris, that

### Manifestations of the Parisian anthorities.

same M. de Chabrol whom the King had kept in the office where he found him, and where Bonaparte in his turn was again about to find him, still held the reins of the municipal administration combined, as an exception, with that of the department. He did not follow the base example of those two prefects who had been appointed by the King, and who now placed their departments at the disposal of the King's enemy. He issued a courageous proclamation to the people, reminding them of their recent enthusiasm on the arrival of this pacific prince, and declaring beforehand his sense of the ingratitude and faithlessness of their conduct, if they were capable of proving false to the sentiments of fidelity so often sworn to the Bourbons, for the sake of a soldier who had rebelled against his country, and against his own act of abdication. This decisive proclamation he signed with his name, which was thus beforehand condemned to proscription, and affixed to the walls of Paris it was read during the whole of the 20th of March by the people with applause and with tears. The Municipal Council, a very popular authority, through the medium of M. Bellart, a man of right feeling, but liable to be carried to extremes, issued another proclamation full of defiance, of insults, and of maledictions against the usurper of the charter, the nation, and the throne; M. Bellart, unlike M. de Chabrol and M. Lainé, however, did not await the arrival of the soldier whom he defied, but proscribed himself after having published his imprecation. The ministers had either followed the King or withdrawn in different directions. The prefect of police, Bourrienne, a renegade from the intimacy of Napoleon to the police of the Bourbons, took to flight to escape the vengeance of his former master. The leading partisans of Napoleon began to show themselves during the day, but without any disturbance, and to possess themselves, either by their audacity, as in the case of M. de Lavalette, of the Post-office, or by means of an arrangement prudently made by M. Chabrol, of the principal offices of the government in Paris, to avoid the riots and disasters of a state of anarchy. Count de Montesquiou, who belonged to a family that was almost entirely devoted to Napoleon for the favours which had been lavished on it

## Attitude of the National Guard.

during his reign, took the command of the National Guard instead of General Dessolles, who bore as great a hatred to Napoleon as Moreau, the former companion of his campaigns and his reverses. The National Guard, which was assembled at the close of day in the garden of the Tuileries, the court-yard or the chateau, and in the Carrousel, met without knowing whether they were to be called upon to protest against the invasion of the city, or to welcome the return of the Dictator. almost entirely composed of royalists, they with difficulty repressed their feelings of indignation while under arms, and tremendous murmurs of disapprobation arose from their ranks. Uncertain up to the last moment whether they should admit or repel the first bodies of troops who should attempt to occupy the Tuileries in the name of Napoleon, but, nevertheless, decided on giving them up to the army and its chief, as it was morally impossible to defend them, they were desirous that the political usurpation under which all good citizens groaned, should at least be accomplished in an orderly manner, without dishonouring the palace, or staining the city with blood.

### XV.

Such was the frame of mind of the National Guard, or The military partisans of Napoleon, armed citizens of Paris. who consisted of disbanded half-pay officers, had been collected into a body for some days past at St. Denis, prepared to break forth at the proper time on the retreat of the King, to entice the troops from their fidelity, and imitate in Paris the example set them by the defection of Labédoyère and his regiment at Grenoble, and that of General Brayer, the renegade commandant of Lyons. But having been hitherto kept in check by the presence of the body guard, the volunteers of the public schools, the Swiss, and the regiments of the guard, the last columns of which did not leave St. Denis, where they had passed the night, until the morning of the 20th of March, these officers, who were gathered together to form the nucleus of the military sedition, did not break forth until the middle of the day. They were commanded by General Excelmans,

### General Excelment.

an intrepid and adventurous soldier, and thorough-bred military tribune, formed by nature to win over camps, and gifted with a tall figure, an open countenance, a martial bearing, and a warmth of heart and soul that vented itself in fiery eloquence. A seditions camp was thus formed at the gates of Paris, in which were concentrated all the feelings of discontent, humiliation, and revenge of the whole army. The numerous disbanded soldiers of the neighbourhood, proud to see their chiefs and their colours once more, and to appear to share in the glory by siding in the rebellion, crowded around this battalion of officers. The variable and fluctuating mob of the suburbs of a large city, a class always contaminated by misery and turbulence, and ever ready to follow the current of sedition, from whatsoever quarter it may flow, swelled the flood of Napoleon's forerunners at St. Denis, and rushed with their cockades, their colours, their imperial decorations, their well-known and popular uniforms, with laurels in their hands, and eagles displayed on the tops of pikes, from La Villette to the Boulevards, smidst loud cries of "Vive l'Empereur," to which they urged and instigated the people on their way through the long and extensive suburbs which extend from Charenton to St. Denis. They were recruited on their road by the soum of men, women, and children, guided by curiosity, and attracted by turnult, who belong to that class of the population that has no home but the street. This procession, although numerous and noisy, did not arouse the mass of settled and hard-working people to revolt; but, like an invading column of a half-military and half-democratic character, appeared to pass through the town without mingling with the inhabitants. In the faces of the latter were openly expressed the feelings of sorrow, shame, and even anger, that pervaded those quarters in which this soldiery and mob raised the shouts, while the shops and windows were closed as they passed along, and Paris protested against them by its silence and solitude.

### XVL

The curious and undulating crowd of the other suburbs of II.

Firetuating attitude of the people.

the east, west, and south of Paris, and the few partisans of the Emperor in the quarters of the interior, had been accumu-Inted since the morning by their instinctive teste for grand spectacles, and their curiosity to see that man who shock the world, re-enter the palace of his glory on the shoulders of his dear granadiers. This scene, one of the most pathetic in history. could not fail to attract thousands of speciators. Even those who had rejoiced at the full of the great gladiator of the European areas, desired to withess his rising once more from the dust, were it only to see him again full and expire. The Carronsel was filled with a sea of men, which, as it reared and heaved to and fro, gave vent to opposite clamours of "Vice le Roi!" and "Vive l'Empereur!" In the morning the cries of repro-Intim against the Emperor were nevertheless the most on mercus; but as the day declined, the cries of "Vive l'Euros reur!" increased with the general impatience that ruling passion of the multitude; while those who had been the most indifferent, or the most hostile, some hours before, now began to call on the great actor to appear on the stage which had remained too long empty, and conclude the drama which had been too long delayed. Such are the people. The closed gates could scarcely resist the pressure of these 30,000 happy souls.

## XVII.

The multitudinous column of soldiers, officers on half-pay, and lower orders of the people, under the command of Excelmans, now passed through the wickets of the Carronsel, and breaking through the crowd with shorts of "Vive Fimpereur!" "A basles Bourbous!" decided the wavering multitude, who, influenced by the force of numbers, by agitation and by terror, broke out into loud cheers. The column of Excelmans, preceded by a few mounted cuirassiers, who had been entired away at St. Denis, and dragging after it two pieces of artillery, then advanced towards the gate to demand that the doors should be opened, and to take possession of the palace in which it desired to inaugurate its Emperor. The National Guard at first refused to deliver it up to any but himself,

### Surrender of the Tuileries.

but Excelmens, having come forward, and entered into a parley with the chiefs of the civic guard, they deemed it more prodent to give up the palace to a Bonapartist general, who, though at the head of a seditions mote, was firm in character, and respected by his accomplices, than to meet the onslanght of the indigent, turbulent, and irresponsible multitudes who . covered the place. Of all forms of sodition that of military sedition appears to be the least dangerous to the home of the citizen, because in it a certain sense of order seems to temper the disorder, and a remnant of discipline to provide chiefs even to indiscipline itself. Excelmens entered with his cavalry, his cannon, and his battalion of officers without troops, re-closed the gates, took possession of the doors of the pulsee, and canned an immense tri-coloured flag to be displayed on the summit of the central pavilion of the Tulleries, as a sign of the residence of the chief, and of the army who had carried it throughout Europe. The National Guara, now left without any motive for remaining assembled around a residence which had been conquered by sedition, gradually dispersed, some still displaying their white cockades, others assuming those of the army, but the majority meaning none at all, and retired to their saddened hearths to await the decision of the night on the fate of their country.

The multitude, worn out and disappointed, after so many hours of expectation, dispersed without disturbance or violence to their dwellings. There then remained on the Carronsel and on the quay, only a few scattered groups, composed of the most fanatic or most devoted adherents of the Emperor, to play the part of the absent people in the scene which the Bonsparties conspirators had prepared for the purpose of publishing it on the morrow to France and to Europe.

### XVIIL

Darkness had in the meanwhile long descended over Paris, and the Emperor had by turns slackened and hastened his speed, with the view of not arriving before nightfall, but still of reaching his destination on the 20th of March, the anniver-

Napoleon's arrival in Paris.

except that system of politics which plays upon the credulity of nations, he nevertheless entertained that vague superstition of fate which he called his star, and of which he celebrated the worship by the observance of a coincidence of dates, called anniversaries. Mystery and infinity are appreciated and adored by even the most rebellious minds, and the man who will not believe in God, believes in destiny.

Napoleon, after passing his granadiers of the island of Elba, whom he ordered to halt at Essonne, for the reason we have already mentioned, continued his journey towards Paris. He was escorted by a few officers and mounted soldiers of the different cavalry regiments that he passed on his way, and a hundred of those Poles of the island of Elba whose devoted worship of himself constituted them genuine Mamelukes of the north, and whose uniforms, features, voices, and gestures, inspired all on the road with the warlike, and, at the same time, service feelings of enthusiasm which they entertained for Those of his generals and familiars who felt most anxious to restore a master under whom they might again become the rulers of the empire, had gone to meet him on horseback, and surrounded his travelling carriage, in which they now and then caught glimpses of his pale and feverish countenunce, as he sat in the glare of the torches which the cavaliers brandished before his horses heads. He thus entered l'aris. as if it had been a place of bivouse after a hard day's fighting. A profound silence and gloomy solitude reigned throughout the streets, the new Boulevards, and the quays which he traversed on his way to the bridge of Louis XVI., the avenue to his palace. On reaching the end of the bridge on the quay of the Tuileries, the few groups of people who had been stationed there, and who had awaited him since daylight, welcomed his carriage with a few shouts that died away unechoed on the banks of the river, and the carriage dashing at the full gallop of the horses, beneath the arched gallery of the Louvre which leads from the quay to the courtyard, drew up at the foot of the staircase of the Pavilion of Flora.

Miss recorptions at the Triberous.

### XIX

Here he found himself on a synddem im the midst of his own people, the people of his examp and of his evant, and the theree or found humatered millicary meen of all brameiness of the survey, and all grades of nunk. Generalis, communicationed and nom-cromunicusziomerá colliciens, amiá socialiens, who were spread thirrough this courts, and brestibiless with imputience, no some beard the rolling of his currance them they then to the horses" beads, therew themselves on the doors, and under the wheels, hike the worshippers of India beneath the car of their idal. Opening the disses with all the vislence of fananicism, they rainserà tine Lamperor im tineur aurus, ami unterime emilioriarie simd pointeneziech expes, autrusid dans by the dighit of the novelbes mp the steps, firom kunding-place to landing-place; through the malles, and salooms, as fair as the earlimet and the bedroom of Loan's XVIII where everything gave evidence of the hours od a moremment desperament and where the tears of that King smel of this foundwers, whilethe head falliens on his forewell proclemeanages have more yet have more to day. In the modest of this indomentation, entirely entired amongst a small marker of firemeds increasied in his trimingh and connected with his household. Napoleon and his companions of the Isle of Elle. entire in a short short of some more by an impression of some of some soul disapproximate ment on beholding the swence and solithed of the capital. Was in worth the trouble of having crossed the sea, penetrated through France, hoursied his march, urged an army to revolt, and braved all. Emrope, to be received by the coldness and terror of tine people, by solumde and by night?

## XX

He did not cease, however, to fortify himself and his countiers and accomplices against this impression. He repeated a thousand times, and made use of, over and over, with an affected combilence to all those who came to congratulate him, the same words, a symptom of the disquietude of his soul,

## Mapeleon's position and prospects.

which he evidently wished to impress as watchwords upon every lip. "It was not you, it was not your plots, it was not your attachments, which have brought me here; it was the disinterested men, the sub-lieutenants and the soldiers, who have done all; 'tis to the people, 'tis to the army, that I owe everything!" It was felt that the fact of his invasion weighed upon his policy; and that from the first moment, at the risk even of discontenting the accomplices of his return, he wished to attribute it to the people. But if the people did not protest by civic opposition, they protested very generally by their sorrow and their estrangement. History never recorded more audacity in the usurpation of a throne, or a more cowardly submission of a nation to an army. France lost on that day somewhat of its character, the law of its majesty, the liberty of its respect. Military despotism was substituted for public opinion. The pretorians made a mockery of the people. The Lower Empire of Rome enacted in Gaul one of those scenes which degrade history, and humiliate human nature. The only excuse for such an event is that the people were depressed under ten years of military government, that the army was rendered fanatic by ten years of prodigies, and that its idol was a hero. But this hero himself was not long in expiating his attempt against the nation which he had just pounced upon, by finding in his own palace the dishonourable necessity of compounding with his accomplices, the unreasonableness of the opinions which he must purchase by hourly sacrifices, the forced division of power with his secret enemies, the cupidity, the manœuvres, the intrigues, and the treasons of the palace of the Cæsars. He wished to reign at any sacrifice, and he was now destined to impose a reign no longer, but to beg it; to purchase every adhesion by shameful concessions; to tremble before those whom he formerly made tremble with a gesture; to be the slave of those whom he had returned to enslave; to submit to the murmurs, the contradictions, the caprices, and the insolences of the political bodies; to take refuge in camps where he could find victory no more; to fly from a court in which he no longer found safety. The first night that he passed without sleep at the Tuileries began the vengeance of his triumph, and the expiation of his happiness.

His difficulties.

## XXI

It was necessary for him to give a character to his government. The right of conquest could no longer suffice for France, which had tasted the sweets of liberty. An avowed and brutal dictatorship would have caused a unanimous insurrection; but without the dictatorship how was he to crush the internal parties, and show a front to Europe, now more coalesced than ever against him? He had deceived France by insinuations and falseboods, wittingly spread up to that moment of the pretended concert which existed, he said, between him and Austria, and the feigned correspondence which he affected to maintain with the Empress Marie-Louise, at Vienna. This artifice, more worthy of a comedian than a hero, might very well have lulled some coarse-minded soldiers and some ignorant peasants on his route, but the enlightened opinion of Paris could see through these stratagems with a single glance. The illusion which had been imposed upon the people, was about to be dissipated with the exposure of the falsehood; and people would not be long in seeing that the only benefit conferred upon the country by these men, formerly so much desired, but now so fatal, would be the necessity of a general levy of all the military population of France, and the raising of an unlimited tax for the payment of an unlimited army. To obtain such sacrifices from the country it was indispensably necessary to offer it some of those great compensations which outweigh, if not for the present, at least in the future, the gold and the blood of nations. It was necessary to evoke the revolution, which he had insulted, driven back, and proscribed; and to offer it, under the pressure of necessity, a base repentance and imprudent concessions with which it would never be satisfied, and never be sure of, in seeing them fall from the hand of its most implacable enemy. In order that this repentance and these concessions might, for the moment at least, be accepted by the revolution, it was necessary to give it pledges. These pledges were the men whose names had remained most in sympathy with the revolutionary spirit—that is to say, the old

Difficulties of the republican party.

republicans. Now, to put the government of despotism into the hands of the republicans, was to place himself at the mercy of the revolution. After having made use of the Emperor to conquer and repulse Europe, these men would avail themselves of the representative institutions of the people to tie down or annihilate the Emperor. On the other side, the republicans, even when called into the councils of the Emperor, sould not confide in the mester they were going to second; for, after having made use of them to call the people to arms, victory would give to the fortunate chief of the armies an ascendant at Paris which a constitution could not counterbalance, and he would inevitably crush, on his triumphal return from the frontier, the men and things which he had now found it necessary to conciliate for a few days. The whole situation of the Emperor on his arrival at Paris, and of the republicans whom he was going to invite to his alliance, reduced itself, therefore, to a double game of observation, of intrigue, of cunning, and of internal treason, in the very bosom even of the government and of the palace; the Emperor playing off the reguldicana to borrow from them the revolutionary popularity, and to get rid of them when he should have conquered; the republicans playing off the Emperor, to horrow from him the military popularity, and to get rid of it after it should have discinfurramed them of the Bourbons and of the condition. The Italian genius of Nameloon, and the Machinvelian genius of Fouché, represented this double situation front to front. What government could spring from this conflict of two opposing stratagems? weak and equivocal government, the fruit of a double treason, The Emperor felt it from the first moment, and sank down, before he began to not, beneath the weight of the false situation which he was come to brave so raphly for his character and for his dignity. He lamented secretly with his ancient and most confidential councillors, ha took advice from everybody, he wavered between dictatorship and concessions, the one alienating from him the people, the others alienating him from himself. He finished by confiding to time, and to that star which is only the action of a high

### Charmetter of Combacinus.

in such a cloudy atmosphere. He resigned himself to bend before all the world, until he could raise himself by victory and bend all the world before him. His nature, although imperious in success, was pliant in adversity. He knew how to yield at proper times, and to assume every line of opinion, as he had done at the commencement of his career, at Toulon under Robespierre, and at Paris under Barras; to feign death on occasion, like those vanquished animals which, no longer able to defend themselves by struggling, do it by their immobility, and preserve themselves from the attacks of their enemies by giving themselves up as motionless bodies to their pity or their contempt.

### XXIL

Before daybreak appeared he summoned Cambacères, this vice-emperor whom he always left at Paris during his absence, to personify the wisdom and represent the exiquette of the Empire. He was assumished that he had not seen him before, and he drew a bad omen from a tardiness which seemed to him in so prodent a man an evil presage of destiny. Combaceres, of an eradine mind, well regulated, extensive and profound, sugarious even to timidity, was everywhere the first in the category of serond parts : force of character alone was wanting to enable him to fill the first. He was one of those men who always take shelter behind men greater than themselves : seeking for superiority in those with whom they allly themselves, with as much care as other men take to show equality in a colleague. Thrown into the first revolution by his merit as a jurisconsult, more than by his mature, which was strongly imbred with traditions, he had escaped by silence amd keeping in the buckground, the great implications of the -Reugn of Terror. His equivocal or contradicted vote on the arial of Louis XVI did not render him either entirely immocent, or absolutely guilty of the crime of regicide, in the eyes of the Bourbons. The general amnesty sheltered him under their reign, to which he accommodated himself for his security.

Cambonarad interview with the Emperer.

his lateurs, and his riches. He had not unnegited for the potatra of the Emperor; and we one, perhaps, amongst the former dignitaries of the Kingdre had seen with greater alarm thun he did, the landing at Cannon, which was to bring him unwillingly upon the eases again, and constrain him to promountage for or against his applicant sullangue in the committee. He was ton well versed in officer, and had ton much asperience in government, to entertain any illusions on the eventual fale of this trucis advanture. He know that mirades are mover populad; that France of 1414, extended, weary, and discontented, would not long bear the weight of a neuerol surpire; that the award of desputiess is serer monded after being once broken, and that ambound Kuraya datad in the incurrent of victory, would not full back from Paris to Barlin, to Visnma, to Minus, and to Madrid, luture the encuped priming of The great Empire was to the clear-sighted option of Cambaabras, a drama played out, of which the assend ampire anuld only be a short and tragical paredy; attempted through imputionia, and brought to a close by a national insurrection in Paris, or by a defeat on a field of lattle. He did not wish at any price to take an active part in a government condemned buforehund by his own senud series; but, in spita of his horror of manything, he had but the contrage to refuse; his past career and his timidity chained him to the Emperor in spite of himself.

## XXIII.

Cambaches suited Nagoleon better than any other, to impart to the communicational of his government that indeterminate character, half revolutionary, half despotes, under which his felt it convenient to much his real designs. Cambaches, by his conventional origin, did not cleak with the specks of the convention which recessity was throwing into the ministry, whilst by his proverhial obsequiousness to the Emperor he did not cleak with the Napoleonists. The Emperor unbosomed binness to him with the Napoleonists. The Emperor unbosomed binness to him with the nightenists of the mind. Cambaches of the mysteries or the embergments of the mind. Cambaches frankly told him that the enterprise

#### His service.

of restoring the military government a few months after the loss of the continent, and the invasion of France by the allied army, appeared to him an attempt beyond human genius; that the Bourbons, without doubt, were ignorant of France, and that they had resided rather than reigned at the Tuileries; but that the numerous hopes of liberty and peace which their return had excited in a worn-out country, exceeded by a great deal the mass of discontent to which they had given birth; that France had respired once more the breath of liberty and would be uneasy, importunate, suspicious, and difficalt to reassure; that parties, instead of being enervated, as in the days of the consulate, were regenerated, ardent, and incited by the press and by the orators; that he would longer find the Senate or the people of 1814; that his manshals themselves, so loaded with favours by the Bourbous, and so weary of war, would no longer offer to him the same docing and the same ardour as formerly; that the prestige of his power had been dissipated in the eves of many of them at Foursinebiean; that they would bargain for their services; that the army, by the insurrection it had raised against its officers. must have fallen off in its obedience and its discipline; that the finances, which had been squandered at the conclusion of the last reign, and the commencement of that of the Bourhons, and in indemnities to the foreign powers for the ranson at the country, would not bear any more in the way of taxation or credit, but what was done by rashness or violence: that the power being contended for between the republicans and the imperialists, would be without unity, and without concert, and would introduce faction even to the bosom of the council. charged with restraining at the same time so many other factions; that everything had grown old in a few months, and above all, he himself, and that he conjured the Emperor, therefore, to leave him in the obscurity wherein he wished to shelter the remnant of his life.

### XXIV.

But Napoleon repelled all these presents and refuted all these grounds of terror, without, however, denying his diffi-

Cambacires ricids to the importanties of the Emperor,

culties, which he seemed certain of surmounting, provided they would only give him time. "One successful action," he said to Cambachres, " would regain in a day all that has been lost in a year of adversity and absence. The first cannon shot will clear the atmosphere. Moreover, I am no longer the same man. I have thought much since I have been in the school of adversity and solitude. The indifference evinced by France at my full, has taught me that this country had, or thought it had, requirements which my government could not satisfy; but I san accommodate myself to those constitutional tendencies which manifest themselves in the world since Europe has become weary of war. I am weary myself, I am growing old, I have nothing to add to my name in military glory; I can make my dynasty take root in the manners and ideas of the time by also giving a charter, and more than a charter, a code of new ideas, of which my son will be the powerful guardien after me. I have this advantage over the Bourbons, that I are not bound by the past, or compromised in its ruins. Why should I not be the Charlemagne of what you call the liberal ideas? My genius is equal to all!"

He forgot that a genius which has been devoted to despotism, and has opposed itself to the spirit of his age, is no longer fit for anything but to restore slavery or to betray freedom.

### XXV.

Cambacères allowed himself, not to be convinced, but to yield, and he submitted to a favour which he did not dure to refuse. He was appointed Minister of Justice, and resumed the title of Arch-chancellor of the Empire, Gaudin had the Finances, Mollien the Treasury, Decrès the Marine, and Davoust the War-office. The Emperor did not much like this marshal, born before him to fame, and preserving the pride of his birth which he mingled with the roughness of the camp, but little flexible under the hand of a master, independent, blunt, with a republican accent, but active, with a commanding name, and necessary to the army at a crisis

### Character of Corner.

which the return of Napoleon was preparing. Napoleon also conquered his repugnance, in placing at the head of the Home Department, one of those men who since the 18th Brumsire, had formed the most striking contrast to the general servitude; this was Carnot. Whether he was tired of the idleness in which his military talents were languishing, or whether the dangers of the country prevailed with him over his dislike to the usurper of the revolution, and the restorer of thrones, Carnot, a republican under the convention, even to the self-denial of his fame in the proscriptions of the Committee of Public Safety; Carnot subsequently proscribed himself as a royalist, but always a republican, and protesting against the consulate and against the Empire, when everybody else was bending under the sway of Napoleon; Carnot had returned to the service, and defended the bulwark of Antwerp in the last campaign of 1814. He had, though a regicide, hailed the return of the Bourbons, on condition that their return would restore the popular ideas of 1789. He afterwards braved the victorious emigration by letters to the King, wherein he mingled severity of counsel with respect for Louis XVIII. These letters had surrounded Carnot with an immense popularity amongst the republican and liberal parties.

The Emperor felt the strength which the adhesion of such a man would lend to his cause; he accordingly sent for Carnot, and appealed to his patriotism by the excess even of the perils which the country would have to encounter, both abroad and at home. "You are the man of necessity," he said to him. "I am cured of despotism, I am conquered by reason, although a conqueror by arms. The revolution, of which you and I are the children, requires my name to defend it abroad, as I have occasion for yours to reconcile it to me at home. Let us both make a generous sacrifice; I of my system of government, too absolute and too personal for the new requirements of the time, and you of your distrust of me. Let us unite. Be you the link that binds me to public opinion; let us triumph together over royalty within, and against the coalition abroad. I offer you as a pledge, the ministry of the Interior, and as a

Carnet accepts the extenter of the Interior,

secomponen, victory at the frontiers, and a liberal constitution, to be founded under my dynasty, the only one acceptable to your friends."

Carnot had the weakness of his souvenirs, and the illusion of his lurges. He forgot that a statement owes to his country all the sacrifices of ambition, but never the sacrifice of his opinions and of his constancy; because the power of a statestoen in in his opinions and not in himself. He accepted the appointment: he did more, he gave in his turn as a pledge to the Emperor somewhat of his dignity of observeter, by scoopling at the same time one of the ridiculous feudal titles which Napoleon had thrown out as a buit to the vanity of his courtiers and his soldiers. Carnot, as a count of the Empire, clashed with the anatore republican of the convention, effecting the titles of the ancient nobility by the puritanical laws of equality, comented by the bland of the guilkatine. Doubtless he thanght he ewed this puerility as a guarantee to the Napoleon party, which distrusted Carnot until he had been linked to its dynasty by a counter-revolutionary favour. Hut every free man who enters the palson of a despot to compound with his principles, corner out of it weakened by all that he has received. Carnot, travestied rather than decorated by this title, had lost, on sesuming the ministry of the Interior, the independence which won him him pagalarity, and the austerity which constituted the strength. He had given the example of the suppleness of the courties to theme where he wished to inspire with the manly patriotism of the reguldiean. From thenceforward he was won ever to the dynastic interest of him that he had wished to win ever to liberty.

## XXVI.

Caulaincourt, condemned by his name and by the wishes of his heart to fidelity to Napoleon, whose last negociator he was at Fontainehleau, although he foresaw, with grief, the inutility of his services, remmed under him the impossible part of negociator between Forespe and the Empire: he received the minister of Foreign Affairs.

Mauet, Berthier, and Male.

Maret resumed the post of Secretary of State, universal and personal minister of Napoleon; the active, indefatigable, and mechanical hand of that head which did all. Maret, too close and too trusty to inspire great counsels, was more an instrument than a thought. Men of this description are useful to a ksolune power, which does not wish to be enlightened but served. The Emperor, on finding Maret again, regretted the loss of Berthier, his Maret of the camp. "Where is he? where is he?" he frequently repeated to his intimates. - Why does he distrust me ! I will pardon his precipitation in quinting me, and his pliancy to the Bourbons. They were the gods of his youth; he has always been a royalist. I will receive him with open arms, and will give him back his place of chief of the staff in my tent. I shall inflict no other punishment upon him than to make him dine with us in his new uniform of captain of the guards of Louis XVIII." But Berthier, at once faithful in heart to his old general, and in honour to the Bourbons, had fled into Germany to escape the Emperor's firecination over him. There, struggling between his inclination and his duty. Berthier was destined in his enigmanical death, a refuge against his perplexity. A brave and able man in the field, undecided in council, honest on all occasions, and who had passed through the revolution and the Empire, without having tarnished his name by anything worse than the makie failings of friendship and of love.

### XXVII

Monsieur Molé, a young patrician, eager for employment under both reigns, who gave pledges to the aristocracy by his name, to Bonaparte by his doctrines, and to all by his impatience to serve a government, resigned to Cambacères the ministry of Justice, which he had occupied before the fall of the Empire, and resumed the direction of roads and public works, a pretext for an adhesion which he did not over estimate. Real, who had been initiated in the mysteries and audicity of the imperial police since the consulate, received a ministry of a personal check-police, under the title of Prefect of the

Fouché appointed minister of general police.

Paris Police. The ministry of the general police of the Empire was with regret entrusted to Fouché.

## XXVIII

Fouché was one of the necessities of Bonaparte on his This man had had the art of placing and maintaining himself in such an ambiguous position, in the eyes of the Bonapartists, of the republicans, and of the partisans of the Bourbons, that to the first he answered for the concurrence of the revolution, to the second for their safety, to the third for their hopes, and to all for their most private interest; being at once the master and negociator between these several parties. Bonaparte dreaded him, suspected him, hated him, but thought him necessary. He was one of those instruments that serve but hang heavy on the hand that makes use of them, and destroy them when it wishes to dispense with them. had already made use of his services twice since the consulate as Minister of Police; and Fouché had been his official corrupter of republican opinions, which he wished to rally to his Twice, thinking himself strong enough to dispense with such a minister, he had dismissed him with anger, but loaded with honours, and without daring to make an irreconcilable enemy of him by an open diagrace; and twice he had taken him back in spite of himself, as if constrained by difficult circumstances to have recourse to his sovereign ability. The most critical event of his life now rendered him for the last time necessary; and he resolved to suffer him again until the moment when he could entirely crush him.

Fouche, on his side, knew and hated Napoleon; but incapable of submitting to the idle obscurity of a private life, and eager to take a share in the affairs of the political world, he hastened to plunge into the new drama which chance opened to his view, either to contribute to its success if he found in it power and fortune, or to complicate it if it lent itself to intrigue, his principal passion, or else to wind up the plot at the critical moment when he should see the great actor half vanquished, and to exhibit himself before France, and before

### His character and schemes.

Europe, as the arbiter of events. This part was admirably suited to his nature; life to him had never been anything but a great game of opinions; risen with the revolution, he had played off, even to the shedding of blood, the fanaticism of the Jacobin; and his name and his character had preserved its tragic colouring. The proconsul was recollected under the garb of the courtier; but even in this part of revolutionary proconsul, preceded by the axe of the Reign of Terror, he had more affected the fury of the time than been gratified by it. In the performance of his part, he had exhibited more of fear than of crime; and whether from natural humanity, or a clever presentiment of the reaction which always follows proscriptions, he had threatened much but struck little; he had even made friends for himself amongst his victims. When the fury of the revolution had abated, he hastened to wash the spots from his hands, to repudiate terrorism, to anathematize anarchy, to declare himself the partisan of unity and strength in the government, and to serve the counter-revolutionary power with the zeal of a convert who wishes to obtain his pardon, and with the impudence of a revolutionist who has himself lost the memory of his past life. This zeal and this impudence had raised his fortune as high as subaltern ambition can ascend under a despotism; but he dreamt of raising it still higher, and even to unknown dictatorships, when despotism, overturned a second time, should make room for all the chances of ambition. But power and fortune were even still less his object than intrigue and inactivity. It might be believed that this man was pursued by the remorse of his early years, and that perpetual movement and the complications of intrigue were necessary for him to blunt the memory of the past. Nature, solitude, and reflection had given him a real superiority over all his rivals in ambition, except M. de Talleyrand. Like him, he had quitted the church in which Fouché had commenced by the cloister, that school of egotism and dissimulation to those who do not take into it a holy disposition and an ascetic mind. Great ambition and high court abilities are generally formed and nurtured in these moukish souls, isolated from their families and sequestered from the world, in modern

## Fouche's interview with the Emperor.

times, as that ambition and that ability were formed and nurtured in antiquity amongst the sunuchs of the palaces of Rome and Byzantium. Those men burn with the passions of the mind, who cannot indulge the passions of the heart. Such was Fouchs. He had seen the Count d'Artois and M. de Blacas, as we have related, a few days before the retirement of the Bourbons, and he had exchanged watchwords with the minister and the friends of Louis XVIII. "You save the King!" he said to them in separating, "I take upon myself to save the monarchy."

## XXIX.

Napoleon had scarcely arrived at the Tuileries when Fouché, issuing from the retreat where he had concealed himself from the feigned pursuit of the Bourbons, and from the pretended order of arrest which they had issued against him, hastened into the presence of his old master, and devoted himself in appearance to his cause and person. "I am indebted to you for my dignity, my fortune, and my titles," he exclaimed, affecting the joy of a man who had escaped from extreme peril, and whose gratitude assured his fidelity; "but now I owe you my liberty and perhaps my life. It is I who gave the signal to the troops in the north, who directed them to march upon Paris, to intimidate the Bourbons by a double insurrection against their cause, to force them to retire from Paris, and to leave you the capital, the centre of everything in France. It is I who, afterwards learning that this movement, though concerted by others, was about to result in proclaiming the Duke d'Orleans, rendered this enterprise abortive; that this new candidate for the throne should not come to complicate your difficulties and to retard your advance upon Paris."

The Emperor himself, eager to conceal all distrust under the good nature and boundless confidence of a happy man, did not evince any difficulty in receiving these proofs of the devotion of Fouché; his apparent credulity responded to the stratagem of his old minister. He congratulated himself on finding again, in one of the greatest crises of his life, a servant

### Address of the councillors of state.

capable of bringing over the republicans to his side, which was his only hope. He conferred upon Fouché the ministry of the general police of the kingdom, the sole political ministry of this reign, which was only to be, until victory should declare itself, a cunning negociation with public opinion. He thought himself master of Fouché and of his party by this unreserved confidence, which was giving such a pledge to the revolution; but Fouché, in his turn, felt himself master of the Emperor, by a ministry which would give him the secrets of all parties and the domination of the council.

### XXX

It was necessary immediately to strike public opinion, still in a state of indecision, by a great act of adhesion of the principal political characters, whom the dissolution of the Chambers had not sent away from Paris, and to give its official significance to the new reign by a brilliant programme of the government. The councillors of state of the Empire, for the most part the day before councillors of state of the Restoration, men of talent, of fame, of special and administrative merit; but men whose characters had been hacknied, for the last twenty years, in all the vicissitudes of events, and in all the versatilities of devotion, were convoked by the Emperor. They drew up a hurried address, in which the monarchy and the republic struggled together in an ambiguity of terms, which left every thing to be hoped for, but defined nothing. They all signed this address which put between them and the Bourbons the abyss of the authentic recognition of the rights of Napoleon. The rights of the nation, although feebly expressed in this address, were repugnant to some amongst them. They abstained from signing doctrines which they foresaw must, at a later period, displease Napoleon, and reserved themselves entirely for the personal and absolute sovereignty of the master; more able flatterers than their colleagues, they dared to resist the official desires of their master, the better to conciliate his private wishes. M. Molé was of this number. He had, when

## Address of the councillors of state,

young, written the "Theory of Absolute Power," and he would not forswear his faith when in authority. The Emperor could not be angry with those who, longing for government since the revolution, adored in a single individual that social power which they did not wish to be at the trouble of looking for in a whole people.

"Sire," said M. de Fermou, the orator of the council of state, a man accustomed to mould his harangues to the ceremonies of the palace, "the Emperor, in re-ascending the throne to which he had been raised by the people, re-establishes thereby the people in their most sacred rights. He only recalls to put them in execution the decrees of the representative assemblies, sanctioned by the nation. He returns to reign by the only principle of legitimacy which France has recognised and consecrated for twenty-five years past, and to which all the authorities were bound by oaths from which the will of the people alone could absolve them.

"The Emperor is called upon to guarantee anew by institutions (and he has engaged himself to do so in his proclamations to the people and the army) all the liberal principles, individual liberty, and equality of rights; the liberty of the press, and the abolition of the censorship, the freedom of religious worship, the voting of the contributions and the laws by the representatives of the nation, legally elected, the national property arising from every source, the independence and irremovability of the legal tribunals, and the responsibility of the ministers, and of all the agents of government.

"The better to consecrate the rights and the obligations of the people and of the monarch, the national institutions are to be revised in a grand assembly of the representatives, already announced by the Emperor.

"Until the meeting of this grand representative assembly, the Emperor is to exercise, and cause to be exercised, conformably to the existing laws and constitution, the power which they have delegated to him, which cannot be taken from him, which he cannot resign without the assent of the nation, and which the wishes and general interest of the French people make it his duty to resume."

### Benjamin Constant,

- "Princes are the first citizens of the state," responded the Emperor; "their authority is more or less extended, according to the interest of the nations they govern. Sovereignty itself is only hereditary because the interest of nations requires it. Beyond this principle I know of no legitimacy.
- "I have renounced all ideas of the great Empire, of which for fifteen years I had only been laying the foundations; henceforward the happiness and consolidation of the French Empire shall be the object of all my thoughts."

### XXXI.

But of all the instabilities, and of all the prostrations of character which signalised the day after the entrance of Napoleon into Paris, the most memorable and the most mysterious by the excess even of the inconstancy and of the scandal, was that of a man, since celebrated, whom the spirit of party, which pardons all, pardoned even for this contradiction of himself. This man was Benjamin Constant. We have quoted the indignant and almost Roman protest, which he published on the eve of the Emperor's arrival against this military invasion which was to sink France into the slavery of the Lower Empire, and which condemned all good citizens to voluntary exile, or to the suicide of Cato. Benjamin Constant, after words like these, was the last man whom it was permitted to sell, or give himself to victorious despotism, at least without himself devoting human speech to the derision of all who have any respect for the words of man.

Benjamin Constant, however, did not quit Paris on the 20th of March, whether it was that he himself did not look upon his protest in a serious point of view, as one who casts his words upon the wind without believing them, or that he had the momentary intention of braving the tyranny which he had provoked, or because he was sure before-hand of meriting more pardon, and of purchasing more favour by the value which his resplendent opposition would give to his conversion. Others say that a foolish love for a lady celebrated for her charms and irreproachable in her conduct, Madame Récamier, made

Hange amos I gordanie a corne chara methode the Progress

### \* \* \* 11

Proposition I resultant, affers across somethings and the proposition to the published. The free proposes when had send had being proposed in a favoring law indicated regime as a resultant of across the proposed acro

But surfaces the early them organized has been greated from and them are the provided agreement and them are the are proved have organized from and this describe angle in manner to be a manner of another to the entering of an area of another to the entering particles and any the entering of the entering of the entering of the entering to the entering the entering them are the entering that are the entering the entering the entering the entering the entering them are the entering them are the entering them to the entering them are the entering entering entering entering the entering the entering the entering the entering the entering the entering e

The Responer explains his feame policy.

Nevertheless, it is only the minerity that wishes for them; do not deceive yourself in the matter. The people, or if you like it better, the multitude, crowding on my footsteps, hurrying from the summits of the mountains, called upon me, sought me out, saluted me! From Camnes to Paris I have not conquered. I have administered the government. I am not only, as it is said, the Emperor of the soldiers, I am the Emperor of the peasants, of the plebeisns of France. Therefore, in spite of all that has past, you see the people come back to me. There is a sympathy between us. It is not so with the privileged classes. The nobility have served me; they rushed in crowds into my antechambers. There is not a post that they have not accepted. asked for, solicited. I have had the Montmorencies, the Nosilles, the Euhans, the Beauvaus, the Mortemarts; but there has never been any sympathy. The horse curvetted, he was well trained, but I felt him quiver. It is different with the people. The popular fibre responds to my own: I am sprung from the ranks of the people; my vesce acts upon them. Look at those conscripts, those sons of peasants. I did not flatter them. I treated them rudely; they did not surround me the less for it. they did not the less cry out "Vive l'Empereur!" That is because there is the same nature between us. They look upon me as their support, as their saviour against the nobles. I have only to make a sign, or simply to evert my eyes, and the nobles would be massacred in all the provinces. They have managed so well in eighteen months! But I don't wish to be the king of a Jacquerie. If there are any means of governing with a constitution well and good! I wished to have the empire of the world, and to obtain it an unlimited power was necessary. To govern France alone, perhaps a constitution would be better. I wished for the empire of the world, and who would not have wished for it in my place? The world invited me to govern it: sovereigns and subjects alike threw themselves under my sceptre. I have rarely met with resistance in France; but I have met with more from a few obscure and disarmed Frenchmen, than from all those kings so proud to-day at not having a man of the people for their equal. Conmider, then, what seems possible to Fou; bring me your ideas,

Alberton of Bonjamin Commant.

Public diacussions, free elections, responsible ministers, the liberty of the present wish for all that-the liberty of the prome above all; 'the about to atiffe it-I am convinced on this point—I am the man of the people; if the people wish for liberty, I own it to them. I have asknowledged their movereignty; I must land an ear to their wishes, even to their caprices. I have never wished to oppress them for my own pleasure. I had great designs, but fate has decided them. I am no longer a conqueror; I can no longer be one. I know what is possible and what is not. I have now only one mission: to raine up France again, and to give it the ment muitable form of government. I do not have liberty; I not it make when it chaircusted my path, but I understand it; I have been brought up in its principles. Thus, therefore, the work of fifteen years in destroyed, it cannot be begun again. It would require twenty yours, and a marifice of two millions of men. Moreover, I wish for peace, and I shall not obtain it but by dint of victories; I do not wish to give you false hopen; I give up saying that there are negociations: there are nome. I foresee a difficult struggle a long war. To maintain it, the nation must support. ma; but in recompanies, the nation, as I firmly believe, will require its liberty. It shall have it. The situation is new, I desire nothing better than to be enlightened. I am growing old. We are no longer at forty-five what we were at thirty, The request of a commitmational king may suit me: it will certainly mult my men still better."

## XXXIII.

Thus bound up in the cause of Napoleon was found one of those men who had promised Europe the firmest resistance to a second tyranny. Benjamin Constant, of a genius too penetrating to be subject to the simplicity of confidence, affected to believe that he might have a pretext for his defection of character. But he could not lead an individual of his party into this credulity; and he had recourse to those reservations and windings by which deserters injure at the same time the cause they have embraced and that which they have betrayed. Useless

### The Empour's staff.

to both, burtful to himself, he only brought to Napoleon a name discredited by his inconsistency, embarrassment into his councils, and very soon after compromises with the opposite party. Madame de Staël had only some transactions, unexpected on her part, with the Emperor, for the fortune of her children. She negociated, but at least she held her tongue, and appeared undecided, like destiny, between repulsion for so much audacity, and admiration for so much good fortune.

### XXXIV.

In the meanwhile, Napoleon, delighted at having alienated this equivecal tribune from the liberal cause, completed the organization of his government, giving his enemies certain trifling pledges, but reserving to himself the principal appointments of war and of the police, which secured to him in the important parts of the Empire the old feeling and personal fidelity of his courtiers. M. de Montalivet, for a long time minister of the interior, descended to the administration of the civil list. M. de Champagny, formerly minister of foreign affairs, was appointed to the direction of the naval stores. Savary took, in the command of the gendarmerie, a second police of inquisition and of execution, of a more military and private character than that of Fouché, and the liberty of the citizens was again at the mercy of a sudden mandate of the Emperor. He then recomposed his personal staff of the same generals and aides de camp of whom it consisted a year before. Lauriston alone having the decency to refuse a proof of confidence, which the favours of the Bourbons would not allow him to accept, and the Emperor supplied his place with Labedovère, whose defection he wished to place in the light of a glorious action, but did not succeed in deceiving public opinion, or even the comscience of Labédovère himself. This young colonel was sensible of his crime against military fidelity, and wished to colour it with patriotism, or at least to honour it by disinterestedness. "The Emperor owes me nothing." he replied to the first promises conveyed to him on the part of him to whom he had delivered up his regiment and his country. "I do not

 $\Pi$ 

The Kenyered's seners.

wish it to be thought that I have joined him merely by the allurement of recompense. I have only embraced his cause for the sake of liberty and the welfare of the country, and if what I have done should be of use to the country, the honour of having served it will be sufficient for me—I want nothing from the Emperor."

Hut Napoleon wished to do violence to public opinion, by brilliantly rewarding that which it reproduted; the more so, as he feared lest his cause, which he wished to be mingled with that of the country, should become segmented from it even in mere words, amongst the young military men. The progress of this contacton of liberty, which in the civil ranks threatened him with no immediate danger, gave him much uneasiness in the ranks of the army, and he tried to nip it in the half by an excess of favours in the camp and in the court. For three days he present his favours on this young man, who, in former timen, he would have sent to a military prison, and I shedoyere . ended by assenting the reward for having handed over the Respire; but even in the height of favour he continued to display the uneasiness, ill humanr, and rudeness of speech of a guilty param, whose ancesse cannot amother the sense of disential action at his own conduct.

The centre of Napoleon was re-peopled with the same facility as his camps. The mombers of that high nobility-desertors from the imlace of Lenis XVI, to the imperial palace, and from the imporial palace into the homeshold of the Bearbonn now returned to their service in the court of the Emperor Illustrious races, the ornaments of courts, these families seemed to experience the necessity of pervitode as much as momerts feel the want of their services. But, strange to say, while Napolacin gave them back their ampleyments in his honorary humanhold at the Thilaries, he made a stringent clearance from the pulses of all the poor hired servants, who for their livelihood had maned from the nervice of his imperial house to the service of this royal house of the Bourhame; he if he wished to jamish in the nervile ranks of the people, those infidelities and againtacion of the heart which he engeneraged in the authorior ranks of the nation! Did he esteem these constiers of great

### His household

he punished in other ranks? Or rather, was he so much intoxicated himself with his own superiority that he honoured his courtiers for failing towards him alone in every sentiment of honour? "Voluntary slaves," says Tacitus, "make more tyrants than tyrants make slaves."

The better to mislead the opinions of the people on the communications which he affected to maintain with the Empress Marie-Louise, the voluntary captive of her father at Vienna. Napoleon appointed the wives of his principal ministers, or of his most intimate associates. ladies of the palace to the Empress. Madame Maret. Maiame Caulaincourt, Maiame Savary, and Madame Duchatel received or resumed their titles in the empty court of the Tuileries. Their names served as a screen to the place where it was pretended that the daughter of the Emperor of Austria and her son were expected every day. Napoleon knew very well that he did not thus deceive any one around him: but, like a consummate actor on the throne, knowing the power of illusion over the people, he did not disdain to play these deceivful parts to prolong in the minds of the multitude the belief of his secret concert with the alized powers, and their consequent hopes of peace.

Bertrand, the faithful companion of his adversities, resumed at the Tuileries the functions of grand marshal of the palace, to which he had done honour at the Isle of Elba. Drouot, one of the two generals who had followed him into exile, was appointed major-general of his guard: Bertrand, more agreeable and more of a courtier: Drouot, more timid and restrained in his devotion to the Emperor: both were worthy by their different merits to be the two Hephistions of this other Alexander.

The grenadiers of the old guard, and the soldiers of the cavalry and of the line, who had reopened France to Napoleon, and who still bivouncked in the courtyard of the palace to which they had brought back their Emperor, appeared to be forgotten by him now, and secretly murmured at this forget fulness, so like ingratitude. All his consideration, all his attentions, all his favours were for the officers and soldiers, who, by deserting the Bourbons, had delivered the throne and the

The Brapered's address to the temps of the Diffic de Berry?

country to Napoleon. The troops of the Duke de Berry had followed him into Paris, and loudly demanded at least to salute the Emperor, before whom they had laid down their arms. He accombled them on the Place du Carronnel, mounted his horse and reviewed them leieurely, amidet the fruntis cries of the battalione and equadrons, who thought that in him they saluted victory, when they saluted nothing but their own death.

"Soldiers!" he said to them, with the manly energy of the enterprise he had just accomplished—thanks to them; "soldiers! I came into France with 600 men, because I reckoned on the love of the people, and on the memory of the old soldiers. I have not been deceived in my expectation. Soldiers! I thank you for it. The glery of what we have just done is due to the people and to you; mine is limited to having known and appreciated your affection.

"Soldiers! the throne of the Bourbone was illegitimate, because it had been raised by foreign hands, because it had been prescribed by the will of the nation, expressed in all our national assemblies; and finally, because it only offered a guarantee to the interests of a small number of arrogant men, whose pretensions are opposed to our rights.

"Boldiers! the imperial throne can alone guarantee the fights of the people; and, above all, our paramount interest, that of our glory. Soldiers! we are going to march to drive away from our territory those princes who are the auxiliaries of foreigners. The nation will not only second us with its wishes, but will even follow our impulse. The French people and I count upon you: we do not wish to meddle with the affairs of foreign countries, but woe to them who would meddle with us!"

### XXXV.

The acclamations of the King's army, and of the multitude present on the occasion, had scarcely died away, when a still more military and pathetic scene broke upon the view of the spectators. A group of officers of all ranks and of all arms, of the army of exile, with General Cambronne at their head, their features burnished by the sun of Italy, their shoes and hats

The army of exile.

tarnished with the dust of the south, detached themselves from the battalion of grenadiers of the Isle of Elba, who were drawn up under the walls of the Louvre, and easily recognised by their uniforms, torn by time and soiled by the road. Their steps were regulated by military music as they advanced to the slow and tragic strains of the Marseillaise, re-echoed from sfar by the multitude, as if the Emperor wished to secure a good reception for these pretorians of his personal cause by a compliment to the revolution, which he summoned in despair to his assistance. They bore the ancient eagles of the Imperial Guar i and of the army, laid by, or found again for this occasion. They defiled with gloomy majesty before the silent army, and formed a square round their Emperor. Napoleon received them with a countenance agitated by grateful feelings; then opening the square on the side of the army, he advanced between the front of the troops and the group of officers of the Isle of Elba. Calling, by a gesture, the attention of the troops drawn up in line, to this little handful of men, his faithful followers and comrades of his exile, he said:

"Soldiers! behold the officers of the battalion which accompanied me in my misfortune; they are all my friends; they are dear to my heart. Every time I saw them they represented to me the different regiments of the army; for amongst these 600 brave soldiers there are men of every regiment. They recalled to my mind those great events, the memory of which is so dear to me, for they are all covered with honourable wounds received at those memorable battles. In loving them it was all of you soldiers of the whole French army that I loved. They bring you back your eagles; let them serve you for a rallying point! In giving them to the guard I give them to the whole army.

"Treason and unhappy circumstances had covered them with a funereal veil; but thanks to the French people and to you, they have reappeared resplendent with all their glory. Swear that they shall be found everywhere, and at all times, that they may be summoned by the interest of the country; that traitors and those who wish to invade our territory may never be able to withstand their avenging glance."

The Emperor's cabinet in the Taileries.

"We swear it!" replied the army, with one voice. "Vive l'Empereur!" was the oath of the group—"Vive l'Empereur!" was the echo of the multitude.

The grenadiers were reviewed in their turn, and being recalled from murmaring to attachment by promises of promotion, employment in the imperial palaces, pensions, gratuities, and special advancement in the army, they were pacified, and shared in the military joy of this great occasion. The Emperor alighted in their arms, and reascended the steps of the great staircase to shut himself up in his cabinet, and prepare himself for war, the only work of this reconquered reign:

## XXXVI.

This cabinet of the Tuileries, wherein two opposing governments had succeeded each other four times in so short a period, was an image of this instability and this rapidity of fortunes. The King had quitted it so unexpectedly, and with so much haste and trouble, that the walls, the furniture, the tables still preserved the impress of his presence and of his thoughts. There he had sat in one of those large easy chairs, to which his infirmities confined him as much as his conversations, his coun-He had brought thither from Hartwell. cils, and his studies. his country retreat during so many years, a small work-table dear to his habits, as one of those souvenirs of exile which exalt the feeling of present happiness by the memory of adversity. A portfolio, forgotten upon the table by his servants, contained the most private memorials of his heart and his family, his letters from the princes, those of the Duchess d'Angoulême, some of his plans of government, the most secret confidences from men of different parties, who made revelations to him, or who offered him the devotion of their services, some pictures, and some religious books, souvenirs of his wife, or of Louis XVI., relics of his heart, or official decoration of the apartment of the most Christian King. The abject malignity of some courtiers of the Emperor, eager to flatter the conqueror by the decision of the conquered, had spread out upon the mantelpiece some satirical and insulting prints, which the hatred of the Bonapartist conThe restores the liberty of the press.

spirators had issued as food for the mob, and in which old age, nature, and misfortune were scoffed at by contempolite artists.

The Emperor had them removed in disgust from his ever. He was not much elevated by victory not to have at least in his soul the pride of his rank and the dignity of his triumph. He sent eway also the objects of picty.. "The calting of a French monarch." said he. "ought not to resemble the oratory of a monk but the rent of a general." He ordered to be spread amon the tables the mans of his campaigns, and that of France; and regarding somewhilly the new limits of the kingdom: "Pour France!" he exclaimed, with an accent of differences and reprosch rowards his successors, an accusation against tibem which rehounded entirely upon himself: for he it was who had received from the republic frontiers more extended than those of 1-14, and it was his own sword, which, after having ment the map of se many provinces to add them to his empire, had ended by restricting the country to these narrow proportions mon the globe, and by effacing even the frontiers of France by drawing the invesion to this very palace. But man always throws his fautre and his misfortunes upon others, and fancies he can prevent accusation by accusation.

He felt that he owed a sacrifice to necessity, and a compensection to glory, which he no longer brought as formerly to the country at each return he made. He signed a decree which we stored to the country the freedom of printing and of journalism. No one was more convinced than himself that this liberty is incompatible with the authority of an absolute government, and that in signing it he signed for a time the abdication of his own power, and of his own security; but he reckoned on the first piddiness of that liberty, which had not yet sufficiently created the habits of publicity to do him my injury. He counted above all on the emotions of threatened patrictism which the war must produce in France, and which would discreet people's minds from disputing about the government. Finally, he reckmed or amproaching triumphs which would give him back the distaineship, and mable him to struggle more more, through the medium of the police against public opinion. Moreover, die had no option; for the men of the revolution, whom he had

Movements of Londa AVIII.

been formed to call to him negletures, imperatively claimed thin pledge. He give it to them with repugnities, but from necesntey: he had atabed too all upon a chance, and it was necessary for a time to accept the conditions. This was the one which pained him ment, and which he ment contented with his conneillers.

## XXXVII

Trusting these first note and first indecisions of Nagoleons between almidute government--the only form which a will as -Ameliandres with a selection against the testing a firm existing and emakitutional government, which emild alone justify his

mension, what was the legitive King stant?

Lenis XVIII., preceding his nemy, and necompanied only by Hothine, M. An Hanna, and wome intimates of his civil and willtary humanicala, had taken the rente to falle, where Marthat Morties was awaiting birn, and whither Muchemula and the Duke A Cirlenne tend gene before him. The divisions of the nerry, assurated from the Kingspein by distance, and open Which the King still perkented, beging to rally them around him with the army of the month, rome in revelt one after another, hermones among radius in the innerture to the file of the they had been placed. Marshal Victor yielded, in spite of his emergetic logalty, in Champagne, to the irresistible schoolien of axample on his army. Continue, equally faithful, was vari-Unished at Mets by the audition. Mortiar pastrained with difficulty the army under his midera at I file; but the days were Already minimized of that enfety of the King, for which he had MISWIFER. The presence of the trake Alterage, upon which the aft mage savature touth up transfer, country, and haifer had been terms troops. They even spoke of driving none this grines work nows. for them from I tille, or to anim upon him no a placing to offer to the fingerie of their malinken devition. The links, on his part, fearful of configurations that personal and unknown future which he always attented to separate from the princes of his turn, paraletal to the patrictic feeling of the generals and officers, fresked with remainsention on the Bonnymetist entiteminum, famued upon the tri colonied flag, resigned himself to a

#### His reception in the north.

temporary retirement, which his plain sense showed him to be inevitable, and without betraying the King or his duties, occupied himself more about his future popularity than the exigencies of the present.

The personal army of the King, composed of the body guard, of the musketeers, the light dragoons, the volunteers of Paris, and some regiments of mounted grenadiers of the guard, rapidly followed the King on the road to Lille. Marshal Marmont commanded them, under the orders of the Count d'Artois, and of his son, the Duke de Berry.

#### XXXVIII

The inhabitants of these departments gathered in crowds round the passage of these princes, and this young nobility, who marched between two living hedges of the populace of the towns, and the peasants of Ficardy and Flanders, whose indig nation against the Emperor and attachment to the Bourbons offered a marked contrast to the provinces of the east and the centre. These people of the north, less fickle and more reflecting, without having the fanaticism of Britanny, nourished a deep sentiment of fidelity and preference for the Bourbons. Being closer to the frontiers, and more exposed to the ravages and humiliations of war, they were the more attached to peace. of which these princes were to them the symbol. Less volutile and more just than the people of the centre of France, they rose also more readily, through sympathy, in favour of the King. This armed, but almost funereal cortege, accompanying this pacific prince, betrayed by his army, expelled from his capital by a military sedition, and coming to ask an asylum in the most distant of his citadels, filled all hearts with emotion, all eyes with tears. The roads he travelled resounded with a long and sorrowful cry of "Vive le Roi!" which was renewed from cabin to cakin, and from town to town. The people declined receiving the price of their services, of lodgings, and of provisions required by this little army. The farmers' cars and horses were gratuitously placed at the disposition of the dismounted menthe wounded, the sick, the children, the old men, and the

Condition of the bring's troops

women that followed the columns: The mint affecting alson tions were invidued upon them: the entruse of the regiments into the towns or villages where they passed the night renominal great family mentings. Pathers of families, from the tiches to the general, invidual ogen the King's trongs all they possessed. "Italy lating no lank," they said, "this King of pener and liberty; we will preserve for him our children and ime henria". An invertain mount interest agring and winter, a sold and constant thin, roads broken up, hereand bornes, rew mildiers, the communed of Murshal Murmont released, ladly charged, and confined, frequent alarma on the thicks and rear of the columns, by the regiments of Secolumn, which belowed the From noting at a distance, give the trings there the appearance of a much than a regular army. Wagenes taken with young men and old, broken down by the unnount fatigue of a long march, gonthement's and court entringes conveying the mothers, the Wiven, and the daughtern of the minimers, the generals, and the emigrants; commune and artillery wagene mixed with these equitimen, the exemple his tile tile the employed with the company tiles heleniging to the entires tunishide, interrupted broke, and softweet with he meetiteeness with the experiments yabs years at the habening That inout d'Arina and the Itube de Berry his and, in turnelmile. majured to the toulements of the mentier, Arended with rule, the summing aft in alies aft butwant the title hasavis weretrig furnitionally with the generated andality, all of whom they her busanially. The pentile, in accing them, immirated and invisamining to adout their mail hamilitation with hamily find HAIN HARM AMERICANA WALL CONTRACT POR HARMAN AND MARCHAN SON days and confessating there is the arms the same and the same need of large to the leases of the two entires. The ecount require in the nemy man, that they make innertifing upon falls, Where the King, joined by office Africance from the mostly of Simmunity and thrittery, winds along a friend, upon that faithful mil, to the tempe of Supelains

done straints yntenal in a substant, which intential hate sufficient such but the third intential calls and call the city that the halfstanger and the call the call the contract of the substant the call the cal

Dewninn of the National Goard of Liffe.

counter orders absented the princes, and made the same conjucture that the best hope of the royalists had vanished, and that the best reflue apon the French soil, where the King might await the awaking of France from its debasion, was sinking from under his feet.

#### TITI

These conjectures were too well founded. Louis XVIII. had servived tid of contidence at Lille, and resolved to dispute that city and that province against the invasion of his competitor, while waiting for a change of fortune. The whole city, the population of which was domined by the loyalty of the towns and country adjustent, received the King with an enthusiasm, which the mistircure of his simucion seemed to enfiance and impassion stall further. All swore to defend to the death within their walls the throne and the family of the Bourbons. The National Court of Lille, accusionate to sieges, to extremities, and to triumphs of patriotism, during the wars of the revolution, did not take a win outh. The King would have found there buctulions worthy of coping with every peril. The city was promi of adding to its history the title of temporary orginal of the monarchy, and of one day rivalling Orleans in preserving the life and glory of a prince superior to Charles WIL. The King reviewed the National Court, and confided in the safety of the asylum he was offered by such startly hearts. But when he appeared in front of the army, in spite of all the efforts made by the entirens to animate the regiments by their genemus enchusiusm, they remained cold, glormy, and silent; in the animale if a passive resignation to discipline, but with the assect of troops who restrain their impatience rather thus promise their fideling. It might be seen that their hearts were no longer for the King, and that their thoughts were already in Paris. The example, the voices, the gestures of Marshall Mirmer of Macdonald of Bertiner of the generals who surcouncied the King, could not draw a single acclumation from them. They seemed apprehensive of deceiving the King by on each which they were huming to take to snother. The

The King departs from Lille.

King was not deceived by their demeanour, and tears of indignation, ill restrained, stood in his eyes. He himself complained of his destiny; but he pitied still more that multitude so constant and so devoted, that was going to be domineered over by the army which had issued from itself, again to impose upon it despotism and war. He forced himself, however, to hope still, and returned to the palace which had been prepared for him, with the firm resolution of not quitting it. "If the troops," he said to Marshal Mortier, "wish to go and rejoin my enemy, open the gates for them, and let them abandon me. The National Guard, and my military household, which has followed me, will suffice for my defence upon the soil of France."

### XL.

But the arrival of some of the body-guard, and some of the Swiss regiments of the guard, who had followed their route upon Lille from Amiens, and to whom the city-gutes were about to be opened, decided the troops of the line in garrison to break out. They felt the danger of giving up to the army of the King the citadel and ramparts of a fortress, which they would have to re-conquer some days after, at the price of blood and civil war; and declared tumultuously in their barracks their resolution to oppose the entrance of these detachments of the King's guard. A council, composed of the King, the Duke d'Orleans, Marshals Mortier and Macdonald, and the Duke de Blacas, deliberated, on these preliminary murmurs of revolt, as to the part they ought to take. A prompt departure was resolved upon: the King hoped to find an asylum less imposing but more sure at Dunkirk, & strong and faithful town, defended by its walls on the land side, and open by sea to the assistance of the English, in case of extremity. He quitted Lille in the course of the day, escorted by some of his guard, and accompanied by the marshals The Duke, however, returned and the Duke d'Orleans. almost immediately into the city with Mortier, either to make another trial to retain the army in its duty, or to fraternize a few hours more with the generals whose favour he was conDeparture of the Duke d'Orienns to England.

ciliating. He then also quitted the city, took a different direction from the King and the princes, and went to England, to separate his cause from that of his house, in the eyes of the country, and to prove by this isolation that he had no hand either in the civil or the European war which was about to rend his country. A far-sighted and able prince who would willingly profit by the advantages of his name, and by the assistance of Europe to his cause, but who did not wish that victories over his country should one day be made a subject of reproach against him, at the expense of some of his future popularity.

#### XLI.

Meanwhile the King, pursued by the rumour of defections, which followed or preceded him from town to town, learned on arriving at Ostend that the route to Dunkirk had been cut off to his army, and that the Count d'Artois and his military household, were on the road to Bethune, having no other asylum than Belgium. Marshal Berthier advised him to embark for England, convinced that the Emperor would not stop at the Belgian frontier, but that he would pursue Louis XVIII. as he had pursued the Duke d'Enghien, into the foreign territories. The King energetically resisted this advice: to cross the seas seemed to him a confession of despair of his right and of his cause. He despatched M. de Blacas to his brother the Count d'Artois, who was wandering at that moment on the extreme frontier, and demanded an asylum from the King of the Netherlands. This was coldly and ungraciously granted by the king, an ambitious prince, equivocal, selfish, and devoid of feeling for the unfortunate. He seemed secretly to enjoy the decay and humiliation of the house of Bourbon, whose throne he had the folly to covet for himself. The government of the Netherlands assigned the city of Ghent, a large aristocratical place, thinly peopled, and out of the way, as the only residence of the King and the remains of his court. Berthier, after having fulfilled his duty as far as the frontier, took leave of the King to go and seclude himself in Germany, equally far from the monarch whom he had faithThe King establishes bluest at thant,

fully namerial into exile, and from Napoleon whom he would not either nerve or light against. Lenie XVIII., mortified but not discouraged by the redement of the King of the Nather lands, established himself at Obesit.

# XI.II.

The Count d'Artine, the Duke de Berry, Marmont, and their army, alonely present by the regiments qualitat forward on their rour, or manuscring on their flanks, finding averywhere the fortrange in France element against them, threw themselves Sester Botherson, then last fortified town on the Crassels frontier, to wall there for news of the King. They entered it on the evening of the 29rd without the appearance of their retreat and the completion of their desperate causes, having in the local dissiplined the enthusioners and feeling of the people of Bathuna and the adjament consury for the King's cause, The atty already engressited on general elden, without amountains or provintions, could not ofter a bong anythin to this little army design invested withits it a walla. After a about half, to referable the tries und burnen, Muratial Murtiniest, bancad critara to timech at. PART of the h to the evening. The trough ware to much wrom a fairly consistry, by the only pathe our open to their towards the felgion frontier, to place the princes of least in safety; test at the received the heads of columns issued from the gates after the Count d'Arton and the Duke de Berry, a regimount of Cranish communicies, and another of light designation, Araw up habita the unter to pravant the passage of the King's functional The appearance of themes two regiments caused a municiant a healtation, but the honachold troops and the grene diara of the royal general marched out, award in hand, and draw up to attack the troops of linguiscit. There was no aqual ardiner in faith aldea, and some above were already fred, When the Count d'Artone horse starting seide and reating at the request of the free nerve, ensued the homestuli trough to immedia that the prime had been struck by a stray ball. A cry of neighbor and indignation aroun from the ranks; it was thought that an attenuet had been made in the liver of the princes,

The Count d'Artois and the Duke de Berry depart for the Belgian frontiers.

though it appeared after all to have been only an accidental discharge. The troops were therefore going to advance on the enemy, when Marmont, recovering all his energy at the prospect of civil war, galloped forward on a white charger between the two armies, followed by the Duke de Berry and some officers of the royal troops. Addressing themselves to the troops of Napoleon, they showed them the numerous battalions and squadrons which were forming behind them upon the glacis of the place, and summoned them to retire to give a free passage to the French princes. The light dragoous and cuirassiers immediately retired, and took the route to Arras, while the princes and their squadrons re-entered the city.

## XLIII.

As the royal army and the princes might be surrounded by a more imposing force during the night, Marmont induced the Count d'Artois and the Duke de Berry to avail themselves of the time still left them to reach the frontier in safety. The princes accordingly issued a proclamation to the army, stating that its duties having been fulfilled it was released from its oaths: that the King, compelled to take refuge in a foreign country, had nothing to offer to his faithful soldiers but the unknown and hazardous chances of exile; that he left them at liberty to return to their families or to follow him at the risk of fortune, and that the grateful princes now asked nothing farther from them than an escort to defend them from the insults of the French army during the night, and to open for them, if necessary, the route towards the Belgian frontier. The household troops and the grenadiers disputed the honour of this last service, and formed some squadrons to accompany the Count d'Artois and his son, under the command of Marmont: the remainder of the army continued in Bethune. Amongst these, groups were formed in the barracks and in the public squares; and orators mounted on wagons, or on caissons, with the proclamation of the princes in their hands, deliated the question of emigration or submission to the new severeign of the country. Some contended that honour

The Dube de Benerlem in La Vandén,

required from them the same duty on either side of a frontier; others insisted on the patriotism which commanded them never to raise an arm against the country which had given them birth, whoever might be the master or usurper of the throne. This latter opinion prevailed with the majority. They essented the princes to the limits of the French territory, and there, deploring their unhappy fate, they took a melancholy leave of them, and returned to listhune in the morning to follow the fate of the vanquished. A small number of the King's old guard, or of the some of emigrants, enrolled in these troops, attached themselves entirely to the fortunes of the exiled princes, and formed the King's guard at Ghent,

For two whole days Bethune closed its gates against the troops of Napoleon, which assembled in numbers under its walls; but a mild and honourable capitulation soon intermingled the two armies, amongst which countrymen, friends, and brothers met together and embraced one another again in both camps. The royal army was disbanded; the honeshold troops gave up their horses, but preserved their arms, and returned one by one to their families, Paris alone being interdicted to them. Thus vanished the royal cause in the north of France.

#### XLIV.

This cause had not had time to raise itself in La Vendée: the Duke de Bourben was regarded there with all the interest and sympathy which were attached to the father of the Duke d'Enghien, but he possessed none of the requisites to import to the war in these provinces the romantic and adventurous character which alone impires a civil war. The generals of Napoleon's army who accompanied him, or who commanded at Angers, at Saumur, at Nantes, and at Rochelle, wished to form regular and paid armies instead of raising an insurgent population by enthusiasm. They therefore lost the time which Napoleon devoured in his rapid course, and his triumph outran the armaments. The Duke de Bourben then threw himself into the heart of Anjon, where Angustus de la Rochejaquelin, a manus dear to the royalist population, railed the people on every

## Departure of the Duke de Bourbon for Spain.

side, and enlisted them in the service of the prince. His ardour, which the slaughter of his kindred had not quenched, communicated itself to the neighbouring departments. Suzannet, Sapineaud, D'Autichamp, La Rosière, Canuel, old chiefs of the great Vendean war, organised the insurrection of their cantons; but long submission had deadened their hearts; the illusions of the first war were dissipated: the cause, though still dear to them, was no longer unanimous. Revolution and glory had, in the course of time, penetrated into the minds of the people; the towns were all patriotic, the country worn out, the voice of the tocsin unheeded. Bonaparte's columns advanced by every route towards La Vendée, striking terror into their movements, and the prince scarcely found safety even where he had hoped for vengeance. The general discouragement seized upon him; and, accompanied by some faithful friends, he wandered from chateau to chateau by night marches, to approach the sea-shore, and embark for Spain. La Vendée surprised, or slumbering, no longer palpitated except in the hearts of La Rochejaquelin and of some chiefs who remained to watch the hour of insurrection which the Duke de Bourbon had missed. The roads and towns from Paris to Bordeaux and Toulouse were already open to Napoleon, and threatened to send reinforcements to the armies opposed to the Duke d'Angoulême, who was still fighting in the south.

#### XLV.

This young prince, the least popular and the least martial in appearance of all the princes of his house, inspired by the strict feeling of his duty, and by the masculine energy of the Duchess d'Angoulème, his wife, displayed in this crisis of fortune the sang-froid, the intelligence, and the boldness, which do honour to lost causes though they cannot restore them.

The news of the landing of Bonaparte had surprised the Duke and the Duchess d'Angoulème at Bordeaux, in the midst of sêtes given to the daughter of Louis XVI., to celebrate the visit of gratitude which she owed to the first city in which her husband had once more found his country in 1814. They

The Duke and Duchess d'Angoulème.

arrived there on the 5th March, on board a triumphal bark, under a salute from the cannon in the forts and the vessels in the readstend. The city of Bordeaux, which had given its name to the decimated faction of La Gironde, nourished resentment against the revolution for the blood it had shed of the Girondists. Bonaparte had closed the seas, the source of its riches, against it, by the continental blockade; a suicidal measure by which he famished the ports and commerce of his own Empire, to injure the commerce of England, which he only caused to change the scene of its operations and to aggrandize itself by diverting it to America, India, and China. For all these reasons Bordeaux was, from feeling as well as interest, the city of the Restoration: terror also conduced to this result; for it was the first city which had deserted the cause of Napoleon, and his return could bode for it nothing but vengeance. The women and young girls of Bordeaux decided on drawing themselves the carriage of the Duchess d'Angoulême, the idol of their enthusiasm and veneration, on her debarkation. The pavement was strewn with flowers, as in a procession of the pontiffs when carrying holy relies. The walls of the houses were decorated with beautiful draperies, the rich and elegant furniture of the drawing rooms. The prince on horseback was surrounded by a guard of honour, composed of all the youth of the city and the Vendean provinces, the capital of which was at this moment the city of the 12th March. After this splendid reception fates succeeded fates, without exhausting either the welcome of the people, or the gratitude of the royal couple. The army itself, under the command of General Decaen, seemed to participate in this intoxication of fidelity, which threw the whole population into a delirium. Acclamations and oaths of allegiance resounded at all the reviews: the presence of the victim of the Temple seemed to sanctify this delirium and to make a religion of royalty. Nobody dreamt that at that very moment Napoleon, with three little barks, was ploughing the waves of the Mediterranean, bringing defection and ruin to a cause which in Bordeaux was sacred to all hearts.

## The Duke d'Angoulème seccines the news of the landing.

## XLVI.

On the night of the 9th of March, in the midst of the preparations which the city was making for the anniversary Dete of the 12th of Murch of the preceding year, for the restoration accomplished at Bordeaux, a courier of Marshal Macdonald, despatched from Lyons at the moment of the failure there of the Count d'Artois, brought to the Duke d'Angoulème the news of the landing and of the first successes of Bonsparte. The prince also received from the King and his father the authority to assemble all the troops of the right bank of the Rhône, to put himself in communication with the army of Massena, operating on the left bank, and to cut off, pursue, and crush Napoleon when he should be stopped under the walls of Lyons. The Duke and Duchess could not believe in the ill success of their cause on a soil which throbbed everywhere for them with love and welcome. They kept, however, the secret of this intelligence in their own hearts, in order not to interrupt by civil disquietudes the Etc which was preparing for them by the trade of Bordesus. At this they appeared with placid features, repressing their presentiments under an apparent case of mind, and a deceitful serenity of language. But the prince quitting the fete in the middle of the night, departed without further delay to execute the orders of the King, accompanied only by an officer of his guards. This was the Duke de Guiche, the companion of his childhood, a man of prudent counsel, of chivalrons bravery. of a name celebrated in literature as well as war, with an exterior which charmed courts and camps, and who served him as aide-de-camp, in which capacity he was honoured with the intimacy of the prince, and merited his entire confidence. In the divisions they passed through the Duke d'Angoulême despatched in every direction orders to concentrate all the dispossible forces upon Nismes.

#### XLVII.

The Duchess having remained at Bordesuz to maintain

The Phietros d'Augunième assendées du superior afficers.

by her presence the tidelity and enthusiasm of this city and the surrounding royalist provinces, and to forward, as outselves required it, volunteer reinforcements to the army of the links, manufiled around her in the morning the superior officers of the regiments which compand the numerous garrisons of Bordenux, and announced to them without trapidation the serview which the King expected from them, and the fidelity Which who herself luned to find amongst their trongs. Affected, but in my way disturbed, the generals and colonels did not hapitate to answer for their soldiers as for themselves, in whom the very wall of the consistry meaned to be consentred. payalar enthusiasa subdued any wavering in the army. royalists of I.s. Vander, and of the intermediate provinces, I.s. Rindingualin, Invez, Payronnat, Martiguac, Gauthier, Da Hogur, and Minitivirency, thinked with one heart around the Princes, as another royalist Gironde, halding conneils, opening authoidies, envolling voluntaers, erming themselves to fight with heart and hand, and foreshadowing, during these days of paril to their consistry, the varied species of celebrity which attended them at a later period in the army, the legislative chambers, and the ministries of the monarchy. Barm de Vitrolles, invested with unlimited powers by the King at Toulouse, and hearing the same ample authority for the Divises at Burdeaux, arrived from Paris with disclusures of the most serious nature from the court. He unimated the public mind with the ardour which inspired his own, attended a remusil of defence where the limited spuke with feeling, General Decaen, commanding the troops in garrison, with loyalty, and M. Lainé with the heroism and the composure of a man whose conscience and opinions go hand in hand. They did not affect to conveal the difficulty of keeping the troops, Who were at first loyally dispused, in an attitude which every forward stap of Bonaparta was beginning to shake not dure to remove them from the princess, lest their fidelity might waver in her alosmus; nor yet to retain them in Bordeaux, fearful that their insurrection might overawe the city. They were therefore increasantly kept in motion, in reviews and feten, that amount manipuling should prevent them from

Distinction of the troops tour Bordsman.

being corrupted, and that their contact with the people might shame them for being less dewoted to their princess than to their military souwening and predilections.

## XLVIII

On the 20th, a report was convent smoogen the regiments that प्रक्रिक्ट के के स्थान के कार्य के कार कार्य के and make them evacuate the fortifications. This summer, imbustriously squeud by the secret quartisums of Napoleon who had been sent into the town, served as a pretest for signs of all temper and disconstent annunger the treups. At a grand review made by General Decreen to clear up these doubts, symmums of discliention were marifested which dissipated all illusion of the revallents. A sudden section broke our in the gurrison of Bleve in the neighbourhood of Bordesux, soft socialis riedle until until place and almenda area from alterir statics after metal places bearing the King's cipher, to make room for the engles which they were humany to resume. Cries of fidelity were run demin du silence, their describes reveniling what was passering in tibeir hearts. A regiment which had been undered the measure to Blaye, with a detachment of National Guards, to quell the defection of the troops, actually reliased to obey. General Chansel, an able men end a hold subfier, had been epperanted governor of these provinces by Benequete: though without theore when he accepted this important post, he salwanced with a few demissions which had joined him on his remark; and without translibing himself adout the great number of remailist welconteers of the smill underrided error of Decemen. or the presence of the Duchess, he summand the neighbouring towns to recognise his power and the sovereigney of the Empercent manne. Characel, with a humiful of soldiers, allocally spike with the write of a mester, midding the confidence of Normaleani, sprending false incelligence, corresponding by motermid messages, and by signals agreed upon with the intriguess in the army of the Duchess, speaking of her in his proclams there, of her countys. her mistercours, and her divisions, as a man who does not impult weathness and misfortune, but who

General Dersen recommends submission.

commands in the name of destiny. A warrior made for such enterprises as this, he marched with 200 men and 80 dragoons to oppose an army of 10,000 men, a city with 100,000 inhabitants, and a population of 30,000 of excited royalists. But he knew, from a long experience of revolutions and of civil wars, what may be done by audacity and promptitude, with a handful of compact troops against hesitating and ill-cemented forces: it was in his case the difference between the ball and the dust it scatters. Clausel, moreover, possessed a naturally politic disposition, calculated to dare everything against the laws, and to risk all against the vicissitudes of events. But, above all, he was favoured in this campaign by the secret wishes of the army, which he was going, not to attack, but to seduce, and which assured him of assistance.

## XLIX.

Decaen and the military council of Bordeaux, not daring to risk the troops of the line in contact with the small column of Clausel, detached a body of volunteer National Guards, of 500 men, to stop his progress at the bridge of the Dordogne. This bridge having been bravely disputed by the people of Bordeaux, was taken and retaken during several hours' contest, and finally remained in possession of the royalists, who hoisted the drapeau blanc there, over the corpses of some of Clausel's grenadiers. But while the inhabitants of Bordeaux were gaining this first advantage in the name of the King, the numerous garrison of the citadel of Blaye broke into open insurrection. under a salute of artillery, and marched out, in spite of its principal officers, to give Clausel an army, which promised him also that of Bordeaux. The unfortunate General Decaen, governor of the city, being summoned by the princess to put his troops in motion to march against the insurgents, could not obey, and was unable to resist. Convinced of the inutility of a struggle, in which his arms were broken beforehand, and of the danger of a sedition in the midst of a battle, both to the city and the Duchess herself, he timidly recommended submission to necessity. The National Guard and the volunteers became

Conference herwise M. Martignar and General Clausel.

indignant: M. Lainé proposed a plan of defence by the citizens alone, which equalled the resolution of his own beart, and the beroism of Suragonsa; while the Duchess shuddered with shame and despair at the idea of giving up without fighting a country where every beart was favourable to her cause, and where arms alone were wanting in the hands of her friends.

#### L

Meanwhile, a young officer of the Bordeaux volunteers, M. de Martignac, whose courage was equal to his eloquence, had had a conference with Clausel, in advance of the bridge of the Dordogne, to ascertain the intentions of the general, and to endeavour to retard his march upon the city. Claused speke with deference of the Duchess d'Angoulème, and with affection of the prime, from whom he had received a short time before, at Toulouse, the honours and the decorations which the Bourhous aquandered in vain amongst Napeleon's generals. He even appeared to be troubled at and to feel for the dangers which a woman, compelled soon to fly from a city in a state of military insurrection, would have to encounter in her retreat. He informed M. de Martignac that everything was undermined in Bordeaux under her feet, that the troops were all for him, that the correspondence between his army and the army of Decaes. passed through the air by signals agreed upon, and that he should enter the city and the forts at a day and hour agreed upon. He wrote to this effect a letter to the princess, imporious and respectful at the same time, calling upon her not to attempt a useless struggle, and offering her the safety and the honours due to her rank, her sex, and her character. M. de Martiguac took charge of this letter, and delivered it to the Duchess, who read it with the impassibility of a soul accustomed from her birth to the evils of destiny. She communicated its contents to her commullors, and to the officers of the civic militia, when a general cry of indignation arose from all ranks. The whole city flew to arms the military staff, the councilgeneral of the department, the municipal council, the authorition, and the citizens, assembled in a tunnelt. General

Carridges of the regulation temps,

Donain was called to answer for his means of defence; but he could answer for nothing if firing ones communical between his soldiers and those of Clausel. M. Lainh visual by the dignity of his country, "that the history of Herdenia and of Vrance about not be disherented by the absolutions and of principal, demanded from Maria Therena, demanding arms from Franchiness to defend her, and compelled to the hefore the nadition of some preservant." M. de Martigues afterned, "that the National Courds when he had left at the bridge of the Dordogue would die at their pest rather than leave a passage for the invasion of their city."

It was midnight when he went to carry the answer of the ofty to Clausel; but during his almonus the bridge had been formed, and the army of Claumi had cromed over. Before daybrank they had marched to make their appearance on the right basile of the Garenna, in front of Bordenux, to excite from thomas un insurraction in the army of Decame, At this intelliconner, the town consucil and that of the fluctions resolved to musell the conditions offered by the general, and demanded of him four and twenty luners, solely to necure the dignity of the princess's departure, and the lunuar and sufaty of the city, Claused consecuted, and remained motionises on the right bank of the river, without displaying the trindenired flag, to seed wenterding the feelings of the King's niese. This resolution of the matricle responded badly and timidly to the intrapidity of heart, displayed by the princess, and the evitored her disdain in hat fantifed. The pengle, in lantility these conditions, sympathis in her feelings, and had and in impresentation against the nownedica of that chiefs, and the partiety of the soldiers. National Chards ranhad out in turnels from their tunions, and manifold the sale of the sale than the sale will alter the sale that malan, one of the holdest and mouteneargehing of Bonngarte's gamerale, displaying the same qualities in the service of the Binirhania, citarad libriant na thair communitar. Island was about to flow between the city and Clausel, and between the city and hamidmann ninga gniad mawatl laranath alider; marray aith nt langth raphal, that his trings would fun fire against their brothens of Claused's army. The royalists, in their irritation,

## The Duchem d'Angentème hacangues the troops.

reproached him with imberility, and accused him of comivance and pertidy. "How can it be," cried the Duchess, "that troops for whom you answered to me yesterday, refuse to-day to fight for their King, for their colours, for the city which is contided to their bravery, and for me? No! this is cowardice and criminality that I can only believe when I have seen it. Assemble the regiments in their barracks: I shall go and judge for myself of the hearts and arms of your soldiers!" It was in vain that the generals, uneasy at a resolution which might provoke insult from an unruly soldiery, but little under the command of their chiefs, sought to deter her; the princess listened to nothing but her own intrepidity. She proceeded to the barracks of Sc. Raphael, passed down the ranks, had the troops formed in hollow square, and harangued herself the officers and soldiers, with a voice of massculine courage, and of touching entresty, interrupted by the sobs of the royal supplicant.

"Officers and soldiers!" she said to them, "you know the events that agitate France. A usurper, followed by seditionaries, has come to deprive of his crown my uncle and your King, whom you have sworn to defend. Bordeaux is threatened by a handful of revolted soldiers; but the National Guard, the citizens, and the people are determined to oppose the assault of these armed bands. This is the moment for you to show that the oaths of French soldiers are not vain words. I have come here to remind you of them, and to judge for myself of your dispositions. Are you resolved with me to defend the city, and to preserve it for the King? Answer frankly; question yourselves freely; I prefer a refusal to treason: speak!"

#### LI.

The soldiers' faces were cast downwards, their looks averted, and their lips were mute at this interrogation. The princess waited, looked, blushed, and felt that her hope was fading fast; but taking courage from despair, and regardless of consequences now that all was lost: "You no longer recollect, then," she resumed, in a tone of represent and reprehension,

Empresibility of the trusps.

"the oaths that you renewed to me only a few hours back. Well, then, if any amongst you still reculiest them, and sontinue faithful to their honour and their King, let them quit the ranks and say so!" A few swords were raised above the close ranks of the officers, as if they were offered in her defence; and the counted them with a sorrowful but not a discouraged "You are very few," she said; "but never mind, you ara brave men: we know at least upon whom we can reckou," The wildiers, silent and motionless, contemplated this scene without suffering it to affect them; for nature was counteracted in their hearts by the name of Napoleon. The princess retired in deep humiliation, while the officers in confusion endeavoured to make up for their coldness by their respectful attentions. They vowed that no personal offence should be offered with impunity to an heroic and unfortunate lady confided to their honour: that the valety of her friends would be as secred to them so her own; and that the army would not allow the National Guard to be insulted. "I am out of the question," replied the princess, with contempt for her own dangers; "the matter concerns the King. Once more, will you serve him?" "We will not fight against our brethren; we will not except a givil war; we will only obey our country!" replied the troops. The princess went away indignant but not vanquished, and ordered her attendants to conduct her to the second barracks.

# LIL

But from this she was driven away by the sedition, the vociferations, and the frenzy of the soldiers; her ears being offended at a distance by cries of "Vive l'Empereur!" She was determined, however, to brave her fortune to the very last, and visited the third barracks in the castle. Accompanied by a little group of officers and dismayed citizens, she passed the arches and the bridges of the citadel, and penetrated into the court. The troops were drawn up on parade, but scarcely restrained by their officers; they were murmuring against the orders which confined them to their barracks, and were striking the butt-ends of their muskets against the ground

## The Duchess d'Angsulème again harangues the troops.

in their impatience. The presence of the princess, who came to solicit and importune for that fidelity which was betrayed in their hearts, increased their impatience and excitement. She was not discouraged, however, at their aspect, but addressed them as she walked along the ranks. "What!" she exclaimed, "is it to the regiment of Angoulême, to this regiment to which I was proud to give my name, that I speak in vain? Can you then have forgotten so soon all the favours with which you have been loaded by my husband? By him whom you called your prince? And I, to whom you have so often renewed your oath of fidelity, I, who have presented you with your colours, I, whom you have called your princess! What! you recognise me, then, no longer?"

The soldiers were moved, and blushed at these reproaches, the justice and force of which were confirmed by all their recollections of the past year. Some officers who acted in concert with Clausel, repressed these feelings by spiteful and repulsive gestures; seeing which, the soldiers remained inaccessible to pity or generosity. The princess then letting her hands fall from her eyes, wept openly: "Oh, heaven!" she exclaimed, looking upwards, with an accent of reproach, "it is too cruel, after twenty years of misfortune and exile, to be forced again to quit my country! And yet I have never ceased, in exile or on the footsteps of the throne, to offer up my prayers for the happiness of the country! For I am a Frenchwoman," she added, with a bitterness of feeling that she could not repress; "I keep my yows. I believe in honour, although I am but a weak woman; and you—go! Tou are no longer Frenchmen!"

The regiment of Angoulème preserved silence, however; but the ôthal regiment of the line replied by vociferations and menaces against the National Guard, which rebounded even upon the princess. One officer alone of this regiment, indignant at these insults, drewhis sword, and placed himself by the side of the Duchess d'Angoulème. "This is too much!" he exclaimed, setting his soldiers at defiance; "I, at least, will keep my oath: I shall not quit you!" Fanatical cries of "Vive l'Empereur!" responded to this act of courage; the soldiers breaking their ranks, and desirous, apparently, of rushing upon

The Duchess d'Angeulème addresses the National Guard and the people.

the group of royalists. The Duchess was conjured to fly, but remained standing on the spot without trepidation, braving the crowd of insurgents, till the rappel being beaten the troops resumed their ranks, and the princess retired, bearing with her the despair of her cause, and the grief of a second exile, of which heaven alone could tell the duration.

#### LIII.

On returning to her palace, the Duchess d'Angoulème commissioned M. de Martignac, the negociator of the previous evening, to hear to General Clausel her recommendations in favour of Bordeaux: "You will tell him," she said, "that in happier times I had distinguished him amongst the generals for his intelligence and courage, and he frequently assured me, at that time, of his gratitude and affection. Tell him that I ask only one preof of his remembrance; which is, to treat with respect the city which I love, and which I surrender to him. Whatever good he does for Bordeaux shall be felt by my heart as if he had done it for myself."

Meanwhile, the National Guard and the people, animated by a civic feeling, had assembed for action, and with loud cries demanded to be led against the barracks, that the forts should be delivered up to them, and that they should be stationed at the advanced posts. The Duchess hastened to the front of the citizens' line, and standing up in her open carriage, in order to exhibit to the observation of all her mournful countenance, and to convince as well by looks as by words: "I come," she exclaimed, when the acclamations called forth by her presence had subsided; "I come to ask you for one last proof of affection; promise me your obedience to what I shall now domand." "We swear it!" cried the multitude, expecting to receive the order for an attack. "Well, then," resumed the princess, "I have been to visit and interrogate the troops, who in their hearts are attached to our enemies. Neither my presence, my voice, nor my reproaches could recall them to their duty. To fight, therefore, would only be to sacrifice you and your children for a cause that is betrayed. You have

# Encounter between the National Guards and twops.

done enough for the honour of your city and of your cause; resign yourselves to fate, and reserve for the King, my uncle, faithful friends for happier times! I take all upon myself, and order you to lay down your arms!" "No, no!" replied a thousand voices; "we will die for the liberty of our country, for the government that we have been the first to proclaim for the King and for you!" The ranks were broken, and the crowds eagerly pressed around the wheels of the carriage, with impassioned features, voices, and gestures; they kissed the hands of the daughter of Louis XVI., and formed a canopy of naked swords over her head. The tears of the people were mingled with hers, crying for vengeance on the mutinous soldiery. A mingling of hearts, a tumult of tenderness, of which Clausel and his troops saw the commotion, and heard the clamours from the opposite bank of the Dordogne, attested to heaven, to the rivers, and to the soldiers, the violence which the army was doing to the nation and to honour, while batteries of cannon directed against the city, and menacing the multitude, were preparing to destroy them. The Duchess returned to her residence, accompanied by crowds of adherents, mad with rage and grief. There she assembled the generals to give them an order to capitulate. "I give you up the place," she said to them; "and it is you, gentlemen, who must answer for the lives of the people." They promised her to throw themselves between their troops and the inhabitants.

#### LIV.

But while they were thus answering for their regiments a firing of musketry was heard under the windows of the palace: it was a party of the National Guard which had fired upon a doubtful battalion, and the latter were demanding vengeance for the assassination. The wounded were carried by under the eyes of the princess, and the officers were interposing in vain to prevent the massacre. The regiments forced open the gates of their barracks to rush upon the people, and drew up in order of battle in the public squares. The tri-coloured flag hoisted as a signal by Clausel, on the right bank of the river, was hoisted

The Duchees d'Angeulème departs from Berdeaux.

also at the same instant on the forts in the city. Night at length fell upon this scene of treason, violence, mourning, and death; and the Duchess profited by the darkness to leave unobserved a city which would have kept her by force, and where her longer stay would have occasioned the massacre of the citizens by the army. An escort of mounted National Guards, and of devoted adherents, conducted her to Pauilhac, where she embarked at daybreak, and was conveyed on board an English ship of war. Here she had scarcely arrived when the river was covered with boats filled with National Guards and citizens of Bordeaux, desirous of seeing her to the very last, and of expressing to her the impassioned farewell of this part of France. "Adieu!" cried the daughter of Louis XVI., her eyes filled with tears, and leaning towards the boats that were crowded with her friends and defenders: "When I return I shall recognise you all again!" A rising gale of wind drowned the last acclamations of the people, while the tempestuous ocean seemed desirous of throwing back the princess upon the ports of France. Her vessel was tossed about for some days without being able to anchor on the coast of Spain; but at length she arrived at Passage, where she received from the King of Spain the offer of a hospitable reception at Madrid. Feeling herself necessary, however, to the King, whose exile she had counselled and consoled for so many years, she preferred joining him, and embarked again for that purpose. After enduring fresh tempests on the passage, she at length arrived at Plymouth, and proceeded thence to London, where she was hospitably received by the Duke de la Châtre, ambassador at the court of St. James's of her uncle, whom she soon uster proceeded to Ghent to join. This heroic princess, whose fate it was to battle with misfortune from the cradle to the grave, and to whom nature had refused some of those feminine graces which enlist the sympathies of men, inherited, however, from her mother the courage which enabled her to brave her destiny and to dispense with human pity. "She is the only man of her race!" exclaimed Napoleon when informed by Clausel of the conduct, the vigour, and the heroism of the Duchess d'Angoulême at Bordeaux. He was mistaken,

#### Protest of M. Lainé.

however, for the Duke d'Angoulème, the husband of this princess, showed at the same moment in another part of the south, that if this family had not the genius and good fortune of a great captain, it possessed at least in him the heart of a soldier.

#### LV.

After the departure of the Duchess, M. Lainé, president of the Chamber of Deputies, disdained to save himself by flight from the vengeance of Napoleon, who had twice proscribed without being able to intimidate him. This citizen, who represented in his own person the violence done to the national representation, feeling that his head must answer to the tyranny for the dignity of his vanquished country, published the following protest, and had it posted up in every part of France:—

" In the name of the French nation, and as president of the chamber of its representatives, I hereby protest against all the decrees by which the oppressor of France affects to prenounce the dissolution of the chambers. I consequently declare that all landowners are hereby exempted from the payment of contributions to the agents of Napoleon Bonaparte, and that all families must avoid furnishing, by way of conscription, or other recruiting whatsoever, men for his armed forces. Since so outrageous an attempt has been made on the rights and liberties of the French people, it is their duty individually to maintain them. Absolved for a long time past from all allegiance towards Napoleon Bonaparte, and bound by their wishes and their oaths to their country and their King. they would justly incur the opprobrium of other nations and of posterity, if they did not avail themselves of the means in the possession of individuals. All history, while preserving an eternal gratitude for those men who in all free countries have refused assistance to tyranny, loads with contempt those citizens who so far forget their dignity as men to submit themselves to despicable agents. It is with the persuasion that the French are sufficiently convinced of their own rights to impose upon me a sacred duty, that I publish the present protest; which,

Mercureto of the Ireha d'Augustème.

in the name of those honourable colleagues over whom I preside, and of France which they represent, will be deposited in the archives, safe from the attempts of the tyrust, to have recourse to, when necessary.

"As the Duke of Otranto, calling himself minister of police, has insulted me with a notification that I may remain in nafety at liveriences, and apply taynolf to the laboure of my profession. I declare that if his master and his agents do not respect me milliciently to make me die for my country, I denotes them too much to receive their insulting notice. Let them know that after having read, on the 20th of March, in the hall of the Asputies, the King's producestion, at the moment the midders of ikonsparts were entering Paris, I came to the country whose Asputy I am; that I am here at my post, under the orders of the Duchess d'Angenilesse, occupied in preserving the lummer and the liberty of a part of France, while waiting till the rest he delivered from the most shameful tyranny that has ever threatened a great people. No; I shall nover automit to Magadeent Homegarte; and he who has been homomed with the office of chief of the representatives of France, sagires to the lument of being in his country the first viotien of the energy of the King, of the country, and of liberty (which will not improve) if he were reduced to the inchility of emtributing to its defence."

# 1.41.

The Duke d'Augenlame left Bordenux, an we have seen, on the 10th of March, and had promptly numeroused to him all the regiments, and all the volunteers which the valley of the Union could concentrate, after the rapid passage of Napoleon, in order to revive the royal cause on his route, reconquer Grenoble, Lyona, and Burgundy, and to march in parault of him on Paris. These military forces were few in number, but the volunteers supplied the deficiency by intropidity, while their fidelity seemed to redouble by the successive defections of the troops. The prince, concentrating his little main body at Sisteron and at Pont Saint-Reprit, anxiens on the one hand to retake Lyona, and on the

Movements of the Duke d'Anguillane.

other disquieted by the uncertain attitude of Massessa (where threatening army occupied Marseilles, Prevence, and Avignon, and could take the royalists between two fires), hastened his movements. He had gained over, on passing Marseilles, three regiments from Massena, who had fallen back upon Toulen; and 3,000 volunteers from that city had merched with these regiments to join the King's nephew. Twelve or thirteen thousand men constituted the whole of his force, and these he divided into two corps: the first being comfided to General Loverdo, having for his lieutenants, Generals Gardanne and Ernouf. The Duke d'Angoulême himself commanded the second corps. General d'Aultanne being the chief of his staff. The column of Loverdo. directed to operate on the left bank of the Rhône, followed the route traced by Napoleon in advancing from Antabes upon Grenoble. It advanced, to the number of 7,000 men, with six pieces of cannon. without obstruction for the first few days: but at Lyons, at Grenolde, and in Dauphiny, the Bonapartist generals and the National Guards, who had opened these cities and provinces to the Emperor, and who dreaded the vengeance of the Bourbons, took up arms, on masse, to stop this reflux of the south. In the neighbourhood of Gap, Loverdo encountered the first columns of these levies, and the first battalions, which had hastened from Grenoble to dispute his passage through the defiles. Gardanne, and two of the three regiments of Massena, the 58th and the 88rd of the line, instead of fighting, went over to the Emperor, uncovering the volunteers of the south, who were thus betrayed and dispersed before they could come to action. Ernouf and Loverdo fell back upon Marseilles: and the right wing of the royalist army was therefore entirely dissolved.

The Duke d'Angoulème, without being discencerted at a delection for which so many others had prepared him, being covered on his right by the Bhane, continued his advance alone. He was stopped at Montelimert by General Debelle, at the head of Bonspartist volumeers, assembled by the sound of the tocsin, but obtained a brilliant advantage over him, which was due to the intrepidity of the Count & Bonspa, who con-

The Duke d'Angualime mosts and royals the imperial troops.

mended his advance-guard. This success, and the paucity of troops which the Emperor had left in this valley of the Rhône, made the Duke d'Angouléme and his army anticipate a prompt occupation of Lyons. The prince, confiding in the volunteers, commanded by Colonel Magnier for the safety of the right bank, crossed the river, and advanced, to resume upon the left bank the place which the defection of the two regiments had abandoned to the Bonapartists. After a brilliant combat at Loriol, he came up with the imperial army, fortified at the passage of the Drame. The position, defended by cannon, some battalions of the line, cavalry, gendarmene, and numerous regiments of National Guards from the mountains of Dauphiny, appeared impregnable. The prince, equally free from emotion as from boasting, evinced the courage of a soldier, and the eye of a chief. He advanced to the bridge to reconneitre, under the fire of the Bonapartists; and while he opened upon them the fire of two batteries of cannon and howitzers, he sent a battalion of volunteers to ford the river. with orders to take the enemy in flank, while he himself should force the bridge with the 10th regiment of the line of his army. In spite of the entresues of his officers, who wished to restrain his ardour, and who neld his horse's reins for that purpose, he dashed forward upon the bridge, strewn with dead and wounded, at the head of twenty-five light infantry. His enthusiasm carried and crushed everything before it; cries of "Vive le Boi!" resounding on the right, and the drapeau blanc flying on the hills, drove back in disorder on the road to Valence the Emperor's battalions. The royal army crossed the Drome and advanced without meeting any obstacles upon Valence; the prince there established his head quarters, while waiting until General Ernouf, who had occupied Sisteron on the 27th of March, and who was to advance upon Grenoble by the foot of the Alps, should be abreast of him. The following day he occupied Romans with an advanced-guard, and thus became master of the passage of the lacre, and of the outlets of Grenoble, and of Lyons. But, considering the defection of Gardanne and his regiments, his right uncovered, his doubts of Massena, the occupation of Avignon by hostile regiments, the

The Daire & Angrowiene concinces a convention with Gilly.

left bank of the Ebone rising at the call of the half-pay officers, Lyons filling with infantry battalions, General Chabert countermarching from Grenoble with the seduced regiments, General Piré barring him from the right bank of the Isère. Grouchy debouching from Lyons at the head of an army of the line, Nismes ready to throw forward two regiments upon Post-Saint-Esprit, and to cut off his retreat from Provence, the news from Paris, and from Bordeaux, that he had one regiment only, the 10th, remaining faithful, in the midst of this general desertion of regiments crumbling away from him, the lives of this handful of devoted volunteers that he was going to sacrifice to a lost cause and a fruitless glory; after weighing all these circumstances, the prince decided or submitting to necessity. fell back upon Pont-Saint-Esprit, and found that the battalions he had left there had been attacked and dispersed by the army of Nismes, commanded by General Gilly, whom the prince had dismissed on suspicion when passing through Nismes. Gilly, who was now irritated as well as disloyal, had re-formed an army in the rear of the prince, to cut off his retreat, or to attack him in his murch upon Lyons. The toesin resounded throughout the mountains, calling to arms the Cevennes, and the Protestant peasants of these valleys, where mutual persecutions had left a leaven of vengeance, which every political event threw into a state of fermentation. The prince was obliged to stop, hemmed in on all sides, at Lapaind, where he was conjured to shelter himself from the captivity, and perhaps from the death of the princes of his race, a presage of which they showed him in the fate of the Dake d'Enghien. Trustworthy guides offered to conduct him into Piedmont by the mountain roads: but he was indignant at the idea of not sharing the fate of the trave soldiers who were compromised in his cause, and he resolved to save them or perish with them. At this crisis, Gilly proposed an honourable convention to him, which was discussed and signed, on the part of the trance by Baron de Damas, the chief of the staff of the royalist army. The prince went in person to Pont-Saint-Esprit to execute this convention, and entered that place on the faith of a compact which guaranteed his liberty and retirement from The Dake & Anguelome emberhs for Syste.

the country; but General Grouchy, who had entered the town before him, refused to recognise the capitulation of (filly, and arrested the prince. The Emperer being informed by the telegraph of the prey which had fallen into his hands, authorised Grouchy to cause him to be conducted a princer to Catte. and embarked there for Spain. Oroughy hastened to execute this order, for fear of a countermand, which in fact was not long in coming. But it was too late, for the Duke had already embarked, and was on his way to Barcelona. The Emperor himself, in giving this doubtful countermand, could not desire to rotain his vanquished enemy in his hands. Such a captife would have emineramed his policy; for keeping him prisoner would be a represent, and putting him to death would be a erime. It was not Napoleon's interest to excite the unimosity of royal families against himself. His letter to () rouchy was barsh but dignified: it ran as follows:--

# "At the l'alace of the Tuileries, April 11, 1815

Monniaur la Comta Grouchy The ordennance of the King of the 6th March, and the convention signed at Vienna on the 18th by his ministers, would warrant the to treat the Duke d'Angenlâme as this ordennance and this declaration would willingly treat me and my family. But persevering in the resolution which had induced me to order that the members of the Bourben family might freely depart from France, my intentionis, that you give orders that the Duke d'Angenlâme be conducted to Cette, where he shall be embarked, and that you watch over his safety, and save him from all ill treatment. You will only be careful to keep back the funds which have been taken from the public treasury, and to demand of the Duke d'Angenlâme his promise to restore the crown diamonds, which are the property of the nation.

"You will thank in my name the National Guarda, for the seal and patriotiam which they have displayed, and the attachment they have evinced for me in these important elementaries.

# The army of the Duke d'Angoulême.

The army of the Duke d'Angoulème, brave, well commanded, victorious in three actions, wherein the blood and the personal bravery of the prince had raised the Bourbon name from its military discredit; but betrayed by its own regiments, with the exception of one only, the 10th, a model of constancy, surrounded by three armies, and swamped amongst hostile populations, was still further decimated after the capitulation by the assassinations of the Protestants, forerunners of those of the Catholics. There remained of this campaign of the Duke d'Angoulème in the south nothing but a sterile glory for his cause, a selid esteem for his name in the hearts of his troops, and the duty nobly accomplished of at least disputing France with the warrior who subjugated all but honeur.

# BOOK TWENTIETH.

State of the public mind in France after the 20th March—Duplicity of Napoleon—Aspect of the Congress of Vienna—New arrangement of Europe by the Congress—Policy of M. de Talleyrand—The news reaches Vienna of the departure of Napoleon from Elba—His march through France, and the flight of Louis XVIII.—Indignation of the Sovereigns against France and the Bourbons—Struggle of M. de Talleyrand against the Aliles—Conference of the Congress on the 13th of March—Speech of M. de Taileyrand—Declaration of the 13th of March—Treaty of the 25th—War Convention of the 31st.

1.

A OKNERAL silence prevailed throughout France: for Europe, it was expected, would commence the discussion of the great change which had been effected in so short a time. The foreign communications carefully intercepted by the Emperor's police, did not allow the penetration from abroad of any news whatever, calculated to deprive the betrayed people of those hopes of peace which Napoleon had apread with his own mouth on the route from Cannes to Paris, and which the writings of his confidents, and the rumours of his agents, continued to multiply through the country. It was hoped that the rapidity of this revolution would disconcert all the resolves of the congress; that the family feelings created by Marie-Louise and her son, between Napoleon and the Emperor of Austria, would resume their sway; that M. do Metternich, so long familiarised with the imperial court, would not be averse to new capitulations of conscience with the ruler of France; that the Emperor Alexander would revive his former friendship in his heart; that the secondary powers of Germany, humbled and discontented with the portion assigned to them of the spoils of

## State of the public mind in France.

the French Empire, and with the yoke they were compelled to accept from the ascendancy of the great monarchies of the north, would, in their resentment, again throw themselves into the arms of France; finally, that Murat, King of Naples, for an instant unfaithful to the cause of his brother-in-law and his benefactor, would seize the opportunity to effect a reconciliation with the Emperor, which, while it would tend to his own safety, would throw the weight of all Italy into the balance of war or of peace. England herself, exasperated by the apposition against Lord Castlereagh, and complaining with sitterness, through the orators of the Fox school, at seeing her interests sacrificed on the continent to the cause of those kings who were paid by her subsidies, gave room to hope for an abatement of her hatred against Napoleon, now cured of many errors on returning from the harsh lesson of exile. These considerations, sincerely or artfully offered to public opinion by Napoleon's writers, and by the confidents of his hopes, fulled to sleep, at the commencement, the alarms excited by his return. The image of all Europe coalesced anew to annihilate this man, who came once more to defy it, in the bosom of a country exhausted of its strength, was so menacing, that people were glad to set it aside as one of those overwhelming calamities which the mind refuses to discuss, for fear of being crushed by it. Even Napoleon flattered himself against all hope, while those very hopes which he was obliged to affect in the eyes of the nation, to disguise from it the calamities which he was about to entail upon it, constrained him to a circumspection in his language and aspect towards Europe which rendered his situation equivocal. He would not afford a pretext for the aggression of the allied powers by too sudden armaments, much less by an offensive war; his nature and his policy were in contradiction with his attitude; and the man who owed all his victories to audacity, now found himself fettered by prudence. It was necessary to feign a belief in the impossibility of war, and to remain idle and motionless at a moment when there was the greatest need for rapid movement and desperate energy. Thus, to persuade France that she would not be forced into a war to support his cause, to

Dogitally of Mayelust.

permede Kurope that he was become a pesific prince, and maunwhile to prepare himself for the assault of the world in silence, in secret, and by half measures, inadequate to the extremity of his paril; such was the doom of this absolute genius, whom a lucky but incane temerity had sumoched in the net of his own ambition. Huch also was the secret of his anxieties, his tergiversation, his tardiness, his accessils without and, and of his weakness during these days of expectation, in which, while killing time, he concurred himself. He was no longer recognised at the Tuilories. France was astendeded; for whilst every one expected mirecles of resolution, of strongth, and of activity, nothing was seen incl hastation, temperating, and uncertainty. The man failed the circumstances, because the circumutances failed the man; a terrible lesson for human pride; but the greatest men shrink into littlemes when they have to sope with false positions. Comer was work, irrevolute and temperising at lime, after having conquered his country by a crime; and the daggers which deprived him of life, delivered him also from an impossibility of department towards the second and the people. Nageleen beared buck to the Empire, by the billows of a military sadition, was to longer the Nagerleam of lunger; he was the man of decaythou for the connery and for himself

11.

The Congress of Vienna was still assembled, when Superiorical the late of Elle; but on planting his feet upon the banch at Cannon, he excluined, "The Congress of Vienna is dissolved?" This was the expression of his hopes, "the wish was father to the thought, he flattered himself that he had disconcerted Europe by the displacement of his person slow, and he wished that this exclamation, in thing before him on his route through France, should flatter the nation with the same lupe. But this pressure decired him, as all suggestes do which man draws from his own passions, instead of founding them on the reality of things. The interested correspondents be had at Vienna had persuaded him that the analytical was

Aspect of the Congress of Wiemes.

embanassed with its triumph, that the people were excited to indignation at the additiony partition and distribution of his spails amongst the compresses, that the courts, jealous of one smaller, could not agree in this great distribution of re-compressed territories, and that finally, his return to France, and re-catablishment on his throne, would be the signal of a general panic amongst the sowerigns and their ministers, and would beste him the choice of alliances amongst so many enemies. His also fluttered himself with the belief that M. de Tallewand, a man who never saviggled long against success, would be brought back to him again by xictory, and would redeem by secret services at Vienna his defection at Paris. He therefore proposed to have him sounded as some as he could send him a confidential negotiator.

#### 

Never since the constitution of Harror into metionalities, moneculines and republics. had a congress collected in any central so imposing an assemblage of emperors. kings, generals and negrociatives: because Europe. profoundly decarged. compresed, divided and re-compresed, had never before had to edicin se wast a re-construction of itself. More than 1000.000 surengers, innerenal in, or specializes of the great discussions which were allout to ourrow the sovereigns, the diplomanists and the nations, had been thedring to Vienna from the month of September till the mount of Manch. All the sowerigns of the north had repaired thinher them Panis, after their somes When families their ministers, their had evenueued France. anurs. Their generals, had been inwited by them to annenglate the minmah, secesive the homege, and illustrate or embellish tifice liferess of ultris wictromistus quantification of tifice west. amongst tilesee was the Hampever Alexander, tile wrong and modest Agreementon of this count of kings: his Empress Elizabeth, a melandialy beauty, resembling the genius of sulfrude in the midst of grandeur; his douber, the Guard Dribe Constantine, whose savage, but thintful muleness displayed, even in his nely factores and broad baryings, the

Aspest of the Congress of Vienna.

contrast of the Kalmuck with the natural elegance, graceful and flexible, of the Greek in Alexander. His principal coun cillors, M. de Nesselrode, M. de Stakelberg, M. Capo d'Istria, destined at a later period to perish in regenerating his country, Greece; and Pozzo di Borgo, at length avenged on an insular Corsican rivalship by the sword of Europe, accompanied the Emperor, directing and negociating for him. Then came the King of Prussia, still mourning the death of his beautiful queen, insulted by Napoleon, and who died of grief at the humiliation of Prussia; his two brothers, the princes William and Augustus of Prussia; the Prince of Hardenberg and the Baron de Humboldt, consummate statesmen of this court: the King of Denmark, son of the Queen Caroline Matilda, whose tragical misfortunes had caused such excitement in the north; the King of Bavaria, the King of Wurtemburg, the King of Saxony, adored by his subjects, and punished for his infidelity to Germany, and his devotion, more honourable than patriotic, to Napoleon; all the sovereign princes of the north and of · Italy; the prime minister of Great Britain, Lord Castlereagh; the Duke of Wellington, and Blucher, destined, unknown to them, by fate, to give the final blow to the power of Napoleon, already once best down; the Prince de Tulleyrand, followed by a whole cabinet of French diplomatists, amongst whom were the Duke d Alberg and the Count Alexis de Noailles; finally, the Emperor of Austria, who had retired to Hehambrunn, the rural Versailles of Vienna, to give up the palaces and hotels of his capital to the emperors, the kings, the courts, the councils, the military staffs, and the guards of his royal guests. Prince Eugene Beauharmais, the only representative of the fallen grandeur of the family of Napoleon, had been authorised by the Emperor of Russia to follow him to Vienna. stranger, and out of place, amidst this general assembly of sovereigns and generals, the conquerors of his cause and dynasty, Eugene Beauharnais cultivated the friendship of Alexander, who, on his side, courted popularity even in the friendship of his enemies. Every day they were seen in the streets and promenades of Vienna, chatting with the familiarity of two brothers in arms. This intimacy disturbed the other

Festivities at the Congress of Vicano.

sovereigns, as it might lead to Alexander's possible return to the cause of Bonsparte.

## IV.

To preserve, amidst the fetes and negociations for peace, the appearance and the luxury of camps, the sovereigns had retained around Vienna 20,000 select grenadiers of their different armies. A camp of 60,000 men was also formed to manageuvre under its walls. The guard of nobles of the Emperor of Austria, augmented by the volunteer cavalry of all the nobility of his military provinces, surrounded him with a martial splendour that Vienna had not witnessed since the war with the Turks, or since the immense gatherings of Wagram. The Emperor alone defrayed the expense of this enormous hospitality. The ministers and the great officers of his palace furnished splendid tables every day for these innumerable guests. All the theatrical companies of Germany, of Italy, and of France, had been summoned to Vienna to give select representations from their respective repertoires. All the great artists of Europe flocked thither to perpetuate by painting and scuipture the lineaments of the kings and their courts, and of the men and women, celebrated for their fame or their beauty, by whose presence they were graced. The old Prince de Ligne, formerly a witness of the fêtes of Catherine in the Crimea, a warrior, a statesman, a writer, a poet, a sort of Alciciades of the west, presided over these festivities, grew young again in their excitement, and made them popular by his intellect, his verses, and the sallies of his lively wit. The palace of Vienna alone contained two emperors, two empresses, two hereditary princes, five sovereign princes, and several princesses. The imperial table was maintained at an expense of 100,000 frames per day; and the hospitality of the court of Vienna during the sitting if the congress cost 40,000,000 of francs. Seven hundred ministers, or envoys, of the different courts and nations of the gibbe participated in this reception of the Austrian marchy, raised from so much abasement by so much good

Marie-Louise and the Queen of Haples.

fortune. The Prince de Metternich inspired his severeica with a severeign eway: he did not merely represent the absolute and steadfast confidence of the Emperor Francis 11., but he also represented the aristocratical power of the Austrian states, the experienced practice of public affairs since his earliest youth, and the genius of diplomacy. The Empress Marie-Lening, re-emquered at Paris by the Penperer her father, had not yet gone to take possession of her states of Parma, which had been allotted to her in compensation for the loss of the Empire. Obliged by mutives of propriety to absent hernelf from those fates organizmed by victories gained over her husband, she lived sectoded, with her sen the King of Rome, in a retired wing of the palace of Mchembrunn. The Sethroned Queen of Naples, Caroline, sister of Marie Antoinette, also lived in obscurity in the same asylum. Hhe had come to claim from the congress that throne of Naples, still occupied by Murat, which she had soundalised by so many vices, contended for with no much firmness, and illustrated by turns with me much conrage, and we many crimes. It was privately edven lank to her by the treaty between Austria, France, and England, when death snatched it from her for the last time. The usual menering on this comming was abridged, in order put to interrupt the luxury, the hunting, the hanqueta, the ravious, and the meaner of feativity which every night succeeded the labours of the day, consumed by the plenipotentiaries in long discussions. The princes, in order to coment their indiswhile friendship, mutually gave each other regiments of their guards to communit; and in their riding parties they held the stirrup for each other by turns, as Frederick the Great had hald that of Joseph II. Pitiquette was nothing more than the maiduity of familiar friendship.

٧,

We have helder detailed the political acts of the congress. With a produce which their equilibrium rendered necessary, the princes had assumed as a losis the restoration, suitable to the constitutional ideas of the nation, of France, and for

# New arrangement of Europe by the congress.

Europe the restoration of the old reigning families, and of the ancient limits of states, with the slight modifications which the force of events, the decay of time, and the interests of the great powers appeared most naturally to admit of. Such, for instance, as the addition of Savoy to France, with which it had become naturalized in manners and language; the addition of Genoa to Piedmont, that of the Polish provinces. already detached by old partitions, to Prussia and Austria, and that of the Grand Duchy of Warsaw and the rest of Poland to Russia, as a separate and constitutional kingdom. England alone had not demanded any addition of territory, as an indemnity for the subsidies and the blood she had contributed towards the deliverance of the continent from the yoke of Napoleon. She wisely contented herself with the peace which opened the ocean to her mercantile navy, and assured to her the advantages of her unlimited commerce. This resolution of the congress to approach as nearly as possible to the status quo ante bellum, and to recognise, with a few exceptions, the right of old possession, and the legitimacy of transmitted sovereignty, had imparted to its labours, in spite of what has since been said on the subject, a character of simplicity, and of general morality which had facilitated, abridged, and done honour to its acts. Sweden left to Bernadotte, from respect to the free election of the Swedish people; Naples left to Murat, in recompense for his culpable neutrality and even his concurrence in the last war, were the principal exceptions to this universal rectification of sovereignties. few murmurs only arose against the abolition of some petty powers, arbitrarily reduced, or swallowed up into some greater agglomerations. But it was evident that the days of petty powers, of subordinate nationalities, incapable of self-defence, and of municipal federations, without weight or action in the world, had gone by. Nationalities, even by the policy of Bonaparte, who had urged masses against masses, were tending, more and more, to constitute themselves into powerful individualities of race, of nation, and of government, in order to be able to resist by themselves the weight of national individualities already created on these large scales. This was

# Pelicy of M. de Talleyrand.

set a combination of European anarchy: it was an inspiration of peace, which can only be maintained by a balance of power. This has been proved by subsequent events: for internal revolutions in such states could not bring on a general war. When constitutions crumbled, and thrones disappeared in 1880 and in 1848, the general counterpoise remained the same as settled by the Congress of Vienna. The geographical immobility of Europe has prevailed amidst the oscillations of the European mind. M. de Talleyrand bore a considerable share in this work of the congress, although in appearance he only played there the part of the vanquished.

# VI.

In recommending to the allied sovereigns at Paris, with a prompt and praiseworthy resolution, the principle of legitimacy, and interjecting the restoration of the Bourbons between France conquered and the princes victorious, Talleyrand had won their confidence and merited well at their hands. This brilliant deserter from the policy of Bonaparte to their cause had opened to them the access to Paris. The ability, by turns crafty and audacious, with which he had made public opinion in France glide from Napoleon to a provisional government, from a provisional government to a senate, from a senate to a national constitution, and from a national constitution to a royal charter and an unconditional proclamation of the Bourbons, assured him the gratitude of the sovereigns assembled at Vienna. The representative now of this ancient royal race, and of the principle of the inviolable legitimacy of thrones, upon which the princes themselves founded their security, M. de Talleyrand made common cause with them; and in the name of this common cause he was entitled to demand from them all the concessions necessary to the power and dignity of this restoration in his own country. He therefore treated with them no longer as the vanquished, but on a footing of equality. He had passed with his principle into the cump of venerable sovereignties, and they were obliged to accept him as a principal interested in a council of kings

# Policy of M. de Lallegrand.

deliberating about him, but with him. He was not slow in assuming there that superiority which nature gave him in all places where mental precision and subtlety of wit are held to be of any value.

# VIL

Far from exhibiting embarrassment of demospour in presence of the negociators of Europe triumphant, "I bring you," he had said, "more than you imagine of an immutable right. You have only power, but I am a principle, the legitimacy of crowns, the sacredness of crowns, the inviolability of traditions in thrones." Penetrating with a glance the mental reservations of the sovereigns who composed the coalition, with a view to overreach one another, but who would mutually have to watch each other with disquietude after having done so. M. de Talleyrand had divined that the immense ascendancy of Eussis would not be long before pressing upon Austria in Germany, and upon England in the east. He had immediately magnified these suspicions, and laying them before England and Anstria he had secured the concurrence of M. de Metternich and of Lord Castlereagh, in all questions in which Russia might be pressing too hard upon France. Thus the Emperor Alexander had served his purpose at Paris to press upon the Emperor of Austria, against the regency of Marie-Louise, and the acknowledgment of the King of Rome, while at Vienns the Emperor of Austria and England, served to press upon the Emperor Alexander to counteract the favour which this prince evinced for the adherents of Napoleon. Irritated, but too late, at this double part, and at the ascendancy of M. de Talleyrand. Alexander was astonished at an attitude which he himself had allowed the prime minister of Louis XVIII. to take a few months before. "Talleyrand," said he. "plays the part here of the minister of Louis XIV."

#### VIIL

At this period M. de Talleymold had reached that ago

Character of M. 40 Talleysand.

still purseens all its vigour, and when yours bestow upon man all their authority and past experience. He had attained his pinty-necond year, and bore his age lightly, his name proudly, The diedain, without supercilienessess, which he showed for the prejudices of the valgar, prevented him from blushing at the contradictions which public opinion might note or stigmation in his acts. He made a show of the past with much assurance, to deprive others of the temptation of representing him with it. Its took the attitude of a man who does not give himsel. up to any government entirely to be honoured and aggrandised by it. Init who homests and makes great whatever government he consents to serve, and ruine when he abandons it. A reflection of the grandeur and almolute power of the Empire still slume upon him, and it might be thought that in him was seen by turns the good and evil genius of Napoleon. These men from the north and mouth assembled at the Congress of Vienna in his presence, looked with respect upon this remnant of an empire in ruling taking presedence of and giving contact to minimut inimutifilan. The inveniors of his demenious, the freedom of his mind, the case of his manner in transacting the weightiest affairs, the attraction of his constanance, the mimplicity valling the autitlety, the grace of his hearing, the deep meaning of his words, the frequent allence creating the desire to hear him speak, the almost regal elegance of his life, the teste for art, the exquisite literature, the aplandid salouns, the product lucury, the magnificent house, the unrivalled table, the autocone of fashion, gave to the representative of France the authority of infatuation with nations amongst whem reigned the spirit and imitation of the French. All this contributed at Vienna to make of M. de Talleyrand the arbiter, at once, of talities and elagance,

I'rime minister and ambassador at the same time, he had chalked out to himself his own intentions, which were submitted to Louis XVIII before he quitted l'aris. This prince loved him but little, but he feared him. The man who has given a crown to his master is an importunate servant. But although the heart of Louis XVIII, was prejudiced at an early period against M. de Talleyrand, the inited of the King

# Louis XVIII. and Talleyeard.

and that of the minister understood and admired each other involuntarily in the midst of their susceptibility and distrust. They were of the same nature, and almost of the same strong of mind; both one and the other deeply imbaed with the aristocratical spirit, though with the revolutionary indulgence, and the philosophical complicity of the eighteenth century; both masking with ease and grace a powerful seltishness, both seeking to please, but in order to domineer. Both were lettered men, proud of understanding each other above the valgar herd, but fearing each other at close quarters; the King, lest he should be obscured by the wit of the minister, and the minister, lest he should be bumbled by the eathority of the King.

At a distance these two rivalships clashed less. A mentual desire of pleasing and surprising each other made their correspondence assiduous, familiar, and amendotical. The King loved writing, because he excelled in those light and concise letters, where wit appears in glimpses, but shams the eye of scruting. M. de Talbeyrand leut himself with studied complaisance to the King's taste. As take with the hand as he was active in his mind, having baid down a rule never to write his own dospatches, that he might be a better judge of the work of another hand, he left his secretaries and confidents, above all M. de Besnadiere, to draw up all the official documents, and ell the correspondence with the ministers at Paris. He reserved to himself the confidential letters to the King, which were full of portraits, of characters, and of anecdotes of the princes and plenipotentiaries of the congress; a secret journal of all the courts of Europe, wherein the private life of the sovereigns held a more prominent place than the megoriations. Louis XVIII. thus witnessed, through the eyes and understanding of one of the most intelligent and most penetrating men in Europe, the acts, the intrigues, the pleasures, and even the amours of this assembly of kings.

#### IX.

The deposition of Murat from the throne of Naples was

 $\Pi_{-}$ 

Marat's prospects.

between M. de Talleyrand and the cabinet of the Tuileries. The King Ferdinand of Bourbon, exiled on the throne of Sicily, had sent negociators to the congress to claim his king-Murat, on his side, maintained there the Prince dom. Curiati, the Duke of Campo-Chioso, the Duke of Rocca Romana, and General Filangieri, to watch the negociators of Fordinand, and to remind the congress of the pledges he had given to the coalition, and the recomponer he had been promised. But the presence of an upstart king, the offspring of conquest, and placed by the hand of Napoleon on the throne of a legitimate monarch, contrasted too strongly with the principle of legitimacy, with the interests of Austria, and with the pride of the house of Bourbon, in France and in Spain, to leave a serious hope to the negociators of Murat. The last hour of this prince had, in fact, stuck in the hourts of a majority of the powers, and the execution of the sentence was only retarded by the fear of a protest from the Emperor Alexander. dissolution of the congress was only waited for, to allow France and England to accomplish the dethronoment of Murat. These distinct negociations between rival powers, the contestations on the dismemberment of Suxony, those on the transfor of Poland to Alexander, and the armaments which were kept up, or being increased by Russia, by Austria, and by Prussia. created feelings of uncusiness, while a secret apprehension began to be felt that separate wars might still arise out of this congress assembled for the general peace. M. de Talleyrand alone was not alarmed at these symptoms, since he had bound up France, England, and Austria in one common interest. Every division of Europe was favourable to France, formerly proscribed by the ununimity of the continent.

People also began to occupy themselves about the disquictude which the too near vicinity of Napoleon's place of exile was occasioning in France, and to seek in distant seas another abode to assign him; but the differences relating to Naples, to Saxony, and to Poland had distracted the thoughts of the sovereigns and their ministers from the Lile of Elba and nothing was determined upon.

# The news of Napoleon's embarkation reaches Vienna.

# X.

Such was the situation of the congress when about to terminate and dissolve, and perhaps to go to war again, when one night a courier from Leghorn brought to Lord Castle-reagh the first announcement of the embarkation of Napoleon at Elha on board of three small vessels. They were still ignorant at Leghorn towards what coast he might direct his flag, but it was generally supposed he would make a descent in Italy or the east.

The Prince de Talleyrand was still ignorant of all this, when he arose the following morning. In imitation of monarchs, the etiquette of whose levees he affected, he was making his toilette for the day amidst a circle of his intimates and secretaries, when his niece, the young and beautiful Princess de Courlande, the favourite and ornament of his bouse, ran in, in a state of agitation, and handed him a note, marked secret and in haste, from the Prince de Metternich. M. de Talleyrand, whose hands were bedewed with the perfumes which his valets-dechambre had poured upon them, and whose head was in possession of two artists who were curling and powdering his hair, begged his niece to open and read the note herself. She did so, and turning pale, "Heavens!" she exclaimed, more sunoved at the interruption of the fetes of Europe where her beauty shone triumphantly, than at the crumbling of empires. "Heavens! Bonaparte has quitted Elba! What's to become of my ball this evening?"

M. de Talleyrand, with that impassibility which is the equanimity of the soul adequate to the magnitude of events, uttered no exclamation of surprise, and exhibited no disturbance either in his look, his smile, or his gesture; but with that slow gravity of tone which constituted half his fascination: "Don't be uneasy, niece," he said to the young lady, " your ball shall take place." He saw at a glance that Napoleon had mistaken his time, that he had yielded more to his impatience of exile than to the fitness of circumstances, and that Europe, defied in the fulness of its power and the pride of its triumph,

# Intlegender adence to Louis XVIII

would not a second time by its divisions give him the continent M. do Talley and did not harry a single tenlette. dornit of the daily ceremony of his lever, but while the give resigna, the ministera, the courta, and the city were all talking with terror or disclaim of those vessels which here, no one know whither the enigens of the destiny of Europe, he shut himself up with M. do Metterrich and Land Castlerough, for a pertion of the day, and made himself nequainted with the private equipment of these two powers. He had no difficulty in proving ter a political genue no thoroughly trained as that of Princa Mettermich, that to give time to such a man as Nagoleon was to give him once more all burge and its thrones, and that to lister to a single proposition from him was a virtual abiliention for all the wavereigns. He wrote that evening to Lange XVIII advanting him to distribut the army, to recken little upon France, to contend for without Incorning it, but not to doubt the assistance of his allies. He knew by disclinings tinde at Victima that a military comparacy was brewing at Party and at Singles, that Hartenson Beaufarnary held the strings of it, that her brother, bangerie Beauharnais, had become acquainted, by some improdest disclosures of the Emperor Alexander, with the vague projects of removing Supoleon from the continent by burnshing him to some distant ocean, that Lagerie had acquainted Supoleon with this mennes, that the ground was undermined in Linnee henesth the Bourbons, by men devoted, either through interest, regret, or hope, to the Empire, that Madama do Krudner, an enthur Mustic and injution woman a sort of northern \$1. Therean, who had fast mated the tender and superstitions sent of Alex under, had leadly foretold the return of Singularin to Hartenne, at a meeting of these two Indies at the linths of Buden There was nothing, he said to the King, to be mistrusted, or to be watched over, except the partiality of the yearing Emperor of Russia for the family of Singulation, to which he displayed a generosity in opposition with his character of severeign, and which went even to the extent of him against lievertheless, the sound judgment of M de the Bearing Nonnalroda and the latrad of M. Perso de Berge, influential

This Bingamer Blicaunalter formille with Bingerer Beneffingung.

in his councils, ought to manquillize the King upon the subject of his resolutions. Being sure of M. de Mememich, of England, and of Prussis, insulted in its queen said its glory, M. de Talliegrand thought be could answer for the conservation to the King.

### XI

Five days that of mysteries and conjectures personal at Witermett, withterest time amounted at many mews thrown that Michiganmenueum, or the constant of litely, the clear use this devices their preweatherd use the three dissumments and the fleetillies, which become the investible destring of Europe: and quesple begins to feel re-assumed by their silleness. They begen to there there there exist mass have antitomenteed tied activementerorium innergenantitien of Negacideten in him discillant, as in lines summered bane in his possible a community of directions, where all time one imagines may amount a simple on situaces within hiere seems all. There is along weare, hierener, emplicated by M. de Talliegmand in apenating through his finerals on the mind of the Emperor Alexander, and in making him besit upon the renum of his varietished enemy as an insubsat definence of his glavy, and a falsonication of that pence, and that reconstruction of the constituent and its thomas, of which promidence had made him the most glamines matroment. The Emperor Alexander justily indignant at the suspicions of conningenier, er et wendriese würch France. Amstrie, Problem and Pargland might cast upon his theirn, instantly broke of all communication with Engene Benefiterance, appeared of hearing advanced time frienchilips to become title resultationed of congress. This prince received of all measurery but wise was attracted to Named by granitande and community of fortune, quinted Vicennus the pretime the tiles territaries of his wife's faither. He reminined regions between Europe and the man who had nevel towards him as a parent, and sufficiently evinced by this veserve that he was declarities threndly us, but met me secumplies in, this schempt symbol Europe.

The name of Magadassi's landing and progress constant Vinteria.

# XII,

The thee, for a moment mayonded, had differed through Visions the apparant coronity, the luxury, and the extendent of a punched angitud. It was aspected that the most intelligence spirin therein in Trimula would bring the name of the landing of this landful of advantarers in wome island of the Architecture, in thrown, in Myria, or in Kayen. The undurity of a descent in Kurnya was required by all as incredible, assess by M. 44 Tullayeared; and it was in the midet of a lad at the culare of Prince Materials that the news of Augustuni's delimitentions thrus treated upon the guidie of Vinness, I alter from the worth related the first stage of Nagerlann on an undisquited wit, that animistiment, or the complicity of the trongs, the industries of the populace, the triumphal murch through one half of the Kantiers, this defention of Inhedogiers, the full of Greenales and ed frymu, the dentated immedially of Mushel Say, the wing incremently from division to division, turn threatened, the immirranting of themsel Aliston, and Latures transposition in this month, this teidigenstion and stoper of the engited, this Mirrimant in continuent, the chambers proverties, the King tions, but establish in him pulsase un in a miner, exituent to emphasistes on the thy bestones the needstarns of him come welderen Turren und communication was degre had upon areay constanues; was need the two seems recognit to send to severy book . I be terrules beriles teles burnerelations, this men bround groups to comment who there conjusted in each other, all exemples directed termutation the mercentagem, to read the decrease of futer in their "This Properties Alexander sectional to the this minute. restaunt, his advanised towards M die Intlugeneid, us it to sugarante titus with this facilies of the muetuse, whose gootinity towards the emploants had, a conding to this service gu, sendered koning drauthused and prepared for the attende of Sugaleon " I terial year truly, " much Alexanted to, " think it would feed bust ! " M. A. Tulleymand, and destrous of contesting in seconing the Justine of the regionals, browed williams sugily, we come when ndmite a painful truth. The King of Prussia made a sign to

# The overeign of the sovereigns.

the Duke of Wellington to retire with him, that he might concert his preparations with the generalissimo of England, his most intimate ally. The Duke crossed the hall followed the King, and quitted with him the hotel of Prince Metternich, the first step, as it may be considered, to Waterloo. The Emperor of Austria and Prince Metternich, the entertainers of the day, retired very soon from the suspended fète, and followed the King of Prussia and the Emperor Alexander; the night was concluded in secret councils, which were resumed on the following morning.

### XIIL

These first councils of the sovereigns amongst themselves were agitated and stern. They reproached one another (convinced now by the force of a truth which menaced them all), with their tardiness and their divisions after the conquest of Paris: their weakness in not pursuing even in captivity the agitator of the world, whom Providence had delivered into their hands at Fontainebleau; their want of vigour towards the parties which they had left armed and struggling with the Bourhous; their consideration towards the French army in not requiring it to be disbended and towards France in not disarming and exhausting it by taxation. "Your Majesty sees," exclaimed the Emperor of Austria to the Emperor Alexander, "what you here gained by having protected the liberals and the Bonspertists of Paris!" "It is true," replied the Czar. humiling himself for his fault; "but to repair my errors, I place myself, my empire, and my army at your Majesty's service!" The anger of the sovereigns and their ministers against Kapulson turned into resemment against France herself, the accomplice, either through connivence or servitity, of Bousparts. So long as this focus of war and revolution should exist. there could be no durable peace for the nations, no security for crowns. A European war of extermination against France, which had enecuted Louis XVI., and twice crowned Napoleon, was the first cry of the sovereigns and their councils. Its immediate conquest, before the nation should have time to furnish new

Talloyrand's postdom at the sungroun.

armies to Bonaparts, its partition afterwards, that the members of this great body should never again be able to join to upheave the weight of the whole world; these were the resolutions uttered in an undertone. The Bourbone had not learnt how to raign: it was therefore necessary to abandon them to their evil dentiny, and to destroy an empire of which they could not guarantee the internal obedience, or limit the foreign ambition. Those thoughts, ill repressed, embittered by irritation, fomented by the hatrad of the aristogracies, and by the ambition of the neighbouring accordigns, lay amouldering for some days amongst the actorion of the allied powers. The position of M. de Talley rand was lowered; he no longer represented anything but a powerless monarchy, and a nation dreaded by the rest of the world. A negociator less firm and less consummate would have sunk; but he roused himself to the magnitude of the crisis, and struggled during eight days in the conferences, with a desperate constancy, which disconcerted the enemies of France and of the Bourbonn, afforded time for a return of more prudent counsale, and which saved France and the Restoration from uni-These struggles of one man against fortune vernal listend. and against Europe, were long, unequal, inveterate, and frequently unsuccessful,

# XIV.

"No, no," said Alexander to his confidents, "I am weary of war; I cannot employ the whole period of my reign, and the forces of my empire, in raising up in France, a family which knows neither how to fight or to reign. Let them settle their affairs with their neighbours and amongst themselves: I shall never draw the sword for them again." Thus, on one side, discouragement and neutrality from Russia, retiring with contempt from the struggle, to let fortune alone decide between France and the neighbouring powers; on the other, a declaration of war to the knife, and spolistion of the soil after victory; such was the alternative which the anger of some, the indifference of others, and the indecision of all, left to M. de Talleyrand. But he faced this coalition of disdain,

# Genius and character of Talleyrand.

of reproaches, of the desertion of all these courts, with a comstancy of heart, of countenance, and of language, which showed his genius to be equal to the difficulties he had to contend with. M. de Talleyrand has been much calumniated by history on every side: by the men of the Restoration, because he had deserted the aristocracy and the church; by the men of the Empire, because he had foreseen the fall, and repudiated the ruin of Napoleon; by all, because he had not linked himself to any government as a slave of the palace, but hed judged them whilst serving them, and quitted when in serving them these governments could no longer serve him. This judgment is correct; it testifies in the character of M. de Talleyrand, as a statesman, as much inferiority of devotion as superiority of mind. We say as a statesman, for no one was more faithful, or even more generous in his friendships. His private and domestic intercourse was as much to be depended upon as his political intercourse was subject to inconstancy and the vicissitude of events. But through the oscillations of his public career, he had always two fixed points, round which his long life gravitated: the sentiment of his country to be saved, and the sentiment of the peace of the world to maintain, or to reestablish, by an equilibrium, which France and England, united by superior civilization, should always jointly hold the power to preserve. At the three great epochs of his life these fixed thoughts displayed themselves with great consistency in the memorable transactions of his time. 1790, when he united with Mirabeau, to transform the monarchy, and to level the church, without breaking with Great Britain, and without yielding the victory in the anarchical war with the Jacobins; at the Congress of Vienna, when he alone restrained Europe from making France responsible for the defiance of Napoleon; and finally, in 1830, when he negociated at the conferences of London, the compromise between Europe and France respecting Belgium, when he compelled, by his firmness and by his wisdom, the revolution to moderate itself, and Europe to resign itself to peace. It may be asserted that at the revolution of 1848, had he been alive at this still more extreme and convulsive crisis, M. de Talleyrand

Genius and character of Talleyrand.

would have evinced the same genius in avoiding war, sometimes glorious for l'rance, but ever fatal to democracy. The week which followed at Vienna the news of Bonaparte's invasion was made an age by him through his activity and its results.

### XV.

Nature had not made an orator of Talleyrand; he had neither the fire of eloquence, nor the powerful voice which propagate the statesman's opinions abroad, and which carry away while they conquer the conviction and the passions, the reason and the minds of men, persuaded or subdued by the force of language. The power of his mind was in meditation, his influence in sagacity; and he gained the opinions of men, in conversation or in council, through their interest, and not through their enthusiasm. A profound investigator and a skilful corrupter of the human heart, he won over to his side the feelings, or the selfishness of those whom he wished to convince. His eloquence was not in his mouth but in the souls of his auditors: the secret instincts of each, well scrutinised and laid bare to his view, were the accomplices of his attack. He did not persuade you to what you were not already convinced of, but his art was to display you to yourself, and to make you think that more was meant than met the ear. This was the reason that the slightest words, short reflections, and veiled insinuations were sufficient for him; he tore asunder a corner of the curtain which concealed the depth of things; and directing the eyes of people therein, he left them to reflect upon what they saw with apparent pleasure; silence and reflection did the rest in his favour. This description of eloquence which supposes a precision of mind, and a penetration of instinct almost equal to genius, was suited above all to an audience of kings and of ministers, in a question wherein every ambition and every rivalship had an open car and a wakeful pride. It was also suited to an assembly where all should be made to think, but where everything should not be spoken. The habit of associating with kings, with courts, and with high

# Genius and character of Talleyrand.

aristocracies, in the midst of, and on an equality with which M. de Talleyrand had passed his life, imparted to him at once the respect and the freedom which such high discussions imposed upon the negociators of France. Compied all the day in seeing separately the princes and the ministers whose favourable opinion he wished to gain by considerations drawn from their peculiar interest, and present in the evening at the conferences, M. de Talleyrand made M. de la Besnadiere work all night at the notes, which he revised himself in the morning and presented officially to the several cabinets. As clever as Mirabeau in making others think for him while he was acting. and in grouping the powers of different minds, he imparted his ideas in a few words to his seconds, whom he required to carry them into effect. From these he received them elaborated, and stored them in his memory to make use of afterwards in the discussions. The persons before whom he spoke, M. de Metternich, Lord Castlereagh, Lord Wellington, M. de Nesselrode, Capo d'Istria, M. de Hardenberg, the Emperor Alexander himself, were all equal to the appreciation of his vast intelligence. All these consummate statesmen understood the language of affairs of state; the auditors were worthy of such questions, and they were further prepared by a per. sonal fascination to listen to the negociator. M. de Talleyrand knew how to please as well as to overawe; everything, even to his former life, was persuasive in him. He had exhibited, it is true, great complaisance, unpardonable in the eyes of some, towards the French revolution and the universal monarchy of Napoleon; but was not so distinguished a deserter the most expends to emighten the sovereigns and their courts on the dangers of the enemy's camp, of which nobody better knew the opinions, the power, and the weakness? And then, "as he not a revolutionist converted, and an accomplice thenceform irreconclisule with Napoleon betrayed or disavowed? Finally, was he not a member of that European aristocracy, search as a pleage of his sincerity the souvenirs and the pride of the name to that Areopague of monarchies and aristocracies? His nature, his birth, his life, his manners, even his faults, but above all, the superiority of his understanding, therefore

Talleysand's structure for the Hourbons.

constituted M. de Talleyrand the first of men acting the highest part in this supreme crisis of the congress. Regardless of some overtures from Bonaparte which had reached him, but which he was too clever to confide in, M. de Talleyrand fult that in these conferences he was playing for not only the fate of France and of the Bourhons, but for his own fortune, his exile, and perhaps his head. Would not the vengence of Napoleon, should he conquer, pursue him everywhere? These great personal interests still further excited the political interest of his negociation. He had placed the Bourhons upon the throne by the hand of Europe, but he had done nothing if he did not maintain them there,

In spite of his efforts, however, the courts hesitated. went on persuading, but he did not win over; the indignation which the news brought by every courier of Napeleon's triumpha and the apparent versatility of France excited, destroyed every day the progress he had made the preceding evening. generals, above all, more indignant than the plenipotentiaries, were opposed to any other policy than a prompt invasion, and a final subjugation of a people so incapable of peace. sovereigns, carried away by the popularity of the war with their armies, full of the recollections of former triumphs, sould not resist these desires for vengenme on the part of Germany and Russia. All the draughts of declarations presented one after another by M, de Telleyrand, in favour of the Bourhons, had been laid saids, or postponed; projects of an opposite nature appearing to communit a majority in the conferences. Days were passed in this manner; but Europe would not be kept mute and thrones undecided much langer; eilence would appear to be irresolution, and irresolution weakness or division. was on the point of seizing upon the throne, and the 13th March was, therefore, fixed on for the eventful conclusion of the conferences, and the adoption of a declaration of some description or other.

# XVI

M. de Tulleyrand employed the night of the 12th March in preparing the declaration which he wished the sovereigns to

#### His last effects.

sign, though he was almost discouraged by the instality of the efforts he had previously made to force it from Europe. On leaving his hotel to go to the palace of the congress, he said to M. de la Besmadiere, his secretary, and to his niece, who were with him, and who knew the anxieties which precede a moment of such vital consequence in the hile of a statesman, " I leave you in despair; I am going to make the last efforts; if I fail, France is last: and the Bourbons and I will not have even the remnant of a country for exile. I see your imputience to know what will be our fate in a few hours. Nothing is allowed to transpire out of the hall of conference, and I cannot therefore send you may message during the day; but be at the windows that you may learn the result a few minutes before my arrival. Look out for my carriage at the hour when I shall return a conqueror or conquered. If I have failed, I shall keep myself shut up and motionless; but if I have carried a favourable declaration, I shall wave in my hand, out of the carriage window, a paper which will contain our triumph; some minutes less of anxiety will thus weigh upon your spirits." He then departed.

#### XVIL

The sitting commenced in the morning, and was prolonged till the moddle of the day, with doubtful success and general dispositions which seemed to forebode a declaration hostile to Louis XVIII. and to his negociator. M. de Talleyrand summaning his full powers of intelligence and persuasion, and availing himself, above all, of that murely frankmess, the supreme ability of men who do not wish to deceive but to convince, overstepped the habitmal sobriety of his language, and launched out slowly and sciencily in powerful considerations, like one who is untering his last words to destiny, and who does not wish to repeat one day or another of not having said everything. "I can comprehend," said be, in his lowest but most penetrating tone of water. " the indignation of the albed powers, of their ministers, and of their armies, against the man who has broken the bun of the world, and against the French nation and its government, which seem to have given him for the second Tilley rand a address to the Congress,

time the throne we expelled him from: but is the fault of this return entirely to be attributed to the Bourbons and to us?" (At these words he looked significantly at the plenipotentiaries of Alexander, "Was it the Bourbons, was it France, was it we who signed the treaty of Fontaincbleau? Was it the Bourbons, was it France, was it we who allotted this exile of all Europe so dangerous a place of banishment, more dangerous, perhaps, than an empire; for it must have been a perpetual opportunity for him to threaten them all? Was it we who placed him within sight of our consts, and of the coasts of your Italy; and who furnished him with the nucleus of an army, in order that he might incessantly offer from thence that image and that fascination of glory and fidelity to the rest of the army, to seduce and draw it over to himself at the moment it might be most convenient for him to choose? Is it we who declared his independence at Elba, and who of a captive made a sovereign? Is it we who left him millions of money and arms, the certain elements of a perpetual conspiracy? Is it we who tied up the hands of the princes of the house of Bourbon, and who, by pressing with all the weight of Europe on their councils at Paris last year, laid down to them the law of toleration towards the members of the imperial family, of which they are now reaping the reward". Is it we who have caressed, even here, the born and natural accomplices of Napoleon, and thus persuaded the army that their former chief had allies or friends amongst the assembled sovereigns? No; be just. These faults cannot be ascribed either to France or to the Bourbons, upon whom you now would throw the burthen. These faults, you confess it yourselves, are the result of your own magnanimity and of your own imprudence. It was impossible that a country thus offered as a temptation and a prey to an ambitious military party, having a chief in freedom at hand a few hours' sail from the coast, should not, sooner or later, have to endure an attempt upon its throne and its liberties. We are far from accusing this greatness of soul which has treated a vanquished person almost like a conqueror; but at least let us not be accused of generous imprudences which we could only admire but not prevent, and of which we are now the victims."

Taileyrand's address to the Congress.

Alexander and his councillors appeared to acquiesce by their silence in the justice of these observations, while the Austrian, English, and Prussian plenipotentiaries secretly enjoyed the reproaches which they themselves had before made against Alexander's partiality for Napoleon. This modest and conscientious prince felt his errors, and only asked to repair them by fighting again on the side of Europe; but M. de Talleyrand wished that in doing so he should separate France and the Bourbons from Napoleon; and that in giving his sanction to a second campaign against the Emperor, he should refuse it to the dethronement of Louis XVIII. and the partition of France; he therefore returned to the charge afresh on this important point of the question.

#### XVIII.

"Wherein lies the error of the house of Bourbon," said he, "in this calamity which weighs, above all the world, upon itself? Has it not followed your counsels? Has it not given an amnesty to the Empire? Has it not made a diversion from the spirit of conquest, by the spirit of liberty infused into the charter, of which you yourselves gave the inspiration? Has it not loaded with confidence and dignities the lieutenants of Napoleon? Has it not done everything to gain the attachment of that army which had fought against it in fighting against you? Did it depend upon the King to change in a day, the spirit of that army accustomed to another master, to extirpate its souvenirs, and to stifle its fanaticism for a man who had mingled his name with its own? Did that depend even upon the nation, disarmed and surprised by a general defection of its troops? Do you not yourselves know what an unarmed people is against an organized body of troops? National insurrections against military governments require time, but for armed insurrections an hour is enough. Bonaparte has been a thunderbolt to France; will you punish a people for the blow that has struck them, and which no human force could ward off in twelve days? If you punish France by dividing it after its conquest, how will you agree together in the distribution of the spoils? And what



Talleyrand's address to the congress.

power can ever restrain under its hand, the members still living, still convulsive, ever on the stretch to rejoin one another, of a nation formed by ages, and which will shake, not only itself, but your own states that it may have been incorporated with. You had nothing to dread in France but the revolutionary spirit, but you will then have to restrain and to combat at the same time the two least compressible forces in the political world, the revolutionary spirit and the spirit of independence. This double volcano will open its craters even under your own hereditary possessions. Look at Poland! Is it not the spirit of independence which perpetually nourishes there the spirit of revolution? The revolution was enclosed within the circuit of France, but you will have spread it all over Europe. The partition of France, were it possible, would be the ruin of the continent."

The statesmen who listened to these words were sufficiently

enlightened to comprehend them.

# XIX

"But, I am told here every day," resumed M. de Talleyrand, "that the question is, not to ruin France but to weaken it so that it shall not be hurtful to other nations; to exhaust its strength, to occupy it indefinitively, and to give it for its masters, sovereigns with a firmer hand, and a name less unpopular than Now, I would ask of those men who have, that of Bourbon! like me, had an opportunity of knowing Louis XVIII., if Providence has often bestowed upon the family of kings, and on the difficult government of nations, a prince more mature in years, more practised in revolutions, more imbued with the spirit of his time, more impressed with the innate sentiment of royalty, and, at the same time, more expert in making that royalty bend to the opinions and the necessities of an untractable people, than the King of France? Who then, except the usurper of this throne, would dare to occupy it after him? France can only be governed by the sword or by right; you will break the sword, but where will be the right if you remove the house of Bourbon? And if you cease to recognise this right of the legitimacy of kings in France, what becomes of your own in

Tellegened develops his considerations in fescur of the Bourbons.

Europe? What becomes of this principle, or rather this religion of legitimacy, which we have found again under the ruins of twenty years' revolutions, of subversions, of conquests; and which is become the basis of nations, the foundation of theores. the inviolability of the kingly power? How shall a mation, already disconcerted by so many vicissitudes in its capital. recover that thith which you yourselves will have taught them to despise? Had the house of Bourbon become superannuated, and did it offer at this moment only enervated sovereigns to till the throne. Europe would still be condemned to crown them or to perish: for the cause of Europe is the cause of legitimacy, and legitimacy is synonymous with the house of Bourbon! It ewes to you its re-establishment on the throne of France, you owe to it the moral security of all thrones. But the house of Bourbon has not become supersunuated: it possesses a sage in Louis XVIII. competent to grapple with the difficulties of a restoration, and nature will give it princes to perpetuate itself in the descendents of Henri IV. What would the world say if Europe, armed against the revolution, should dethrous with its own hand, the race which the revolution has immolated, and thereby justify regicule and the republic?

#### XX

"No: two things are impossible to Europe, represented by
the power and the wisdom of its hereditary chiefs, assembled
here to dictate to the world their will and its destiny: the partition of France and the dethronement of the Bourbons: the
one a crime against nations, the other against thrones. What,
therefore, is possible? That which is wise and just. To
separate, in the first place, the cause of the French nation from
that of the usurper, to declare personal and exclusive war
against Bonaparte, and peace to France; thus to weaken.
Bonaparte by showing him alone to be the only obstacle to the
reconciliation of nations, and to disarm France by not confounding its cause with the cause of its oppressor! In the
second place, to declare that on the throne, in the provinces, or
even in exile. Europe would only recognise the sovereignty in
the King, and in the house of Bourbon!

I alleganted a decimalities to adopt at by this coverations.

These implications developed prositilly and at length, warried invitation by the force of evidence. The declaration prepared by A de Talleyrand, drawn up and alightly amended by the plenipolarities, was algued manimumaly by the accentions and their ministers. That declaration amounted to I came and to I ministers.

"The correction who algorid the treaty of l'aria, accombied in conferce at Vienna, informed of the compact of Supelcon thomparts, and of his antrance by force of arms into l'rame, owe to their own dignity, and to the interest of social order, a whent declaration of the acutionents which this exent has an ited in their breasts

"In this breaking the convention which had satablished him at the late of tilla, Britaparts has destroyed the only legal life to which his estatence was attached. By reappearing in france, with projects of disturbance and anteresion, he has deprived himself of the protection of the laws, and has manifested in the face of the universe, that pears of true can to broke to maintained with him

The corrections declare, in remsequence, that trapoleon Benaporte has placed himself out of the pale of civil and social telations, and that, as an enemy and a disturbar of the peace of the world, be has given himself up to public rengrance.

"They declare, at the same time, that they will employ svery means, and unite all their effects to guarantee Larops from every attempt which might threaten to replunge the nations in the disorders and colonities of revolutions

"And although firmly persuaded that the whole of I rame, rallying around its begittinate severeign, will immediately as tinguish this last attempt of a proverless and criminal agitation, all the so creigns of Europe, animated by the same sentiments, and guided by the same primiples declare, that it contrary to all rabulation, any danger whatever should result from this event, they will be ready to give to the tring of France and to the I remain nation, or to any other government attacked as some as the demand shall be made, the assistance necessary to recatablish public transpositity, and to make communications against all those who would attempt to compounds. It

" Vicina, the 18th March, 1819."

### Preparations for war.

### XXI.

M. de Talleyrand quitted the conference in triumph, waving in his hand, as he approached his hotel, the signal of victory to the eager eyes of his associates.

The hesitation which had hitherto suspended the measures of the sovereigns and their ministers, now changed to a formidable activity of preparations. It was only necessary to order the armies to countermarch, the different corps being still organized and under arms. The sovereigns, jointly and severally, signed a treaty offensive and defensive against the usurper of the throne of France. Austria contributed to the war 550,000 men, under the command of the generalissimo, Prince Schwartzenberg, who had commanded its armies in the preceding campaign. England and Prussia united, contributed 250,000 men, forming two distinct armies, but operating in concert, one under Blucher, the other under Wellington; and Alexander 200,000 men, commanded by the Emperor himself. The Spanish, Swedish, and Italian auxiliary troops raised this formidable armament to nearly 1.000,000 of men, inured to war, flushed with conquest, under the command of chiefs who must have derived confidence and courage from their last victories, and who were thus going to resume their march on France, recalled thither by the temerity of a single man, and still uncertain of the fate of Louis XVIII. whose departure from Paris only they were acquainted with. The allied sovereigns stipulated in the convention of war that the King of France should be the principal party of this coalition, the sole object of which was the defence of his throne guaranteed by Europe, and that he should join to the combined forces the French troops still faithful to his cause. M. de Talleyrand thus assigned the leading part to this prince, expelled from his capital, already wandering in a foreign country, and who, but the evening before, was threatened with the desertion and the disdain of the congress. M. de Talleyrand sent couriers to the King by different routes, to acquaint him with this triumph of his negociation, and it may be said, that he twice crowned his master; a dangerous part to play for a subject.

# BOOK TWENTY-FIRST.

Exceptions of Lord Castlereagh to the Convention of War—Overture of Napoleon to the Austrian Amhassador—Queen Hortensia's attempt to gain ever Alexander—Napoleon's Letter to the Allied Sovereigns—Caulaineourt's report to Napoleon—Reply of the Council of State to the Declaration of the Allies—Mission of M. de Montrond to M. de Talleyrand, and of Baron de Stassart to the Empress—Intrigues of Fouché with the Allies—Distrust of the Emperor—Interview between M. Fleury de Chaboulon and M. de Werner at Basie—Napoleon's suspicions of Davoust—Revolt of Murat in Italy—Retrospect of his Life—His Family and Infancy—His commencement in the Army—His Marriage—His success in Italy—His conduct in the affair of the Duke d'Engleien—His expedition to Spain—He becomes King of Naples—His Life and Character.

1.

THE policy of the English government, compelled by the nature of its liberal institutions to answer for all its acts at the bar of the public opinion of a free people, had not permitted Lord Castlereagh, its minister at Vienna, to sign the treaty offensive and defensive in the same terms as Russia, Prussia, Austria and France had adopted. The outward respect of the British people for the independence of other nations, forbade its ministers to avow the formal intention of restoring the house of Bourbon to the throne of France. The ministers must be in a position to reply to parliament, when called upon there for information respecting the treaty, that the safety of England, the deliverance of the continent, and war against Napoleon, constituted the only objects of their armaments and their subsidies. These ministers, therefore, only gave their adhesion to the treaties and to the convention of war, in ambiguous terms, of which all understood the meaning,

Empirimes of Lord Continuently to the convention of war.

though no one could impage the text. They declared that they andy primed the combinion to pursue the common wer against the communication concerns, but un me respect to impose any particular surveyment upon Finance : is reservation which was necessary for their pastification to the British parilitament. By a singular term of opinion, and by one of those inexplicable communications personne de all apparations in a first country, a somell box ensurement pourter in the Misusse of Commonous sufferned am inранизация выправания вы Выпационня Тина динну выстийся из positive tiene allege alleges that propositionary on any cost, time beesening sin of easters; and saught this populating even in the name of Napoleon, the enemy of their country. The English ministers, however, depending on the good sense of the majority, and the acquiencemes of the nation at large, engaged to familish a war substanty of living an of firences to the confinition, to pay a part of the moops.

# IL

Winds these resolutions were signing at Vienna, while the combined armies were receiving their releases to musch, and the sovereigns were separating to join their respective amines, and re-concernide on the fromiers. Napoleon combined to flower France, and to flower himself, with hopes of the inscrion of Europe, and the speedy require of the condition. He neglected authors to regain some shadow or pretext for negociation. His decisionaisms to the people and to the allied powers were those of a peaceful prince, who is decisions of either re-assuming, or hilling has enemies. The combined armies were already advancing through Germany, and the English vessels were capturing his ships on both seas, but he suil leigned not to been these notes of war, and suil redenialed his demonstrations of peace.

The predenged residence at Panis of the Barm de Vincent, the Austrian embassion at the court of Lauis XVIII., gave some shadow of production to the runnants spread by Xapoleon, of his prevended secret relations with the Emperor Process, and of the communes of M. de Memerich in his return to

Overtwee of Napoleon to the Austrian ambassador.

France. These rumours were nothing but police artifices; for the Baron de Vincent was only retained in l'aris for want of passwrts to leave France. The Emperor, however, directed M. de Caulaincourt, his minister of foreign affairs, to seek an interview with this ambassador, but M. de Vincent declined all official intercourae with the minister of a government which he did not recognize. He consented, however, to converse with M. de Caulaincourt, at an accidental meeting at the residence of Madama de Houza, the wife of the Portuguese ambasander. Madama de Souza was a Frenchwoman, well known in the literary world by works of fiction, formerly connected with M. do Talleyrand, and the mother of M. de Flahaut, one of the most agreeable young officers of Napoleon, both in the court and the army. Of a natural disposition, similar to that of Madame de Cienlia and Madame de Staël, ahe was equally disposed to be the instrument of political fortune for the men to whom she devoted her calchrity. She had long before offered to serve the diplomacy of Napoleon, for her heart and her ambition were both enlisted in his cause. Buron de-Vincent was in no respect authorised to reply in the name of his severeign to M. de Caulameourt, he had no communication with Vienna, and could only express himself in conjectures He was sufficiently acquainted, however, with the firm resolution of his court, never to expose Cormany and Italy to a second reign of the conqueror of Milan and of Vienna, to assure the minister of foreign affairs that the Emperor of Austria would not treat with him. He was less explicit on the regency of Marie Lemise, a combination which might tempt Austria perhaps by the perspective of a incounty of the King of Rome, awayed from Vienna by the ascendant of a father over his daughter and his grandson. He convented to take charge of a letter from Napoleon, for the Empress at Vienna, he then obtained his presports, departed for Vienna, and gave the letter to the Emperor Francis, who did not, however, communicate it to his daughter. Uneasy about the attempts which Prench agents, it was said, were meditating at Vienna, to carry off Maria Lamine and the King of Rome, and to take them to Paris, the Emperor Prancia became alarmed for his daughter while at the

Queen Horzensia's attempt to gain over Alexander.

isolated residence of Schoenbrunn, and had her removed to his own palace at Vienna. This princess, whose return to Paris would complicate afresh the embarrassment of the coalition, dreaded as much as her father the attempts of Napoleon's agents against her and her son. Freedom in her own country, and a sovereignty in Italy, were dearer to her than slavery on the throne of France. Her heart was no langer Napoleon's; and her soul had never ceased to be German.

## III.

Napoleon, repulsed in all his advances by the official agents of the allied powers, had recourse to secret agents to lay before them propositions which resembled excuses more than explanations. The Queen Hortensia Beauharnais, who was at the same time his inughter-in-law and his sister-in-law, and who was then in Germany, was commissioned by him to explore the heart of the Emperor Alexander, for that old friendship which he wished to invoke towards a reconciliation now so necessary. Queen Hortensia reckoned on the personal favour which the voung sovereign of the north had evinced for her at Paris in 1914, but she was mistaken. "No peace; not even a truce with him." said Alexander. " Everything but Napoleon!" He also engaged in a similar attempt his brother Joseph, who for a moment had been King of Spain, and had since retired to the Chateau de Prangin, on the Lake of Geneva, where his activity and immense fortune had served, it is said, to multiply the intrigues between France and Elba; but Joseph had only silence in reply. At length the Emperor decided on speaking himself: and M. de Caulaincourt wrote under his dictation the fillowing letter to each of the allied sovereigns, whose master Napoleon had been so long, and whose brother he still was amortious of being .-

- Paris. April 4, 1915.

Sir. my brother—You have learned in the course of last month my return to the shores of France, my entrance into Paris, and the retirement of the Bourbons. The true nature of these events must now be made known to your Majesty. They

Maymount a letter to the attend presentages.

are the work of an arresistable power, the result of the manimous will of a great nation, which knows its duties and its rights. The dynasty which force had imposed upon the French people was no longer calculated for them, the Bourbens had no community with them, either of feeling or manners. France was therefore compelled to withdraw from them; its voice called on a liberator, for the experiment which had induced me to make so great a sacrifice had failed. I therefore returned, and from the spot where I first touched the soil of France the love of my people bore me to the bosom of my capital.

"The first wish of my heart, is to repay so much affection with an honourable tranquility. The re-establishment of the imperial throne was necessary for the happiness of the French; and my most ardent hope is to render it at the same time the

means of confirming the reace of Europe.

"Enough of glory has added lustre by turns to the flags of the different nations; the vicinatures of fate have sufficiently caused a succession of great reverses and signal triumphs. A more noble arena is now opened to the sovereigns, and I shall be the first to enter it. After having presented the world with the spectacle of great battles, it will be sweeter to recognise hereafter, no other rivalship than that of prolonging the blessings of peace; no other struggle than the sacred one of perpetuating the happiness of nations.

"France takes a pride in proclaiming frankly this noble end of all her wishes. Jealous of her own independence, the invariable principle of her policy will be the most absolute respect for the independence of other nations. If such are, as I confidently believe, the personal sentiments of your Majesty, the general tranquillity is assured for a long period; and justice, seated at the confines of the different states, will alone suffice

to guard the frontiers.

"NAPOLEON."

#### IV.

The frontiers, however, were so completely closed against all the messages of Napoleon, and Europe had so entirely

# Containment's report to Napoleon.

withdrawn from him all the efficial or efficient agents of Paria, that the minister of fereign affairs could not succeed in forwarding one of these letters to any of the European courts. The Emperor, reduced to the conviction that his attempts at seduction or division upon the allied powers were vain, and that it would be more dignified for him to confess his isolation than to mask it for a few days longer, under feigned or ridiculous negociations, caused himself the following cry of alarm to be published in his journals. It was his minister Caulaincourt who seemed to reveal to him with sorrow, a fact already known to all; and to urge him to the extreme measures demanded by the attitude of Europe.

"Sire," said Caulaincourt to him in his public report,
"alarming symptoms are all at once manifested on every side.
An unaccountable system threatens to prevail amongst the allied powers, that of preparing for action without admitting a preliminary explanation with the nation they seem determined to fight with.

It was reserved for the present epoch to see an assemblage of monarchs simultaneously interdict all communication with one great state, and close all access to its amicable assurances. The couriers sent from Paris for the different courts, have not been able to reach their destination. One could not go beyond Strasburg; another sent to Italy, has been obliged to return from Turin; a third destined for Berlin and the north, has been arrested at Mayence, ill treated by the Prussian commandant, and his despatches have been seized.

"When a barrier almost impenetrable rises thus between the French ministry and its agents abroad, between your Majesty's cabinet and those of other soveneigns, there is no other method open to your ministry, than by the public acts of foreign governments, to judge of their intentions.

"In England orders have been given to augment the British forces, as well by land as by sea. Thus the French nation ought on all sides to be on its guard. It may apprehend a continental aggression, and, at the same time, it must watch the whole extent of its coasts against the possibility of a descent.

# Caulainement's regard to Nagadeen.

"In Anatrin, in Russia, in Prussia, in all parts of Germany, and in Italy; everywhere, in short, is seen a general armament.

"In the Notherlands, a convey of 130 men and 13 officers, French prisoners returning from Bussis, has been stopped in the neighbourhood of Tirlement

"On every point of Europe, and at the same moment, troops are preparing, arming, and marching, or they are ready to march."

# V

Intelligent men learnt nothing from the imblication of this request, but the majority of the notion, continually bulled by the police with hopes of peace, or of a secret understanding with Anatria, was moved according to the feeling in the different per-In one place, with stugged at the necessity for mie; in printling, with prigner at the artificus of " aguileury, by which they had been in establish also mission, and periodical an incidence content and engly the first engage on formationed in our group is where exclused the grane on wear AND CORPORE FOR LA CARL AREALIST THE FOREIGN CHARGE TO BE We there is a few or the great for the second contract to the A series from the first term of the series of the first participant and the series are an experienced as It is the real transfer to the first transfer transfer to the first transfer transfer to the first transfer transf Professional State of the Contract of the State of the Contract of the Contrac with the contract of the contr their on the second of the second Special Control AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT And Andrew Spirit Comment of the Company of the Comment of the Com Programme and the grammer of the first of the contract of the contract of ويرجون والمراجون والمراجع الجال والحاج الأفاء المهير والحارف الرابان المهارات المعاري والأنجع الواز الموطوع في الكي مديرة الرابانة maran kanggan kat syryk kan ni sa saka sa na sa kan kan kan kan sa na kanala sa المراجع المراجع المراجع التي التي المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المر Brights on a section of and the contract of th and the process of the control of th 

The Comme of Small section of the comme of the comme of the section of the comme of the section of the section of the section of the comment of the section of the section

### Reply of the Council of State to the deciseration of the allies.

Council of State has examined the declaration of the 13th March. It expresses such anti-social ideas, that the committee was induced to consider it one of those supposititious productions by which despicable men seek to lead astray people's minds, and to put public opinion on the wrong scent.

- "We assert that this declaration is the work of French plenipotentiaries; because those of Austria, of Russia, of Prussia, and of England could not sign an act which the sovereigns and the nations they represent would hasten to disavow.
- "Those persons may have risked the fabrication and publication of a document such as the pretended declaration of the 13th March, in the hope of arresting the progress of Napoleon, and of misleading the French people as to the real sentiments of the foreign powers.
- "This brave and generous nation revolts against all that bears the character of cowardice and oppression; its affections are increased when their object is threatened or injured by a great injustice; and the assassination provoked by the first sentences of the declaration of the 13th March, will find no arm to accomplish it, either amongst the 25,000,000 of French, the majority of which have followed, guarded, and protected Napoleon from the Mediterranean to his capital; nor amongst the 18,000,000 of Italians, the 6,000,000 of Belgians, or borderers of the Rhine, and the numerous populations of Germany: who in this solemn conjuncture have never pronounced his name but with a respectful remembrance; nor by a single member of the indignant English nation, whose honourable sentiments disavow the language which they have dared to ascribe to the allied sovereigns.
- "The nations of Europe are enlightened; they judge the rights of Napoleon, of the allied princes, and of the Bourbons.
- They know that the treaty of Fontainebleau is a treaty between sovereigns: its violation by the entrance of Napoleon upon the French territory could not, like any other infraction of a diplomatic act, produce any but an ordinary war, the result of which, with respect to person, could only be the condition of a conqueror or conquered, at liberty or a prisoner of war. With respect to possessions, to preserve, or to lose them; to increase

# Rouly of the Council of State to the declaration of the allies.

or diminish them; and that every thought, every menace, every attempt against the life of one prince at war with another, is a thing unheard of in the history of nations, and of the cabinets of Europe.

"But, nevertheless, what has Napoleon done? He has honoured with his protection men of all those nations who have been insulted by the infamous mission on which they have been summoned; he has shown himself moderate, generous, and a protector towards those even who have vowed death against him.

"When he spoke to General Excelmans, marching after the column which escorted Louis-Stanislaus Xavier; to General Count d'Erlon, who was to receive him at Lille; to General Clausel, when going to Bordeaux against the Duchess d'Angoulême; to General Grouchy, when marching to put a stop to the civil troubles excited by the Duke d'Angoulême; everywhere, in short, orders were given by the Emperor that persons should be respected and protected from all attack, from all danger, and from all violence, in their progress through the French territory, and at the period of their quitting it.

"Nations and posterity will judge on which side has been, in this great conjuncture, respect for the rights of people and of sovereigns, for the rules of war, the principles of civilization, the maxims of civil and religious law; and they will pronounce between Napoleon and the house of Bourbon.

"If, after having examined the pretended declaration of the congress, under this first aspect, we discuss it in its connection with the diplomatic conventions, and with the treaty of Fontaine-bleau of April 11th, ratified by the French government, it will be found that the violation can only be imputed to those very persons who make it a subject of reproach against Napoleon.

"The treaty of Fontainebleau has been violated by the allied powers, and by the house of Bourbon, in what regards the Emperor Napoleon and his family, and in what regards the rights and interests of the French nation.

"What ought Napoleon to do? Ought he to consent to the complete violation of the engagements made with him, and personally resigning himself to the fate that was preparing for

# Reply of the Council of State to the declaration of the allies.

him, abandon also his wife, his son, his family, and his faithful servants to their frightful destiny.

"Such a resolution appears to be beyond all human powers, but, nevertheless. Napoleon would have adopted it, if the peace and happiness of France had been the price of this new sacrifice. He would have again devoted himself for the French people, to whom he makes it his glory to owe everything, to whom he wishes to return all, and to whom alone he will answer for his actions and devote his life.

"It was for France alone, and to save it from the miseries of internal war, that he abdicated the crown in 1814. He returned to the French people the rights he held from them; and he left them at liberty to choose a new master, and to found their liberty and their happiness on institutions which should protect both the one and the other.

"He hoped for the preservation to the country of all it had acquired by twenty-five years of combats and of glory—the exercise of its sovereignty in the choice of a dynasty, and in the stipulation of the conditions under which that dynasty should be invited to the throne.

- "He expected from the new government: respect for the glory of the army, the rights of brave soldiers, and the guarantee of all interests of recent date.
- "But so far from this being the case, all idea of the sovereignty of the people was scouted.
- "The principle upon which public and civil legislation has been based since the revolution has been equally thrown aside.
- "France has been treated like a revolted country, reconquered by the arms of its former masters, and again enslaved by a feudal domination.
- "A constitutional law has been imposed upon France, as easy to elude as to reveke, and in the form simply of royal ordonnances; without consulting the nation, without even hearing those bodies, now become illegal, the phantom of a national representation.
- "The violation of the charter has only been restrained by the timidity of the government, and the extent of its abuse of authority has only been limited by its weakness.

Royly of the Conneil of State to the Anderstion of the office,

- "The breaking up of the army, the dispursion of its officers, the benishment of several of them, the debauement of the addiers, the suppression of their gratuities, the withdrawing of their pay or pensions, the reduction of the emuluments of the members of the legion of honour, the contempt shows to the citizens, designated once more under the title of tiors stat, the apolistion already commanded of the holders of national property, the actual degraciation in value of that portion which they were compelled to dispuse of, the restoration of foudation in its titles, its privileges, and its rights, the re-establishment of ultramontane principles, the abrogation of the liberties of the Gulliene church, the abolition of the concordat, the re-establishment of tithes, the regenerated intolorance of an exclusive worship, the domination of a handful of notion over a people assustanted to aquality; these are the things which the ministers of the Bourbons have effected, or wished to effect for France.
- "It was under those circumstances that the Emperor Naroleon quitted the Isla of Ellm.
- "He has not brought war into the bound of France; but, on the contrary, he has kept down the war which the bolders of national property, constituting four-lifths of French proprietors, wronged by the nobles, would have been forced to declare against their oppressors; and the war which the Protestants, the Jews, and men of different forms of worship would have been compelled to maintain against their persecutors.
- "He is come to deliver France, and his reception there has been that of a liberator.
- "He arrived almost alone, travelled 220 leagues without obstacles, without lighting, and recompled without resistance, in the midet of the empiral, and of the audamations of the functions majority of the citizens, the throne abandoned by the functions, who meither amongst the army, amongst their honselold, amongst the Satural Court, or amongst the people, could arm a single person to try and maintain them therein.
- "And yet replaced at the hand of that nation which had already chosen him three times, and which has again designated

#### M. de Montenai.

him a fourth time, by the welcome it has given him in his march and his triumphal arrival; of that nation by which and for which he wishes to reign—what does Napoleon desire? That which the French people themselves desire—the independence of France, internal peace, and peace with all nations, the execution of the treaty of Paris of May 30, 1814."

### VI.

While France, at length recalled from its illusions, was reflecting on this declaration of the Council of State, wherein the liberal spirit of Benjamin Constant, the republican spirit of Carnot, and the servile spirit of the personal courtiers of the Emperor, struggled together in the formation of a style calculated to express such a diversity of opinions, the Empersu himself endeavoured to effect by the corruption of character, what he had not been able to achieve by the seduction of the foreign cabinets. There was at Paris one of those equivocal persons whose existence is a problem, who make use of their wit as a passport to the most opposite causes, and appear with equal likelihood to be serving all; who conciliate by their pleasing manners, and disarm suspicion by their velatility. was M. de Montrond, an assiduous partisan of M. de Talleyrand in all his fortunes, and who flattered his taste for play and pleasure, to worm himself into his confidence. M. de Montrond, known under this character by all the influential men of the European cabinets, might naturally pass at Vienna for a confidant summoned from Paris by M. de Talleyrand, to acquaint him with the state of public opinion, and bring him news from the royalists. His presence and his name could excite no suspicion amongst the German police, being known to, and shielded by the friendship of the French negociators. This double aspect recommended M. de Montrond to the Emperur, who confided to him a conciliatory message, and promises of dignities and immense fortune for his old minister, if he would detach himself from the cause of Louis XVIII., which he said was abandoned by fortune, and come back, like Ney, the army and the people to his side; shake the confederation of hatred

Mission of M. de Montsond to Falley and.

of the breign powers against him, and reasts to Presee, where the limperor's gratitude would load him with weelth and titles angustus to all his former muniticance, Nagalaun know that of all temperations that would be offered to M. As Tulleyrund the temptation of wealth was the most irresistible, because wentth alandantly acquired and alandantly equandered by this ntalesting, gratitied at ince the three principal passions of his must - in war, ilenaura, and gameranty. M. da fullayrand, who had nothing to magnise in the illustration of his name, had at an early period command up his life upon two inclinate—power to live in grandour, wealth to live in pleasure. This was the philosophy of his private life. The negociations with which he had been churged by the Directory and the Emperor, the recompanies in lad received from the contracting powers, the munificance of those princes whose claims he had favoured at the congress, in the distribution of territories and indepanttion, had forestalled the offers of Napolum,

## VII

M. de Ministrad writted in fuel at Violina under shellor of the contidential toundality of M. de 'Inlegental, whose name Mened in him the Enter of Dermany. Accommand in read in the connectance of his patient the secret thenghi which it WAN HALLMANTY IN BUTTL, IN TELL AT THE TITAL WIND AND THE TITAL mills that his misserim had been breaken, but that it was the inter Enrique and threstalled M. de Montempl. The treaty of Murch with was signed, and M do Tallegrand was impled by the course of the world, and a million of men. "You have with the late, he said in M. de Minitenid, " Emige and I have chosen our part! Keman with us, and do not instalia Enfluence and this kneed correction than his thank in an analysis. Ministrand, when M. do Pullayeand made read the declaration med the conventions, and the even enter into negociation with the unhappedie Ite was required from Yrenna, lunever, test he should by he open secret communications with Murre Lampe, with which he was and in he also charged we, of Belgius origis, and law undecled for that remote,

Berne Streets mesion to the Empress.

Was also charged by the Hamperor with a secret mission to the Hampers at Vienna, but it was counteracted by the vigilance of M. de Metternich: in short, the Hamperor was buffed in all his intrigues. It was felt that the possession of his son would be a means of negociating between Prance and him as well as between him and Harope. By abdicating in fewer of this son he would have deadened the heared which the linemas bore him at Paris, and by the same smoke of policy have alleved the terrors of Harope. This child a captive in the palace of Vienna, was the object of all his thoughts and the despair of his ambinion.

## VIII

But while Nanoleon was making were entermyts at negociathan and arrangement with the affect powers. Fouche was maintaining more seares and more equivocal selations with his enemies. His functions as minister of police authorised him to have ever himits, and speech everywhere, under prevent of accommissions the Emperor with the plans of the allfied powers, and of the parties hostile to his cause. His agents were, therefree spread over all mutes, and insinuated into every court of Europe. The private communications which he had had desire the departure of the King with the Count of Arthus. M. de Boures, the confident of this prince, and M. de Blacas, and the hines that he had indirectly exchanged with M he Tallleymendi rendered Ponche's agents but little suspented at the courts of Ghenn and Vienna. Goodhopes were entertained of a musi who bieted Boungiere at bounding who had been forced agent him by the newsbanismery poety, each who would inevitedly lend a hund to his enemies, the moment their armies should have shaken him to precipinate his fell. Negaleon, surrounded by mades, was compelled to suspect treason everywhere, without deing sole to fishem in. Chance however discovered to him one of those plays which in his own entimen, but which the anducity of Fouche enabled him to envelop will in doubt.

The secret police of the Emperor informed him one day that an agent of M. de Metternich had serived at Paris: that he

Verse leb a lister green.

had had a nostarnal interview with Founds, that he was the bearer of a letter in cipher, written by the Austrian prime minister to the minister of police; that in this latter M. de Matternich requested Fouchs to send a secret negociator to Busin on the Int of May; that the Austrian cabinet would, on its side, send there a confidential agent furnished with a sign of recognition agreed upon, and that these two agents, thus put in connuciestion in a neutral city, would establish between M. de Metternich and Fourth such consert as both might have consider for in the prosecution of their policy. The Emperor, at once alarmed and irritated, would not give Fouchs the time to proper his answers, and to conceal one piece of tremon by hatching aucthor. He aummented him instantly, and asked him in the commo of conversation if he had received any overtures from Austria. Fouché eluded the question, and the Emperor convinced by this silence of the treeshery of his minister, dismissed him from his presence without displaying any suspicions. He at first broke out in fury and manages before his ment confidential adherents, talking of nothing lass than to have his minister immediately arrented and triad for high treason. Then, like men where necessity forces to give way, and who, to hide their weakness even from thornwolven, mank protests for doubt by deferring their conviction, he remolved to autimfy himself of the partidy or the innecomes of Fouche, before he should strike a blow which would rough, to his great detriment, all the revolutionary party devoted to that minister. Its summend, in the course of the night, that individual of the auditors of his Council of Mate who had gone to Film, the bearer of his adherent's incentives to his enterprise, and who had since become a sharer of his confidence in the Tuilorien. This was M. Ploury do Chalendon, to whom he imparted the suspected plot of Possible, and directed him to go and collect the proofs of it at Busis, by outstripping the smismary that his particlious minister was to have designatelied, to concort mounters there with M. de Metternich.

# IX.

"(in instantly to Caulainsourt," he said to him: "he will there meet, with the

# M. Floury de Chaboulon deports for Bosle.

societance of the sign of recognition that Caulaincourt will give you. M. de Werner, the agent of M. de Metternich. I know that Metternich is incapable of a crime; assassination therefore is not in the case, but this is apparently the commencement of an intrigue in anticipation of my ruin, and of an understanding between Fouché and the allied powers to deprive me of the throne. First turing this mystery to light, then avail yourself of this interview with the secret agent of the Austrian cabinet to establish a reconciliation between me and Austria. Try and fathout the wishes of that court, and ascertain above all, if, in the event of my death on the field of battle, Prince Eugene Beauharnais, my adopted son, would not be accepted as regent and guardien to the King of Rome." The agent accordingly departed.

# X.

On arriving at Basle be found M. de Werner, and made himself known to him by means of the concerted signal obtained from the intercepted correspondence of Fouché. He told M. de Werner that he came to him in the name of that minister, and that he might open himself to him without distrust. This the envoy of Prince Metternich effectually did. "The prince," he said. "has the highest opinion of the talents and character of Fouché. He thinks him too clear-sighted to rely upon the adventurer, who at this moment disturbs all Europe; he is convinced that Fouché has only consented to return to the councils of Napoleon, to spare his country the extremities of foreign and civil war: he does not doubt but that the necessity for the subversion of Bonaparte, and the re-establishment of the Bourtons, appears to him to be the only means of pacifying the world. Assassination would be a crime, as unworthy of the cause as of the honour of a statesman such as M. de Metternich: one means alone suits with the equity of Europe, and that is force. Europe is possessed of this; but one man alone, by his influence with parties in France, might avert this sad extremity, and spare the rivers of blood which must flow again to gratify the ambition of one! This man is

Meeting of M. I tener de Disabination and M. de Wetner, at Basic.

M, Foucha " " Have you had any communication with him yet?" demanded Bumparto a envey. "No," replied M, do Wurner; "It was to make evertures to him on the subject, that the Prince de Metterouch has went me here. Fouché clone, in his entimeters, can indicate the pacific means of arranging between Larope on I l'amee. We know that public opinion is adverse to this incorportion of Napoleon, and that the army alone is dovoted to his cause. The people, surprised and intimidated, have not lead time to rise against it; but now they reflect, they are humbled, and they are indigment. Our reports are unanimous on this increasing extrangement of public opinion from Napulcan. There is in the hands of a man, as experienced and as able as I ouche, an all-powerful mode of action between France and Napoleon, and between France and us. With this lever of public of moon by may move not only initial and things. but the Emperor Linnelf. He does not believe in the populatity of preserving the Bourbons on the throne, grown old as they have done in unpopular ideas, but the alices do not impose any particular king on France. They have only one object—that of removing Napoleon." The cuveys then discussed amongst the most rese that ranges of the Duke d'Orleans, and Eugene Beauharnais, the different forms of federation, of royalty, and of regency which France might accept to escape from Napoleon and from the necessity of going to war. Being only desirous of sounding each other, the discussion was limited to vague possibilities and suppositions. One thing alone resulted from this conversation, which was, that everything was possible except Napoleon himself.

#### XI.

On his return to Paris, the secret negociator made a report to the Emperor of his interview, of the hopes that were built on the sentiments of Fouché, but of the uncertainty in which they were as to his real disposition, and consequently of his innocence. "I know it already," said the Emperor; "Fouché himself has come to communicate to me the attempt at negociation opened by him in my interest, but unknown to me, at



### Fonché's counterplets.

Basle. He is mad for intrigues, but free from treason in this affair. Go and see him, and tell him he has my entire confidence. As to the allies, we will hope nothing from them. If Austria had the courage to make an alliance with me we would together save the world from Russia, which, in following me, has learned the routes of Germany and France. But Austria is already ruled by Alexander, who reigns in Europe; I alone could counterbalance him, and my value will not be known till they have destroyed me! But I shall sell my life dearly! They would gladly have me in an iron cage, to show me in chains to the world as a beast of prey! but they have not got me yet! I will show them the rousing of the lion! They do not suspect my strength! Were I to put on to-morrow the bounct rouge of 1793, it would seal the destruction of them all!"

This idea of changing his part of a despotic sovereign into that of a tribune of the revolution, and to revive the power of the democracy which he had enchained, recurred every moment in his conversations. It was evident that he wavered between two thoughts, one as impracticable as the other: to seize again, through victory, the tyranny which he had exhausted when in his hands before, or to constitute himself the chief of an extinct revolution, which would never give him its confidence but as long as it should have occasion for a tribune, and for soldiers to protect its deliberations.

Fouché, on learning from the mouth of Napoleon's confident the sending of this agent to Basle, to watch or counteract his negociation, but ill-concealed his resentment against the Emperor, whose suspicions offended him. He pretended, however, only to have acted with so much mystery, to secure a secrecy impossible with the Emperor, whose loquacious conversation would soon noise it abroad. He sent this same agent to Basle, charged with a letter from him to Prince Metternich, a letter intended beforehand by Fouché for certain publicity, and in which he affected to demonstrate to Prince Metternich the indispensable necessity of Napoleon to preserve order in France and an equilibrium in Europe. He thus kept himself on terms with all parties, without preference for any, but determined that that alone should triumsh to

Fire Proposer's surjection of Personal

which transfer were proportioner. The agent are or largely went a present term to Dunter, where M the Western americal lease, parears of I've a be a better, and presented betweenth, an at the fresh presenting to historing without my bring to the about rational of Propoleonia generalisment Alterna notesinalist, being rais, at their pertonently of I so I d., 11) townstanting the personally of production ther I my five after the enterpresentation which that protecting, his searly land recognized from 18 day blankfrond, and law records from Victoria Scape lively, were than between oil law married, longerings that by the life of the and loved become to a more commencer of the state of the first life, and that the latter had soul metrolog to here in the automat, the break about the street being that I would wan activity marking norms descriptions of I have a community on that he in halomy ing time," has non-baryoned, with that interesperature of language to which buy yours part lite throughts his somethy armounded, " I know that his last intergrams at Loridon; and Charit, and I am narry I did not diamene from before his cause to communicate to use the were compressed from Line Land represent with 31 the Matter erected both now the time and the protest are past. He would eprind about precey whose that I am a french more hong arway thing to my CHAPPINGAPH."

Thus, to regule the Engira, Singulare besinged by doubts, and surrounded by unaras, was now compalled to faign, to laws his member in his council, and to nongrouse with transce.

### XII.

He also suspected at that time Marshal Davoust, his minister of war, who had sent a private agent to Lember to purchase much one had sent the manufactories of arms in France and not furnish fast enough for the general armament. The Emperor thought he new in this majoration for producing arms, a pretest on the part of Davoust to mask a negociation with the Bourbons. He thought him an accomplica of Fouriets, but he did not dare to express his amprecions about. Davoust had never been a fatterer of Napoleon's during his prosperity; but he his reverse he had remained fathful to him like Mes-

His refesal to make him major-general.

donald. He was an officer of the old military school before the Revolution, a soldier of the Republic, a general of the Empire, and a warrior and patriot under all systems, the rough frankness of his disposition guaranteeing the fidelity of his service. In the person of Napoleon, menaced by all Europe, he defended the soil and the independence of his country, without questioning himself as to his repugnances or his political predilections. No one, by his independence even of the favour of Napoleon, was better calculated than Davoust to organise and put his army in motion; he was hurt by the suspicions of Napoleon, though they did not detach him from his duty; but these suspicions soon after prevented the Emperor from confiding in Davoust, and deriving from his services and his credit with the army all the advantages that he might otherwise have obtained. He obstinately refused to make the marshal his major-generale in the campaign about to open, and Davoust conjured him in vain to appoint Massena, who, though old, still bore a commanding aspect, minister of war and commandant of the National Guard of Paris. " Massena," said Davoust, " will suffice, by his name and by his ascendancy, for the capital and the war-office, where physical strength and activity are not so necessary as in the field: give me the second but the most useful rank, since it is that in which you require the greatest zeal and fidelity." The Emperor, beset with doubts after witnessing so much perfidy even amongst those who were devoted to him, was inflexible. He left Davoust behind, not daring to trust him beside him in his tent. Davoust bewailed his removal from the battle-field; while the army which confided in him because he had never served the Bourbons during the interregnum of his Emperor, distrusted the other marshals by whom Napoleon was surrounded. The suspicions which the Emperor conceived in

This officer in the French service directs the administration, accounts, and recruiting department of the whole army, and despatches the orders of the General-in-Chief. His duties resemble those of our Adjutant-General, but are altogether different from those of our Major-General—Translator

Marut surnaucan linit to war.

his court, and which made him often benetate in his choice of friends, carried that heatation even into his camp

### XIII.

But at the moment when the hopes of Napoleon were thus floating between impossible negociations and inevitable war, an event, independent of his will and opposed to his expectant policy, occurred in the weath of Italy, and precipitated the catastrophe. It furnished Austria and the ailed powers with the pretext they required to give a colour, in the eyes of their subjects and their armies, to the aggression decided on against France, and above all, against the Europeror. Murat minimoned Italy to war, and marched out of his capital at the head of his army.

To comprehend this temerity of the King of Naples, brother in his and heutenant of Napoleon, afterwards the ally of his enemies, in order to preserve his crown, then repenting his detection, on feeling his isolation on his throne after the fall of his benefactor and his friend, then plotting in secret for the restoration of the Empire with the exile of Ella, then counteracting the plans of Bonaparte, by prematurely giving the signal and provocation of a general war, in flying to his assistance before he was called, it is necessary to know well the nature, the character, the position, and the policy of Murat; one of those kings of fortune, whose soul aspired the most to glory, whose arm accomplished the greatest exploits, whose life was the most fruitful in adventures; the almost fabulous here of an epoch of which Murat was the Roland, and Napoleon the Charlemagne.

### XIV.

Murat was the son of a simple farmer, who kept a country inn at La Bastide, a straggling village in the south of France, fronting the Pyrenees; the inhabitants of whose valleys, strong, intelligent and adventurous, possess almost the

Morest-his life and character.

chavalrous genius of Spain, and recall even amongst the peasurity the plebeism moblemess and intrepidity of blood of Henri IV. There are in the south of Europe especially, as there are im Spain, im Scottland, and in the East, unibes of people amongst whom nobility is found in every rank; where even the mendicant feels the digmity of blood, because he has within him the pride of soul. The young Josehian Muset belonged to one of these tribes. As a child, and as a shepherd. he was strengthened by the rural habits, and by the rough agricultural labours of his family; serving by turns, like his brothers, in the fields, or in his father's entergr. He was passionately fond of houses, which like those of Andalusia and Anabia, are rearred by the peasants of the district, breaking them im with skill and growning with his childish hands, when occashow required in those belonging to the unwellers, chance visitors in the stables of his fanher : occupanions which impliced him at an early age with the tastes and habits of a cavaller. His family, tiboragia mastic, being in easy concumistances, procumed him in the willlage and im the small menghboroning town of Cahors, the surrection that was sumed to a child who was destined enther for the priesthood, or one of the professions at that time accessible to worming men of his condimion. His lively and flexible instellect accommendated inself as readily to these mental exercises, as his bordy did to the labours of the fields, or the dangers of the examp. His figure was tall and slim, and his neck easy and slender, his arms thexible, through strongly knit at the shoulders, hiis legs well shaped for the saddile, his feet well formed for channibering up the steep ascents of the movementations. commutentative was open and beaming his eves bline, his mose acquaillines: his limps somillines has coloren thresh, has havin chessmont. long, and silky, conling examinally, and waving over his cheeks, or flowing down his shoulders in the manner of the Basques, all surnick the eye and won the heart. There was something herrore stamped by the hand of nature on the outward appearunice of this young man, which foretold something singular in hus destuny. Hus mother and his brothers believed in it: while his sensitive bester, obliguing and kind to all, won him the love of his commades and turned aside all envy.

# Manet's military corest.

# XV.

His passion for horses and arms very soon won the soul of Murat from the escerdotal vocation to which his family had destined him in spite of nature. The senetuery, with the idle and sedentary life of a priout, could not satisfy his fire and energy; and in 1787, when only fifteen years of age, he enlisted, contrary to the wishes of his parents, in the 12th regiment of Europe being then at peace, he bore for five light dragoons. years, without impetience or disgust, the life of a private soldier, for which his arms and his horse consoled him. war of 1792 summoned his regiment to the frontiers, and gave an opportunity for displaying the bravery and aptitude of the young soldier. In the course of twelve mouths he passed through the ranks of corporal and troop quartermester, and at the end of the year he was made a commissioned officer. The emigration having left the ranks free, and officers commissions vacant in abundance, he became a captain in 1793, and in a few succeding years he was elevated by one exploit after another, to the rank of brigadier-general. Name on, who distinguished him everywhere in the first Italian campaign, appointed him his nide-de-camp at Milan, and repaid in friendship all the admiration and devotion evinced for him by young Murat. He attached him to his fortunes, conducted him to Egypt, witnessed his cavalry charges against the Manuelukes, felt how the electric spark of his valour inspired his troops, and recognising in him the buoyency and enthusiasm of the army, he brought him back to France, when he returned to dazzle and enslave the directory, and contided to him the part of audacity and armed intervention at St. Cloud on the 18th Brumaire. It is known how Murat, being left by Bonaparta with his gremadiers at the door of the Orangery, while he went to address and dissolve the Council of Five Hundred, received into his arms the same Bonaparte, repulsed, disconcerted, and almost fainting; put him on horselack, aroused his courage, inspired his soldiers, covered his confusion, retrieved his defeat, and crowned his fortunes and his crims by dispersing

# He maxios Careline Beneparte.

with his becomets the unarmed representatives of the nation. From that day forward the grateful Bonaparte beheld in Murat a counterpart of himself, and resolved, from feeling as well as from policy, to attach to him this companion in arms, who attracted good fortune everywhere to his designs. These two warriors mingled their lives together, to double as it were their force by mutual attachment. Murat was appointed commandant of the guard of the Consul; but ambition was not a tie sufficiently strong to bind him to the fortunes of his friend, now become chief of the Republic: love drew still closer heart to heart, and blood to blood: for the young officer was in leve with one of his general's sisters. Caroline Bonaparte. She was scarcely in the prime of youth, of a beauty less Greeism and classic, in the eyes of statuaries, than that which distinguished the Princess Pauline Borghese, but more gracefully attractive, of a more lofty soul, a more cultivated intellect, and a more royal ambition. Murat trembled to ask her in marriage, in the apprehension of a refusal grounded upon his humble birth and want of fortune : but Benaparte, counting his bravery for riches and his own favour for blood, offered her to him. Murat, the most enamoured and the most happy of men, gave his heart to the sister, and to the brother his gratitude and devotion. Thenceforward the two families were mingled like their two destinies.

# XVI

He commanded the cavalry soon after at Marengo, received a sabre of honour for his exploits, was appointed commander-in-chief of the detachment of the French army which marched into the Roman states, re-established the Pope at Rome, drove out the Neapolitans, entered Naples as a mediator, and concluded a peace with the King of the two Sicilies. On his return he went to visit his humble family and to show off his glory in his father's village, but with a modesty and a cordiality which elevated to his own level all the old witnesses of his original obscurity. Bomparte appointed him governor of Paris, and he executed the functions of his office with a degree

Musat's non-company to the marries of the Pube d Engines.

of luxury and grandour which corved as a foretasts of the Empire. He paved the way to the throne for his brother-in-law, and carried all his wishes into effect; but Bonnparte knew him well enough to sak nothing of him that could debase his heart or tarnish his name, he charged Murat to dispense his favours, and others to execute his rigours.

This was the period when Bonaparte, in pursuance of his Machine dian views which made him believe in the necessity of useful crimes, caused to be seized in a neutral territory, tried, and sacrificed in one might, the young and innocent son of the Conden. Murat lent neither heart nor hand to this tragedy; has post an governor of Puris, and has family connexion with Bonaparte, however, made people believe at the time that he had imbroad his hands in that impound blood, but this was a calumny of ignorance. Having learnt from rumours at the pulace, and from Madama Bonaparte, that something amoster was plotting against a prince of the Bourhon family, he availed himself of the voice and influence of his young wife to dissuade Bonaparte from every measure which was not required by prudence and the safety of his government. He appealed to glory as well as pity. He was not initiated in any of the circumstances which preceded the attempt. His functions as governor of Paris required that he should designate the members of the court-martial; and he did so at the orders of the minister of war, without choice of their rank, and amongst the commanding officers of corps in the garrison of Paris. He might have looked for an acquittal, and he hoped without any doubt for a commutation of the sentence in the event of condemnation. He was either sick, or affected to be so, during those fatal days, the better to keep his hand out of this snare; and he confined himself to sending at ten o'clock in the evening of the day of judgment, Major Brunet, his aide-de-camp, and Colonel Ravier, of the 18th regiment, to Vincennes, to furnish him with a report of the proceedings of the court-martial, as soon as it should be over. The aide-de-camp and the colonel were entirely ignorant, as all Paris was, of the arrival of the Duke d'Enghien in that fortress, and of the object of the court-martial which

# Mucat is created grand admiral.

they were ordered to attend. They mutually questioned each other on the road, without the power of communicating their conjectures to each other. They were not the bearers of any message, of any letter, or of a single word from the governor of Paris to the judges or the superior officers of the castle. Their mission was simply to know what was passing, and to report it to their general. These two officers only learnt for the first time in the court rard of Vincennes the name of the prisoner: they were present at the judgment, and at the precipitate murder which made it more odious and more fero-They departed in dismay before daylight for Paris Major Brunet (since a general officer), a young man of twenty, with a pure heart and a sensitive soul, entered the bedchamber of Murat, and recounted what he had seen to him and his wife, who both uttered exclamations of surprise and horror in listening to it. They knew of the trial, but they evidently did not anticipate the execution, and both mingled their tears with those of the aide-de-camp. It is not thus that an accomplice receives the announcement of a crime; Murat was more than innocent of it: he was heart-broken at it for his own part, and overwhelmed with shame for the glory of his brother-in-lew.

# XVII.

After the Empire had been proclaimed, Murat was invested with the dignity of grand admiral, a dignity of the court which gave him rank amongst the grand imperial feudalities, which Napoleon dreamt of re-constituting, in imitation of Charlemagne. But war was his real dignity: he followed the Emperor in it everywhere, and commanded the cavalry in all the great campaigns from 1800 to 1808. The Grand Duchy of Berg, a principality on the right bank of the Rhine, seized upon as a spoil of Prussia, was given to him in sovereignty by Napoleon. But he dreamt of a more regal sovereignty, and the Emperor led him to hope for one to whet his ardour. Murat was charged to conduct a French army to Madrid, under the pretext of pacifying Spain, which was torn by the dissensions of the royal family, but in reality to expel the Bourbons.

Muses becomes help of Wayles.

and to gain our thousa town for his dynasty. Morel, at reason p pregnanted, presented of are never, by finenced precedurates of they exist, and internated executer of the majors of the first for the page. agreeing and functing for harmoulf, pay down at a cold at Marked, pertogrammed Interest further no I must be the gules a of Arne, see, pumped at the attendance of the and king, and at the propert recent for you by frequenting where they posterly of Song-charge where find presented been a threaten no vited from to give been a person, Pleaser, department of the e-put fairer y, and energoned by that becomes to one, now not never in the landerer, and Mural reported It, because of four bound it with the formula between y, the family to expense, perform remark atentagement. But Burningueta facility eventual of high then nonlinear of him polarison, general at the first his transfer living by plennedy kings of longling, promining blures that harmban of Fingless in secondariant Mound, between the standard, and desperate at favor of every sevent Species and absorbed by with there for another, remerend a deep resentenced, and decided become if pringered princered the felt sich of that largery which follows the elemporarity and if great production by entioned to now this Comparise, while himmelf my in littless includions, and finally encoted the therms of Naplan, such an a klingilenn, hith na mie trimult fernie hija birnafnistop. Ha teichpannonniene of it. in Intin, Acres the Rouglinh from this inland of Engel, wherea their fing effectful his eyes in his palues, Annalad him promise by him glory, attached them to him by him favorien, and governed thems with a degene of windom and goodname which timbe hits advand in fully. He center, beillimit With the ariendence of neum, of them, and of pleasure, was one northered intercontinued untilities, leve, and war

### XVIII.

Ha was, novertheless, though a king, nothing but a command vacant of Superform. He had added this mens of Superform to his own, as a sign of subspirity on the own past, and of paternage on the other. He continued to serve, in his each of machini of the Sampies, and communicate general of the

## Muset's mode of worfare.

French cavalry, in the campaigns of the Emperor. The crown had not in the least diminished his intrepidity: he was still the first cavalry officer of the Empire. He became intoxicated, as it were, in the midist of fire; but the gentleness of his heart, nevertheless, made him repugnant to bloodshed. What he wished for at the head of his squadrons was not the death of his enemies, but their flight, and his victory. bravery was a hurricane which dispersed everything before him. In charging he never used a sabre, nor even a small sword; the only weapon he were on herseback was a Roman blade, broad and short, useless in attack or defence, against the long bisdes of the enemy's cavalry. This blade, with a hill of mother of pearl, artistically inlaid with precious stones, was ornamented with the portrait of the beautiful Queen Caroline, his wife, and of their four children: he never drew this weapon from the scabbard but once, in a moment of great danger, and then not to strike with, but to animate his escort to charge with him a cloud of cavairy by which he was surrounded. He said to the Count de Mosbourg, his friend and minister, who had administered his timances with talent and fidelity worthy of a greater empire, and whom he remembered with the disinterestedness and adoration of friendship: "My sweetest consolation, when I look back on my career as a soldier, a general, and a king, is, that I never saw a man fall dead by my hand. It is not, of course, impossible that in so many charges, when I dashed my horse forward at the head of the squadrons, some pistol shots fired at random may have wounded or killed an enemy, but I have known nothing of the matter: if a man fell dead before me, and by my hand, his image would be always present to my view, and would pursue me to the tomb." Sensibility of heart is thus allied, in the modern warrior, with the impermosity of courage. He craves for victory in the mass, but the details of carnage excite his horror and his pity.

## ZIZ

Napoleon's campaign in Eussia drew Muras for the last time away from the delights of his court of Naples. He felt bil near on the financial company of

programmed to that, war of profession and of dallames to makers, wharein Perpetent was going to stake the lives of Thurstout of man and the impere of the continent, agreed a barren compact, which it was impossible to present that Turnt could not buton at a destance to the recovered the concern, and the echang of the play of his morned rivide in fusion, without rushings with them into the felt of buttle. He thought as lound the Proposed on his greech, formation here with some Nongaditar regiments which he wished to inner to war on a grand sends. and resumed the community that of 150,000 enestry, the greatest named lage of hierar that over traversed l'arrige airea the increase of Asia. The I impared embeliant from algorid his lent with him as before, treating him at the arms moment as a fewer la brother in him, and a king Murat made menty the whole compared bound framing advanced gapple against are among who always rational after the first equal. The King of Sur les seemed to be mad for fighting, and to empy these his last glungace of glury. There was not futle between the Begistleries and Moseow that he was not in the insist of, and it seemed as if he could not find enough to estisfy his insatisble thirst of glory. The clouds of Cossacks which perpetually gathered and melted away around him, and who recognised him from afar by the brilliant splendone of his contame. played this game of the salve themselves with Murat as if at an oriental tournament. They approached hun; they called him their French "Hetman," as the Mamelukes, charmed with his valour, called him their "Bey" in Egypt, and they received presents from him.

## XX.

This passion for military splendour which exposed the life of Mirest to the blows of the enemy, was part of the charm by which he led on his soldiers. His costame was a portion of his character, with which he courted popularity in the camp. Splendour was for him the image of glory. A native of the south, he loved, like the Cid, Spanish pomp, showy steeds, arms of precious workmanship, and the

## Murat's love of display.

rich and highly coloured dresses of the Arabs. His uniform was never anything but the dazzling caprice of his imagination; he generally wore boots of red morocco, with large folds falling over the instep, ornamented with golden spurs; white pantaloons fitting close, and displaying the manly beauty of his limbs; a brocaded vest, a short tunic fitting close to the waist, trimmed with fur, and garnished with gold lace; a high crowned hat, like that of the attendants of Francis L. adorned with two or three plumes of feathers, and an egret, floating and sparkling in the air. A theatrical hero in appearance, but readily pardoned for his warlike ostentation, because it was surpassed by his bravery, and that the scene of his display was always in the midst of fire and carnage. Napoleon sometimes smiled with his lieutenants at this somewhat puerile display of his brother-in-law; but he was pleased even with this excess, because it contrasted so well with his simplicity—another species of charm with which he also struck the eyes of the soldiers.

## XXI.

Whilst Napoleon, a conqueror almost without fighting, and shut up in the trap of Moscow, lost time in hesitating between a march in advance, a hollow peace, and an impossible retreat, Murat bivouscing outside the walls, at the head of 30,000 cavalry, beat around the country to seek for or drive away the enemy from Moscow. The disasters of this retreat are well known, in which the army of Napoleon, retarded by his indecision, struggled, while decimating itself, amidst deserts of snow, against men and elements. Of 500,000 men and 150,000 horses which had passed the Boristhenes some months before, scarcely 60,000 disbanded soldiers and a few hundred horses repassed it in the midst of winter. Never since the days of Xerxes had so complete and so continued a destruction by the hand of nature strewed with the carcases of men and horses 500 leagues of deserts. But the soul of Murat did not bend before this spectacle; he had foreseen it, and he braved it like a man determined to leave his life there

Murph returns to Kapten.

alms, or at least to bring law rooms understanded out of the He must up his stud even to like last charger; and when his carrier had almost carried y you shed in the lattle and the anew, he rollected the few men that remained around the Emporer, and communed the secred buttainer which says plant the place of love out to a arealt select troop, the privation removed of an Importance army, in who is the processive performed the duty of officers and the entropic and inspire tile in the ratike us of here At leastly abundanted by the Dimporer, where worst out provide totally to row is Paris to force the president of has disputers, and to prevent the reaction of me great a full, Must to earl the imposered by most on he stop this torrest of thighly and to reorgene as in this pendes of the new boutles distributed an arroy which was nothing more than a band of tion december and decimated by the elements. Maint formed redated no boson. After leaving foundy attempted to messes the absolute of the chiefs whom the observe of Secpeleon execution to relief, and of the nothern who in languer Independ to anything but the visits of indevilual autily. Mirrid, rocalled also by his molest also for the face of his throne at Number, described that shadow of an army instructed by the Emperor to his command, and departed in the night for his kingdom, transferring the charge of rallying the troops to Prince Eugene Heauharnais.

### XXII.

Napoleon, indignant, but ill concealed from the eyes of France his private anger against his brother in-law and friend. He insulted him with his own hand in a note inserted on this sulfact in the public journals. "The King of Naples, being ill," said Napoleon, "has been obliged to quit the army. Prives Eugene has assumed the command of it. The Viceroy of Italy is better accustomed to an extensive administration; he has the entire confidence of the Emperor," This was declaring about that Murat no longer passessed it; in fact, this confidence had been shaken a long time back. The Emperor knew that Murat and his court were besieged, like Bernadotte,

# Discontent of the Emperor against Murat.

with insinuations from Austria and from England; that he listened too readily to them for the interests of his throne; and that Fouché, an exile at Naples, gave to Queen Caroline, Murat's wife, and soon after to Murat himself, Machiavelian counsels of a distinct peace with the allied powers, and a separation of his cause from the lost cause of Napoleon.

Napoleon no longer restrained his anger, when at length he perceived these crocked manœuvres of a vassal court of his, and a meditated defection in his own family; but, according to his custom, when he was weak, and wished to appear strong, he betrayed his anger before the proper time, and he insulted, instead of striking. " I do not speak to you," he thus imprudently wrote to one whom he had made a king, and rendered independent in crowning him; "I do not speak to you of my discontent on learning the line of conduct you pursued after my departure from the army; that springs from the weakness of your character. You are a good soldier on the field of battle, but beyond that you have neither energy nor character. Are you, then, one of those who think that the lion is already dead, and that they may share his spoils with impunity? Should you calculate upon this, you would be deceived. You have done me all the mischief you could since my departure from Wilns. The title of king has turned your head; if you wish to preserve it, conduct yourself well!"

## XXIIL

Words such as these falling upon the heart of a proud but sensitive man, were calculated still further to envenom, rather than to win back that heart. Murat was mortified, and returned insult for insult. "You have inflicted," said he, "a cruel wound upon my honour, and it is no longer in your Majesty's power to heal it. You have outraged an old companion-in-arms, who has always been faithful to you in your dangers, who has in no small degree contributed to your victories, who has been one of the mainstays of your power, and who formerly rallied your failing courage on the 18th Brumaire.

" 'When one has the honour,' you say, ' to belong to your

Marat's letter to Napoleou.

illustrance family, one might to do nothing which may compantures its interests, or comments upbette out? The only stawer, then, I whalf make to then in that your family has received as top a homorr from mane you have conferred upon too by my thereings with your eleter.

when, we an other verty, I had approve, but no master. I have room to a throne, but in this logh position, being tyran timed over by your blop sty, and controbed in my government, I have aught I more than over for independence and freedom. It is then that you affect, that you energies to your alightest people of m, those who are most faithful to you, and who have served you best in the brilliant cureer of your successor; it is thus that you have mornised I much to branch, and Musat to the hadrone, who has passed to Biassana, and Musat to Headarmon, who has the point ment in your eyes of allent absolutions, and the will greater one, because more veryle, of taxony quarty armounted to the number the repullation of hot one mother

" For my part, I can no longer stand in the way against granting to my subjects some relief by commerce, and I must therefore repair the mischief they suffer from a maritime war.

"If rom all I have said respecting your Majesty and myself, it results that our old confidence is mutually impaired. You will act, Sira, as you may judge proper; but whatever provocation you may give me, I still am your faithful brother in-law, "dozoniss."

### XXIV.

This insulting correspondence, sometimes incited, sometimes softened by the counsels of Queen Caroline, the Emperor's sister, but, at the same time, the ambitious and domineering wife of Murat, left its sting behind, while in appearance there was a return of friendship between the two courts. When Napoleon went to Germany to open the campaign of 1813, he wrote to Murat to offer him the command of his cavelry again. The situation of Murat was cruel and perplexing on this

# Marad's hositation to join the Emperor.

summons of his old chief, who was going to fight his last battles on the soil which had witnessed their ten years' struggle: to perish, perhaps, in trying to seize upon victory again, but also perhaps to reconquer Vienna and Berlin, to enforce the submission of his enemies, and obtain a triumphant peace. It was as painful to Murat to abandon his benefactor when conquered, as it was dangerous to offend his brother-inlaw when a conqueror. He hesitated, and his ministers counselled him to remain neutral, and in ambiguous observation at "Have you not done enough," they said to him, "for gratitude and for glory? Is it not time to think at length of yourself, of your family, and of your kingdom, which will be lost in the defeat if you meddle with the combat?" Murat. already secretly engaged with Austria and England, by a treaty which would give him all Italy, bore for a long time the anguish of uncertainty between his throne, his private duties, his public duties towards France, and his honour as a soldier, brother-in-law, and king. The improdent act he had committed in listening to Austria and allying himself against his duty? lay beavy on his mind. The observation of Napoleon and of the world, and the suspicions of the French generals, of his court and of his army, equally intimidated him. He unfortunately thought he could reconcile to himself two men the general and the sovereign. As a warrior and lieutenant of the Emperor he decided on joining the army, and fighting again in his cause: and as a king he thought be could resume, after thus doing his duty, his private conventions with Austria; he was thus unfaithful to two causes from not having embraced one, fighting with his arm for Napoleon, and with his heart against him. Shameful and deplorable situation in which safety is sacrificed no less than honour.

## XXV.

Marshal Nev. his faithful competitor in glory, and his Parisian friends, wrote to him that his tardiness caused great scandal in the army; and the Count de Mosbourg and the Queen conjured him to depart. He acknowledged to them,

Martet at the business of Hemotop and his entere to Pingolah.

under the presence of the moment, the secret treaty aimed between him and Land Hentmak, the virtual Vicerny of Fig. land in Smily. This mysterious art had been concluded, as if they had been concerting a crime in the solitary island of Panen, on the desert count of the Liman states. The Queen, who was ambitious and full of false securing, appeared openly to approve of an error which also blamed inwardly; and also mainted her hanhand in conciliating both uidea by advising him to I am the Emperor, but to lower her the Regency; promising lim to make the gray of Italy march in her mans as Regent, and so if unknown to him, at a concepted airnal. The king, embarraned by his own country, departed the following day for the campage of Dreiden, leaving behind him that tangled web of intrigues to morevel, still forther complicated by the ambition of los wife, and by the jealousy of power which ha enterturned against the connections of the Queen.

The King had scarcely gone, when Lord Bentinck, seeing in his departure a rupture of the secret conventions, and an det of houndity, quitted the isle of Ponza, and looked on the treaty as not ratified.

### XXVI.

Moanwhile Murat, carried away by his old onthusiasm, was flying to meet the Emperor in Germany, and was received in the arms of Napoleon as a reconciled friend, whom he soon saw fighting, as in the greatest buttles of his military career, by his side at Dresden, and on all the battle fields of that last aampeign. At the head of 80,000 cavalry Murat broke through the ailied army under the walls of Dreaden, and drove back the Prussians, Austrians, and Russians. \$0,000 prisoners. were the fruit of his exploits; and his heroism was acknowledged by the army and the Emperor. But these victories soon ended for Napolson in the general riding of Germany and in the defeat of Leipsie. Murat returned to his kingdom more undecided then ever; he felt that the support of his life was crumbling, and he resolved to look for another within himself.

# Treaty between Austria and Murat.

He had scarcely arrived at Naples when he assembled in secret council his most intimate confidents, and deliberated with them on the propriety of being faithful or otherwise to his benefactor, questions upon which honour and feeling should be the only guides. The conclusions were that it was necessary to conform to fortune, and sacrifice friendship to policy and the throne. Fouché, who had always maintained the ascendant of a superior intellect over a mind easily controlled, hastened from Rome to have some private conferences with Murat, under pretence of retaining him in the cause of Napoleon. It is supposed that his private advice was different from his public proceedings, and that he led Murat to look upon the fall of Napoleon as imminent, and the kingdom of Naples as involved in this fall, unless he sought for some other support. Fouché had scarcely departed for Rome when the Count de Neipperg, a young military diplomatist, as well practised in court intrigues as in the manœuvres of the camp, hastened to Naples in the middle of December, conferred with the Duke de Gallo, an old negociator of Ferdinand's, but then attached to Murat, and a treaty resulting from these conferences was signed on the 11th of January, 1814, between Austria and Murat. By this treaty Murat, to redeem his crown from the coalition, ranged himself amongst the enemies of France. He promised to furnish 30,000 men to operate in Italy; Austria furnishing 60,000. These two armies were to be commanded by Murat in person, and would combine their movements against the vicerov, Eugene Beauharnais, commanding the French army at Milan. The price of this defection to Murat was the throne of Naples, given up by King Ferdinand, and guaranteed to him and to his dynasty by the allied powers: an inheritance of blindness and ingratitude which time would not ratify. England became a party to this treaty, and promised to maintain an inoffensive attitude in Italy towards Murat.

# XXVIL

This treaty was scarcely signed when remour spread it abroad through Italy, and the cry of independence, which was

Equipmed sharpiter of Murpi's movements.

amouldering in every Italian heart, burst forth in the penmaula. Murat favoured this movement of opinion, which would, he thought, constitute him not the auxiliary of Austria but the liberator and the severeign of that vast empire to which he was going to restore liberty and unity, the awaking of the long sleep of Italy. But even his thoughts were compressed by his situation. The garrisons of Napoleon at Florence, at Home, and at Ancona districted him; Austria watched him with diagnistude; Lingland reserved itself to keep him within the limits of the treaty which secured him the kingdom of He attempted to deceive all these powers by the rapidity and equivocal character of his movements. He reassured General Mieltis, commandant of Rome, and the commundant of Amona, Burbou; he pushed forward his columns on the Roman states, under pretence of simply demanding a passage; but the French generals shut themselves up in the citadele. Prossed by Austria to keep his promise, he ordered his troops to compel the French to evacuate the fortified places. He left Naples himself at the head of a second column of 20,000 men, but without money or provisions; calculating on chance, on sympathy, and on insurrection to supply him with means. He advanced thus upon Bologna: and during his march Rome, Ancona, and Civita-Vecchia capitulated, the garrisons retiring at liberty upon France. Lord Bentinck at the same time effected a landing of British troops, which were directed upon Genoa, and bearing on their colours, "Liberty and Independence of Italy."

Every thing announced an impending collision between the allied Neapolitans, Austrians and English, and Prince Eugene, who still occupied Lower Italy for Napoleon, with 50,000 French and Italian troops, inured to war, and under a faithful

viceroy.

### XXVIII.

But whether from remorse at fighting against his old brethren in arms, or from distrust of Austria, or expectation of some great national insurrection of Italy, which should clear Mirrat remains mationless at Belogna.

the stage for him. and imagnowe the conditions of his treaty. Minist. memoriless at Beligma, with one-half of his army, con summed the time, put Anstiria cont of qualicative, inspired the English in Genina with suspicion, and seemed to suspicion built way ine firs defection no become thrown beground the Alps on which sale formule would declieve becreekt. He themened everybody, and several Nepotherana, wintle haswing maissed in his inchemest time tiling of im dependence. But the people of Italy did not milly amound in, seeing in these summers the insumments of Prench domi mention, of which they were just then weary; for to a large permises of these undersancese people liberty is but a change of mississes, and the present tymning is always the most detested. Minorest, booked some timental out the secrete times, established a growersment in the provinces traversed by his two somes. as if they were destined some to form one wast limited unity under has succome. The English and the Austrians spread everywhere, on the comment, promises of nestroing the selection states distimest each inchesembeant, unifier the primers of the house of Sewson of the house of Latte, of the Goward Duke of Tomore, and of the Pipe then a captive at Portuinelileun. In this universitient of their engroweding time, the people remained in egymenture distinguemental squeetentus of the scene. The city of Nambes aliene to which the treate with England had been reegrences and importanted with the broge of deministing over the rivel structus. Morities inseell in the promised triumphs of its king

## XXXX

But this long manufallity of the King of Neples at Bologue, couled the entitusiann and relaxed the spring of his army. The Prench generals quinted in, to remain imposent of a particular war against their country; while the Neupolitan generals, abitungh fashiotal, immed to the field, and formed in the actual of our green wars, submitted anwhitnigh to a sovereign, a warrior in was true, but whom they had always seen playing the second part to a green man. They been him with their discussions and their counsels, and Manus picking and resistant

I fon Cantingraph germitigem ibn ibngambreier, ed fiel eent

by firms, this hapathin related an avery able. No ties would purposes very clearly the numerous, the object, and the results of this expedition, for the embigalty of the policy imported as furnhermon to the nets. The generals called upon the bring for an explanation, Lord Bendanck required laws to deliver Layborn tota has bounds, as a pledge of the todependence of Tanonice On the other hand, the Poper, delivered by Engalants from corpusity, by order to is establish to Room the sent of Pagernam Cathellicarn, was proceeding towards for espetal, life this raplet of this propulates of Linky, interchanted with pry and practice before here. The positiff was approximately beloging but so M real could decide whether he about decisions here no a prised who was going to recluder his term to, or he a severality Motory to take present in of his states. Harpersed by the Proper In this raids of his lader later, Maret was obliged to fright the common anthonounce for hospolomen content, to encort him to Comens, and he evenes for him an interest conjust whileh bladed with his secret ambition of keeping Home for himcolf.

### XXX.

At the same time, the Carbonari of Naples, a mysterious sant, where relebrated by the explosion of 1930, and by the perolutionary insurrantion of Naples and Pladmont, but at that time instigated and just in motion by Casen Caroline, wife of Fordinand, King of Sicily, were agitating the two Calabrica, produlining the deposition of Mural, and the restoration of the human of Hourbon, and asizing upon these two provinces, the most warlike of the hingdom of Naples, This naws, and the last amounted of Monocourts in Champagna, anaggarated by distance, decided Murst for a number to recently himself and to units his foress with those of Prince Engage Boucher. male. His ment confidential pageolature from Helogos, to this prime at Milan; but they were regulard on the embenries of a traitor. This refusal to suggestate, together with the urgent entreation of the America generals, and the English and Busidan commissioners who besteged him, formed Murat to



Marst receives the news of Napolest's deposition.

strack the French. He did accordingly attack and conquer them, driving them into Reggio, where he becamed them in; but instead of pursuing his triumph, and seizing upon the fruits of his victory, he granted a capitulation to the troops shut up in the city, allowed them to take the route to Milan, and thus increased the suspicious between himself and the Austrians.

He advanced however, on Placentia, while Count de Bellegurde, who commanded the Austriana, was threatening Milan.

## XXXL

Such was the attitude of Murat, seeking to consume the days and the weeks in an expectation the results of which were all equally alarming, when a courier from Paris reached him at noon on the 18th of April, 1814, under the walls of He was walking at that moment with General Coletta, in the gurden of a country-house near the city, where he had established his head quarters. He opened his heart, full of anxiety, of contradictory designs, and of remorse, to General Coletta, a good adviser, and a man of remarkable talent and resolution, but a Neupolitum, attached before everything to his country. Murut opened his letter, read it in silence, turned pule, suddenly withdrew from Coletta, paced backwards and forwards in a hurried manner, like a man struck by a mortal blow, mised his hands towards heaven, then looked surrowfully upon the earth, and approaching Coletta and some other generals of his suite, who had hastened up astonished at his attitude, he announced to them the capture of Paris, the deposition and captivity of Napoleon at Fortunebleun, the inevitable fall of the Empire, and he wept! The enemy, the despot, the tyrum had disappeared from his eves; and in Bonaparte he no longer saw saything but the friend, sunk at last beneath the blows of fortune, and sinking in the belief of his infidelity, and seeing him even amongst the ranks of his enemies; his emotion inspired his generals with pity and companion.

Murat returns to Naples,

### XXXII.

One hour after this, whether he had not the conruge to pursue, in common with the allies, the ruin of the French in Italy, or whether he was thinking of his own throne and family, which the reaction of such a catastrophe might and lonly overwhelm at Naples, he peaued orders to his troops for the suspension of all hostilities, and retired, disarmed and disconcerted, to Bologna. From thence, after laving arranged the return of his army into his own territories, and left one of his best generals, Carascesa, with 6,000 men in the marshes, he set off himself for his capital, which he found calm and faithful. The Queen, his court, and the people received him as a conqueror, and disguised, under multiplied fêtes, the ailant grief and internal fears which already were amouldering in all hearts. A presentiment of the approaching full of this visual royalty of Napoleon's was in the wind. The race of ancient monarchies could not long tolerate, much less protect, this baseless usurpation at Nuples, whilst Ferdinand was reclaiming his throne, and the principle of the legitimacy of crowns was becoming the public law of Europe. Moreover, the services rendered by Murat in the last campaign to the coalition, were so interested, so doubtful, and so trifling, that he might, without too much injustice, be considered as much the enemy as the friend of the allies. His throne trembled like his conscience; he had not even the consolation of reverse, fidelity to a vanquished cause: remorse was mingled with his adversity.

### XXXIII.

He affected not to believe the news, in order to deprive his subjects of all pretext for abandoning him. Uneasy however about the resolutions of the Congress of Vienna, and of the partiality of M. de Talleyrand for the Bourbons of Sicily, whose restoration the Bourbons of France were desirous of effecting at every sacrifice, to strengthen their principle, Murat sent two ambassadors to Vienna, the Duke of Campo-Chiaso and the Prince

# Attitude of the Congress of Vienna towards Murat.

Cariati. They were received there with distrust, excluded from the conferences, reduced to play the part of observers of that which was concealed from them; importunate solicitors of a throne already secretly made over to another competitor Suspected by the legitimate courts, and odious to the French of Napoleon's party, these envoys hardly disguised from their master the dangers which threatened him. They were not long in learning, or suspecting the secret treaty concluded between England. France, and Austria, for the expulsion of Murat from the throne of Naples; but the latter was determined not to yield it up. He thought that with the love of his subjects, the number and the bravery of his troops, the natural strength of his frontiers, and Italian patriotism, aroused at his voice, he could brave England, Austria, and France, and conquer his throne upon the very soil where he had founded it.

He felt that liberty alone could conciliate for him the love of the Neapolitan nation, more enlightened, and more anxious for representative institutions than the rest of Italy. therefore promised his subjects a constitution, and created, ad interim, deliberative councils, which afforded a shadow of national intervention in his still absolute government. He reduced the taxes, opened the ports, and gave freedom to commerce; he dismissed with grief, but to humour the spirit of the people, all the French who held rank in his army, and placed them in his civil administration; he courted popularity through ingratitude, he instituted strong bodies of civic militia, he increased the army and multiplied luxury and fêtes, hiding, under a show of security and splendour, the dangers and disquietudes by which he was devoured. The theatres, the hunting parties, the reviews, the brilliancy of his court attracted all Europe; he seemed eager to enjoy a throne which was slipping from under him.

## XXXIV.

Dark intrigues were also plotting in the palace of Naples under this outward show of confidence and peace. The

Municipa programs after parties of their beingments of femalesca-

Princess Pauling Barghose, sister of Sandon, and of the Queen of Naples, arrived there from the like of Libs, and planned a reconculation between Mistrat, still a king, and the earled Lingstor. Both the heart and the interest of the Ling of Naples led hun to wish for the return of Napoleon to France; for he aughed to reduce the past and to secure the fature. He did not take long to comprehen I that the hist ontransform of war by the mile of Hampatte were of those value to less brother in law than this favours, on dearly populational and are ill grammatered, of Luropes. Once unbothful, through carrier and interest hadly understand, to like duty and to like mostlements, he now felt that his duty, los feelings, and his interest demanded from him a lidelity, even to death, to the sucher of his fortune, and the chief of his dynamic Ile looked incommantly from the terrace of his palace upon the ass that mir rounded the late of little, whence our of the course made that appeared upon the horizon mught wome thus or other loss to his shares, or to the abores of I ration, this tout his had betrayed, but whom he now implemed a night of that the Conjerent no quainted with his reportance by his sister l'aulius, although he had pardound Murat, and had sout him word to keep himself quiet, but roady, did not sufficiently rely upon the firmums of his character to throw himself at the mercy of his brotherin-law into Italy. He would doubtless have found an semy there, but that army had Italy to march through, and Austria to conquer, before it could gross the Alps, and restors that to France. Promptitude and surprise were the forces upon which he most calculated. Murat appeared to be absorbed by the fates which occur at this season of the year; and he was he the midst of a circle of his friends and generals, in the Quest's drawing-room, on the 4th of March, when a massenger from the Emperor brought him the move of his landing at Campan, and his march upon Paris. Murat, without communicating to his court the news he had received, draw the Queen into a retired apartment of the palace to concert with her the manner in which he should comport himself when the event became known. After conferring some time together on the subject, Muzat returned to the drawing room with a countenance radient

# His double poticy.

with joy, armounced the landing of Napoleon to his courtieus, and retired immediately to reflect and hold a council.

## XXXV.

But though his resolution had been taken before, and though he only consulted his councillors to induce them to adopt his opinious, he pretended to hear of this breach of Napoleon's exile with the same indignation manifested by his enemies, and he sent off letters during the night to all the courts, in which he swore to observe neutrality and fidelity to the treaty with Austria.

The Queen, the friends of this princess at the court, and the ministers and councillors of Murat did not heattate to deprecate any movement on his part against the allied powers, or any joint responsibility in the enterprise of Napoleon. But he was deaf and impetnous as on the field of battle; he enumerated his forces, and dazzled himself with his illusions on his popularity in Italy. "Italy waits only for a signal and a man, said he. - I have 20,000 soldiers instead to war, battalions of provincial militia, a National Guard, coast guards, and 2,000 foreign soldiers. All the countries washed by the Ps invite me, and promise me battalions of volunteers and arms. The generals of the old army of Engene at Milan, and those of Piedmont write me word that they are ready to revoit on my approach, and to form under my orders the league of Italian independence. The congress by its acts has dissatished all the people on both sides of the Apennines; Genoa is indignant, Venice is humbled. Piedmont—thrown back into the slavery of the priests and nobles, by the supermunated house of Savoy-shudders at the double voke preparing for it; the Milanese frets impatiently at its ancient slavery under the pro-consule of Austra, Rome, and its provinces are falling again under the sacerdotal tyranny, which besots while it enchsins the people who had been for a moment free."

## XXXVL

It was in vain they represented to him the inequality of his forces against the 800,000 men of the coalition, ready to Murat declares wer against the amultion.

How back upon the Alps, after having annihilated Napoleon: England measuring his counts, Simily plotting a counter revolution even in his own cities, the Calabrase with difficulty kept down by his police, and breaking out in his rear while he abould be fighting for the independence of Lower Italy Nathing, however, could stop him! He had conspired with himself in the seclusion of his own thoughts for the last right months; his arisenals were full, his treasury sufficient for a company, his troops level, his fectivesees prepared, and his generals chosen. I extend of losing all if he waited motomless the execution of the antipathies of Harape, he resolved to risk all; and, so if he had wished to deprive his councillors and his subjects of time for reflection, his declared was the 15th of March, 1815, without even waiting for news of the definitive success of Napoleon, and of his outcome into Pares.

He assumed the command to charf of his army, divided into two corps. The first, composed of his goard, under the orders of Generals Figuratelli-Strongoli and Livron, amounted to 12,000 men; the second corps, commanded, under the King himself, by Generals Carsacosa, Ambrosio, Lechi, Rosetti, Coletta, and Millet, numbering 80,000 combatants. The first corps advanced upon Rome, demanding a passage from the Pope which he refused. The army continuing, however, to approach the walls, he abandoned Rome and took refuge in Genoa. The King, with the second corps, marched upon Ancora.

On learning the unaccountable movements of the King of Naples, but the coincidence of which with the invasion of France sufficiently indicated their object to the Congress of Vienna, Austria hastened to strengthen with fresh troops its army in Milan, of which the Austrian General Frimont received the command. This army covered by the Eridan soon reckoned 60,000 men, under consummate generals. It extended from Milan to Cesena, while a division under General Nugent covered Tuscany.

#### XXXVII.

Murat's proclamations to the Italians called them everywhere to the deliverance of their country, and to constitutional Morest attacks and defeats the Austrians at Balague.

liberty, which he promised them under the protection of his sword. The first collision between him and the Austrians, commanded by Bianchi, took place on the plains of Bologna, and the King of Naples entered a second time minimphant into that city, the focus of Italian genius and liberalism. He advanced from themse upon the Tanaro, a river which runs into the Pô, and which is crossed by a bridge at St. Ambrogio. Whalst the advanced guard of Marat, commanded by Carascosa, was attracking this position, bristling with campon, and a body of troops had been sent to ford the Tanaro, and turn the flank of the Amstrians, Marza himself, carried away by his natural impensory, dashed forward with twenty-four dragoons of his guard, into the very midst of the fire, miraculously crossed the bridge without being struck, and rallying his columns to the attack, broke and dispersed the enemy to the right and left. He overwook the flying Austrians at Modena, and seized upon that city, at the same moment that his generals were taking possession of Ferrara. The King of Naples intoxicated with these first successes, magnified by fame, returned in person to enjoy his trimmph at Bologna, and to await the first division of his army, commanded by Pignanilli and Livron.

# XXXXVIIL

The command of this body, which was divided between two generals who did not agree well together, had been lax and uncertain. Instead of hastening their march through Tuscany, to come into a line with the King, they had lost whole days and opportunities of defeating Nugent. They were as if blockaded at Florence, and their immobility deprived Murat of his reserve, of his guard, and of the best troops of his army. His proclamations also, to mise Italy in revolt, produced no corresponding echoes; and neither regiments, volunteers, nor subsidies were sent to his army. No one comfided in a Frenchman for the independence of his country. Tyrant for tyrant, they preferred the one who had the best chance of remaining conqueror. Nothing rose in

Contact between the Neopulitan and Austrian treeps.

revolt from the Alps to the Aponunes, and even the Tuscana and Modeness joined the Austrians against the Neapolitans, Murat disconcerted at this, aummoned his generals to Hologon, hald a council of war with them, accused Italy, acknowledged his actuation, and resolved to fall back upon Ancous, to concentrate all his forces nearer to his frontiers and to await a battle instead of continuing to provoke it. In a war of measing and surprise, such a moustre was tablemount to a defeat. He ordered his guard to quit Florence, and to join him on the other acle of the Apennines, by Arezzo, and Buego San Sepulcro, towards Amouna. The King, after some engagements of mingled victory and defeat, arrived at Imola, followed by two Austrian armose, the one communical by General Neiperg, murched upon the rear of Murat, by the ancient Limilian way, nearer to the Adriatic; the other under the nedect of Bianchi, advanced by Florence. armies united on the Apennines, numbered together 50,000 men. But Marat was in hopes of fighting them separately, and he had chosen for his battle field the position of Maccrate, which he hastened to attain. Twenty days march were, however, necessary to enable him to fall back from Bologna with all his divisions upon Macerata; and ability and good fortune enabled him to effect it. Pursued in vain by Neiperg, Murat at length arrived on the 80th of April at Maccrata, where he found his guard at the hour and place appointed, and was received by it with acclamations of good omen. This battle, upon a field chosen at such a distance by Murat, was to decide the fate of Italy, which would pass entirely into the hands of the conqueror.

#### XXXIX.

The Neapolitans mustered no more than 25,000 men, but they were masters of the point of junction between the army of Branchi and the army of Neiperg: they consequently might fight them one after another, or at least prevent them from combining their movements. Murat took upon himself to fight Branchi in person, with 16,000 of his best troops, and

# Position of the opposing armies,

left Carascosa, his best general, with 11,000 to make head against the army of Neiperg. He accordingly commenced the action with intrepidity, dispersed the advanced corps of Bianchi, and made them fall back as far as Tolentino, where night stopped the victorious columns of Murat. Intoxicated with this first battle, he sent off couriers to the Queen of Naples to announce a victory only haif won, and orders to Carascosa to attack Neiperg with confidence.

The morning broke heavily laden with the fogs of spring, which in those valleys resemble the waves and undulations of the sea, completely concealing the landscape from the sight. Bianchi, under favour of the night and of these fogs, had recruited his army unknown to Murat with all his corps dispersed on the preceding evening, and which had not yet rejoined his columns. On the first rending of the foggy curtain by the morning breeze. the King of Naples, on horseback, and ready to pursue his victory, perceived the hills of Tolentino covered and sparkling with 25,000 or 30,000 bayonets; and Bianchi's advanced guard occupying two steep eminences detached from the mountains, and jutting out like a promontory into the plain. Murat was confounded at the sight: he counted sadly the small number of his own troops, repented having detached Carascosa with the rest; but feeling also that any hesitation now would be a confession of inferiority, and that the last hope was in despair, he attacked the advanced posts of Bianchi, which fell back to the mountains. Satisfied with the advantage gained over the Austrians in this first shock, he did not dare to attack with such unequal forces the masses of Bianchi posted on the slope of the mountains. Two hours were passed silent and motionless between these two armies, measuring each other's strength at a distance, and leaving a great interval between them. These were two hours of anguish for the King and his generals; and he had no further hope but in the night, which would enable him to conceal his manœuvres, to rally Carascosa, and to seek for victory, or safety in another position.

biness passeres descripting forts,

### XL

Int Binneld according his indecession and his reduced periphers broke at length upon the Respondence with all his forces. This shock was terrible, and this recite confined. Murat, in this model of it, was more more both a king, a general, and a solder. Treating his latitudence, charging with his equivalence, and analyzing others, longing one after another, his between adeas december, where dead by his adea, and eaching for death lement, december, broke through their apparent, descriped their hillerine, december the field of boths, attended with 2 000 bodies, his compelled the product Bounds to leave the action in leading and to full look upon the positions of the manning, there to take breaks and consent tests lie forces.

### XIII.

The Austriana had searcely retired from the scene of carrings when Murat despatched orderly upon orderly to Caracona, directing him to send up fresh troops. Carassess obeyed, and weakened his own position before Nelperg to strangthen that of his king. A column communical by General Maio advanced to join Murat, who was hastening to most it, to address the troups and sasign them their post in the next day's lectle, When he was met by two sourlers just arrived from Naples, Our of these announced to the King a general insurrection in the Calabrian, the capital of which was even in presention of the insurgents, displaying the flag of Pardinand the other conriar acquainted him with the reverses of his army of reserva In the Abrusel, the taking of the defile of Introdosso by 14,600 Austrians, the defeat and dissolution of the civia guards, the opening of the routs to Naples to the enemy through Capus, the dangers of the capital, of the Queen, and his children, and in short the general extremity of the kingdom.

At this news Murat, already beast with the parils of the day, and those of the morrow, felt all his powers crumble

### Retreat of Murat.

within him. He abandoned a useless struggle upon a foreign ground, while his own states were slipping from under him, and resolved to fly at once to the rescue of his throne and family. He accordingly ordered a retreat, galloped round all the divisions, drew up the columns in order of march, waited for the night, and commanding the rear guard himself he disputed like a hero the defiles of Macerata against the Austrians who were pursuing him. Dismounting from his charger he was several times seen rolling with his sappers under the enemies bullets, the rocks and trunks of trees with which he parricaded the defile against the cannon and the cavalry of Bianchi. He concluded the night at Macerata, awaiting the remainder of his columns, which he had ordered to meet him a that place.

## XLII.

But at daybreak they no longer existed; all the divisions which were not under the king's immediate command, attacked separately by the Austrians, surrounded by Neiperg and Bianchi, crushed by numbers, or disbanding themselves in the panic of a nocturnal retreat, had entirely disappeared. The generals and officers alone remained with Murat, and availed themselves of the early dawn to collect together a few of the scattered remains. Carascosa, who had left Ancona with 6,000 men, rejoined the king, who directed him to march his columns into the Neapolitan States, with orders to rendezvous at and garrison the fortresses of Civita Vecchia and Pescara. He proceeded himself almost alone towards the Abruzzi, to dispute the entrance to his kingdom, with the forces which he still hoped to rally around him there.

During these battles and retreats, everything was falling to pieces at Naples. The Calabrese were advancing towards the capital; the English Commodore Campbell was cruising in the gulf, with a formidable fleet, and threatened to bombard the city and the palace, if the ships and arsenals were not given up to him, to disarm a declared enemy of the allies. The Queen was deliberating with her ministers, under the cannon

Mural arrives at Napora

of the English, the city was in a state of fermentation. Cardinal Feeth, uncle to Napoleon, and the Princess Pauline Borghese, the Emperor's sister, were flying from the palace and the city. The Queen at length commissioned France Carati to negociate privately with the English admiral the cession of the part and amenals, on condition that a vessel should be placed at her disposal to embark with her family and her treasures, to go and treat for peace in England.

These conditions being serviced to, the fermentation which

had been caused by panie submited at Naples.

### XLIII

During these disasters, Murat, almost alone, reached by retired roads the royal palace of Caserta. There he learned the insurrection of the garrison of Capua, which had been his last hope: 6,000 men had risen against their officers, had forced the gates, abandoned the city, dispersed themselves about the country, and filled the capital with discouragement and consternation. King Ferdinand was at Messina, waiting only the news of Murat's ruin to cross the Strait and return to the kingdom of his fathers. Transferring the fugitive remains of his army to General Carascosa, he confided the care of negociating a peace, promptly, and at any secrifice, to him and to General Coletta, commandant of his artillery. "Sacrifice everything," he said, "except your country. I alone will bear the weight of adversity."

Then changing his horse, he galloped towards Naples, where he arrived that night. He ascended the staircase of the palace without being expected, entered the Queen's apartment, and throwing himself into her arms, exclaimed, "All is lost, Madame! Nothing remained for me but death, and I could not find it!" Tears rolled from his eyes as he gazed upon his young wife and children. "No, nothing is lost!" oried the Queen, worthy of her blood by her intrepidity, "since you have preserved your honour, and constancy remains with us in adversity!"

Me laures his hingian.

### XLIV.

They retired for a few moments together to concert their departure privately by different mutes, and the place where they were to meet again. They passed the remainder of the night in conversing with their most hithful friends, and forming conjectures as to the future. The following day Murat issued in disguise from that palace where he had lived happy, and a king, and went alone to the little harbour of Puzzelli, made nominus by the crimes of News, and the murder of Agripping. A dehermon's bost conducted him to the lists of lischin, formerly a place of pleasure, but now of the serrow of apparation. The inlanders of Eschin did not ill-treat him in his mistireme: they evinced feeling and composition for him, and gave him for some days a hospitable and safe reception, full of sympathy and respect. The effection which the goodness of his heart had won from the Nespolitans made his disparture at once more cruel and more sweet than it would otherwise have been. He was twice beloved, since pity was now saided to attachment. He left Ischia for the French coast on board a merchant vessel freighted by the care of his friends at Napies: and a few adherents, faithful to albhis fortunes, followed him through the new and sinister events that awaited him.

### M.V.

Whilst Murat was embarking at Ischia, without knowing if he should be received in France by the vengeance or the pardon of Napoleon, the people rose in insurrection under the windows of his deserted palace at Naples. The Queen and her children, accompanied by three faithful ministers, attached in heart, not only to the prosperity but the ruin of this family, Count de Mosbourg, Zatio, and General Macdonald, took refuge in an English vessel in the port to escape from the insults of the populate. Detained by a tempest in the madatesed under the windows of the palace, they heard across the waves, the acclamations of their carutal soluting the entrance of the

#### Property is the plant and Mr No. S.

Another the series of the legislature of the series of the

That was the remain an inner, and an expect of the state of the state

# BOOK TWENTY-SECOND.

Abandonment of Napoleon by France on the news of the Treaty of Vienna -Situation of the Court of Louis XVIII. at Ghent-Arrival of the Count d'Artois and the Duke de Berry-Equivocal conduct of the Duke d'Orleans-Louis XVIII. forms his Council of Government-The favourites of Louis XVIII. and of the Count d'Artois-Ni. de Blaces - M. de Bruges - M. de la Maisonfort - Counsel of Berras, of Fouché, of M. de Blacas, and of M. de Talleyrand-Hesitation of Louis XVIII.—Discontent of the Court with M. de Blacas—Arrival of M. de Chateaubriand and of M. Guizot at Ghent -Situation of Marmont at the Court-Privy Council of the Count d'Artois-M. de Maubreuil-Fresh indecision of Louis XVIII.-Aspect of the Court at Ghent—Report of M. de Chateaubriand to the King-Intrigues of Fouché in La Vendée-His letter to Fauche-Borel -Insurrection of La Vendée-Landing of Louis de la Rochejaquelin -His Proclamation-He marches on Maulevrier and attacks the Imperial Troops—General Travot surprises and deseats the Vendeans at Aizeray-Entrance of La Rochejaquelin, into Chollet-Negociations of Suzannet with Fouché-La Rochejaquelin receives ammunition from the English Fleet-Opposition of La Rochejaquelin to the Negociation-His last struggles-Victory of General Estève-Death of La Rochejaquelin-Action of La Roche-Serviere-Death of Suzannet-Pacification of La Vendée.

L

As soon as the resolutions of the Congress of Vienna were made known in France, public opinion, until then extremely divided, declared itself everywhere against Napoleon. People perceived with alarm the disastrous consequences of his return, and of the infidelity of the army; and war appeared in all its horrors behind the few days of illusion which the partisans of the Emperor and the Emperor himself, had given to France to hall the spirit of the country. Such was the perspective held

II.

### Attained of the Black of the man

med the people will inducably each you out. To not place he twen yourself and the induce solviers against I raise in the arms should be set, retire from the eache and leaves the rest to turn

The a words were to last traced out the conduct of the prince, but lange was no less notonished than the lange of his acquerous attitude. The Duke of Orleans, informed of the gracial draggerobation of his policy, visled to exemple him will in a letter to the Duke of Wellington in which he wought to justify his reserve. "I differ greatly with your highness," trackly replied the Duke. "as to the manner in which the King ought to conduct himself. Assumely he ought to put himself forward in a cause wherein he is more concerned than any one class. I understand the motives which keep you at a distance from the court of Oberet, but if the people come for ward you will certainly consider it your duty to place you self at the service of the Israge.

The Dake d Orleans appeared to be the most distinguished of all the primers of his bear by Bernagorite, and intentionally farmered to, the Lamperen scholler to appear generous or by his because our to the contract present and discord in the local of The Inches declines, his mother an inchesion, prince as viitheast political instactice, had received from sugedcon, premise on to reside in Trance, and an annual indendaty of 300 000 trans - The Duches, of Bourbon, enter of the Looks, d Orleans shad received the same permission, and a pension meanly equal from her balented estates. These exceptions in favour of the house of Orleans made them believe at Chient and Victima that there was a norteal under tording between Long the surround the Duke of Orleans - Long as hounder sandings, however, existed, but the attitude of the primer each were present on his prospective designs to evidently received himself for nil future, contragence .

### 1 7

Con his united at Chair the only min ter of Louis XVIII view 51 da Blicas a favourate diseases by Lauren,

### M. de Biacus.

suspected by Europe, unjustly responsible in the eyes of all, except those of the King, for the faults and short sightedness which had dethroned his sovereign: he was, in short, the man of all others, the best calculated to render unwopular even the exile and misfortunes of the King. Faithful, exact, runctual, assiduous, the very shadow of his master, a man more qualified by nature and education for the royal household services of the middle ages than for the political councils of the new era: careless of pleasing any one but the King, silent, hanghty, with a discainful exterior, and all the more proud of his birth for belonging to one of those old but not illustrious families whose only eristocracy is in their antiquity: of a matured intelligence in narrow doctrines. despising the revolution and denying it, instead of understanding and fearing it : infatnated with the past, a rebel to the present, closed to the future, no one seemed more certainly predestined to the hatred at once of the courtners and the people. He redeemed his faults, however, by an unbounded attachment to royalty and to the King.

## **T**.

If M. de Blacas had had a proper discrimination of men and things, he would not have besitzed a moment in giving up the ministry on quitting France, and contenting himself with the part of a friend near the person of the King. He could not be ignorant that the whole world amributed to his improvidence the return of Napoleon, and that his retirement would have given satisfaction to the public feeling.

But the soul of M. de Blacas possessed disdain sufficient to brave all opinions, and obstinacy enough not to descend, even when the throne which broved him up was itself cast down. He therefore remained, and the King, who reposed entire confidence in mobody but him, proudly opposed him to Europe and his own court, it was a challenge for his pride and a habit for his friendship. He yielded nothing to the general cry which arose, even in his house and family, against M. de Blacas. The King, deprived of the springs of govern-

Lame XVIII forms his government

that hand that mingled in all the intrigues of parties and of courts, which had been his only system of government during twenty years. Mode Illama held for him all the strings of this machinery; he was the bait for all those adventurers who scent out lost causes to sell them useless services. This police, which the ministers of Bomparte had incressantly watched, and in which they always had double accomplices, had cost the King considerable sums and had sold him nothing but illusions and falsehoods. Mode Illams managed the springs of it with an apright but unskilful hand, intrigue was not his besetting sin, but pride, that pride which was pliant under one sole master to elevate itself more majestically before a court.

## VI.

The King, however, in spite of his unlimited attachment to M de Blacas, was compelled to humour M. de Talleyrand, his minister of foreign affairs and his negociator with Larrage, The fate of his dynasty was still in the bands of M. de Talley. innd, and with one word at Vienna he could ruin or so e it To inspire M. do Talleyrand with confidence, the King, some days after his arrival at Celevit, appointed M. de Januagit, the intimate friend and private confident of this diplomatist. minister, ad interim, of foreign offens. Clarke was appointed minister of war. the Aldre Louis, also devoted to M. de Talley rand, minister of finance, Regenet, number of marine, Lally Tollendol, ministers of Henriconville and Chateaulamand, ambassader to Breden, a vain title which sufficed to give him simply the right to take his place at court and to have a voice in its political transactions. was the administration with which the Lings suprainded him self, to have an appearance of once more governing from the centre of his isolation, and morally to represent an ideal 14-15111.

The Count d'Artois had at Chent, in the Count de Brages, what the King had in M. de Blacas, a friend, a facourte and a chief of his council. These two men felt the necessity of

# The ferencioes of the Count of Armes.

understanding one another, and of concerting frequently amongst themselves, in order to maintain harmony between the King and his family, and thus to preserve their own supremacy, which would be compromised by an open rivalship. M. de Bruges had less of court instinct and more political sense than M. de Blacas. He was less scrupelious in his opinious, less infatuated with the old regime, and he was also less repugnant to borrow from the revolution both counsel and agents to learn from them to corrupt and to crush it.

M de Blazas had for his combiants M. de Pradel, an honest man, to whom he combied all the domestic arrangements of the palace, and the Marquis de Maisomfort, one of those wrecks of the emigration who had passed their lives in vicinsitudes, in pleasures, and in the adventures of camps, of courts, and of conspiracies.

Formed by nature like Rivarol, or D'Entragues, the Marquis de Maisoniort drew up with facility and talent manifestos to France or the allied powers, for the wandering court of Mittan or of Hartwell, flew from Petersburg to London, charged with missions by M. de Blams or the King, connected himself with the minusters and ambassadors of the allied powers, affected to have important relations in France with the chiefs of parties, allowed others to persuade him, or persuaded himself, of the pretended complicity of Barras, or of Femché, with the royalists, perpetually contrived plots for a restoration, often imaginary, believing, or feigning to believe, that he held the strings of them in his hands; an active negocharge of this efficients diplomacy, expert in over-exciting and nourishing hope in the minds of M. de Blacks and the King. believing little in them himself, but thus creating and maintaining a certain importance in the fireign calcinets, in Limital and at the court of Hartwell, where he was known as an agent, or an active confisiant of the future Restoration. He was above all, a ready and intelligent writer, of a lively and amiable disposition: a revived vestige, in short, of the literature and sceptical philosophy of the court of Louis XV., but who knew on occasion to borrow from Burke or from Put, the severe maxims and appearance of high political philosophy. He had become

I are a set flyeren wast floor to a

Entirement at \$1 forter along with the found do Maiatre. the Rardinean remember in fina in a west of political prophet, paradersical at date stronger, but aimers where wild and entraped to promise and ready made to all who willied to allow the arrival their friendsty. Each was the Marquis of The confect one of the most agreeable must familiating, but must sarrable ment that nature, ambition and literature should be no formal to any each content in a worder interest of the sarrable and any fine of the sarrable and any familiary and the sarrable and any familiary and the sarrable and any familiary and fine of the sarrable and any familiary and fine of the sarrable and any familiary and familiary and any familiary and the sarrable and any familiary and the sarrable and any familiary any familiary any familiary and any familiary any familiary any fam

### VII

We have stated that Barras and Complete too agreemental pageinished straighted of mildings this former of the endrogation to therein programmy board booth rolls and therein represent word was recent to the Ring prime to the landing of Bornporte at Common Harries, when hickory of the are arrived family of Progression, my proported by family time with M. do blueve, which had famili Interit are freter fire where protest threate two properties ages for the fretering of the Professor which were was Paren bord perior topely a agent of which on commission are been her May by by M. do Blacks M. D. Land pour land on the second of the Pringer of the Interior France To seem to be a record or seem to be assessed to be expensed. more than the same and become a second continues and Barriagiants and applying to excelled by one and rown in a bounge trainer best I were he bound pour wet a rite by M. de Breen and by the eminet of Barrens and mount had a secret of a comment in contraparties. I have the real theoretical address of burn of the thirt court of Appear mich where his hard head a combine men half are his degenerate from Paris and Interiorize their arrive Suggestioners are reconsisted as some or their existence of great as control territoria and the first transfer and the second section of the second section of 1 : 1, . . . .

But among the maniferral of a commenced poeters and having the commenced of the same formed of the maniferral of the same conditions of the State of the same conditions of the formed o

### Hesitation of Louis XVIII.

Belgium: Fouche's agents endeavoured to convince the King of the good dispositions of their master for his cause; they were further accredited by the agents of M. de Talleymand, who counselled the King to confide in the ability and interest of Foucie.

M. de Blacas and his purty advised a commany course; for they districted M. de Talleyeard as much as the minister of Napoleon. They told the King that Fourise and Talleymand were playing a triple part: that they would serve Napoleon unmi the moment when victory should declare against ham; that they were building the court of Chiene wine thise hopes; but that they had in view the Duke d'Orleans, at that time a refugee in London; that their agents conveyed intelligence of what was passing to this ambitious and reserved prince, and that hidden negociations were on not between Fourie. Talleyrand. Pozzo di Borgo, and Sir Charles Supert, the English ambassator at Vienna, to place the Duke & Orleans on the throne shortly to be wrested from Bonaparte. Louis XVIII., very clear-sighted in everything that threatened his throne, distrusted the Duke d'Orienne, and saw with imprietuie a pretension to the crown in his affectation of retirement, and his isolamon in London. Nor was he without suspicion of M. de Talleyeand: but he felt the necessity of managing a minister who had been so useful to him at Vicinna, and who might be driven by ingrationale into the mains of the enemy. He wavered between events and opinions without listening to the mornions of his Links count.

### WHIL

The exisperation of this court was unanimous against M. de Blazas and M. de Bruges, the two involuties lengued to gether at the moment. This discontent was increased every day by the acrival of new men from Paris, emissiones of different opinions, who had shared amongst them the royal and sense in 1914, and who came to court it again in exile.

These were M. de Chatesubriand, who, supported by the Linke Matthew de Manuscourry, whose patromage he then

### Aprient of M. de Contemporare Land M. Conger at Cohent

monght, protonded to absorb in the relat of his talents the influence of familiarity and enstone he was, however, treated more us a post than a state amon. The foreign rainisters, the courties, and the men of leasuress are aged the topelies for the superiority of his genus by consigning him to the glory of M. Bertin, sen, the friend of M. di Chatenu. briand, a clear sighted man, with a penetrating pidgment, well trained by a long connection with the parts, brought to the king that rure for this the appreciation of public equipment which is the monge of constitutional policy. A defally Tedendal, a public ornion, more meany than elequent, formerly midebied for his great onerens to the general sympathy for a non-pleading for his father, afterwards the friend of M. Seeker, then on emigrant, also, som the scene, of a theatread disposition, more enpublical effect than notion M. Comzet, since become extended by literature by the quance, by success, and by public catastrophes — whose aptitude for business and been discovered under cited to the public services in the kome office by the Abbie de Stante quien, in 1914 Bonnparte's return M. Guizet had continued to be employed, but whether he had at the first meanant undervalued the event. of the 20th March, or who has be supposed that public opinion, taken by surprise, could not longe bear a second Empire, and that future success one to be somether at Cohent, he had not delayed in gaing thither, charged, as he said, with a confiden-Link massion from M. de Montesqueau, M. Royer Colland, and from some men of the photocophical parties of Paras to connect the long to liberal programmes, more per ciful than the armies of Supulcon. He grote under M. Bertin, in the Maintenr de Cland, as well as M. Lally Tollerdal, M. de Chateautarand, and M. Roue Lachere, the most intermeddling spirit of the time. He was attached in friendship and opinion at Grient, with M. Mainier, can of the old president of the Saturnal Assembly, a young general of the highest and most upright chose, and also with M. Angles, prefect of police. M. Genzor was served at that epoch is oth an archair of ambition which out stripped his fame, and eath a confidence in himself shown was the faith of his most . M. de Blaces regarded han with " What is this young a on come here to dit" Bungacion

### Simution of Marmont at the court.

he said to the commissary-general of police of the King of the Netherlands, charged with superintending the residence of Louis XVIII. — He has had I know not what secret mission to the King; he swore allegiance to Napoleon after our departure from Paris, but Carnot did not wish to have him in his ministry; it is not therefore fidelity but necessity which has brought him to us. The King, prejudiced by M. de Blacas, avoided him because he knew him to be connected with the Abbé Louis. M. de Jancourt, and all the party of M. de Talleyrand. The Count d'Artois repulsed him, because he thought he was attached to M. Royer-Collard, in whom this prince would never recognise anything but a Jansenist and a conspirator.

### IX.

Marshal Marmont had followed the King to Ghent, and continued to command there, under the Duke de Berry, the handful of faithful troops that remained. He did not make himself up with any of the parties which divided the court, but lived in a state of isolation and mourning, which attested the misery of his situation. Nobody looked upon him as a traitor: but all regarded him as a man who had been sacrificed by a falso position. He shed tears of grief and indignation at every public reproach which Napoleon burnched against him in Furope, in his speeches and proclamations to his soldiers. These unmerited but specious accusations of treason were a perpetual torture to him; and by the despair they occasioned him it was apparent how they agitated his soul, and that his attachment for his old chief had never been suified in his heart. He was considered rather as a victim than an accomplice in events beyond his control, and he was pitied accordingly.

The friends of M. de Takleyrand, and M. de Takleyrand himself, on the contrary, here without emotion the accusations and invectives of Bonaparte. They took credit to themselves as political men for his imprecations, measuring by the hatred they inspired the mischief they had done to an avowed enemy. The King treated Marmont with regard, Count d'Artois openly preferred Marshal Soult to him, in spite of the unjust occurations

Bloomy comes a sell less to consel of Address

of treasure and helic reputate of his court uttered against him, and mas concreted that thought in our had betrayed. At Concret the manaring deposition of Marshal Rey, and commanded at Life, mas now a toward of. This marshal, it was known, affected more and more to repudate all suspection of concretion, with the Linguist prior to his unarrountable defection. He leadly exclaimed that he only now in Republic and chart as for the mattery defence of the country but that his opinions and his mattery defence of the country but that his opinions and his matterial at Chart as a man crushed by exclusive the mas combined his mental powers, who endeavoured to justify in his company a makiness by an inconsistency, and who would involuntarily agree a course builty which he had holly embraced

Y.

The prive control of the Count d'Artine was congraed. under M de Bruges, of M de Vaublane, and of M Capelle, two men of the Langue when had passed over the year hefores to the conservation party of the expansion and after the Bloth March had remained buttiful to the magnified mender of the desire of a constituted brown by an emphatic, chapterine and a country equal to encounstances, name Poller west will tree by embations of the Revolution, but without ever be some over report the bunds of justice and homesty, prosecond in 1795, remained after the prescriptions, adapted from concretions of mountained ander and by favours to Bons muster ander these regentle sais a long time prefert, with this M. de Vandane, such real aspared to ment under the Bourbons a market be referred to the think that where he had been been been appeal and the Language of the accomplished in his chapteries and in his approach for government and had inspired the Count de Bruges, and through him the Count d'Artine, with the same futh thich he had in himself. He promised the prince to subjugate the chambers by his chapmenes, and the appointmently his residution. He mented have opened the inexposity of A de Blacas, and the immediate of A de Tulle, and A tighered by the Premar disdumed and railed at by the friends of the latter.

M. Capelle and the Count of Manbrenil.

locked upon by the new men as a weak mind, inflated with his own importance. M. de Vamblanc had at that time only a silent and subordinate influence. He had recommended to the Count d'Artois another commelior, issuing like himself from the ranks of the imperial administration, and who was beginning to assume an ascendancy over this prince which has since been fatal.

This was M. Capelle, formerly prefect of Florence and of Geneva under Napoleon, and the favourite of his sister, Eliza Bacciocki, Grand Duchess of Tuscany; a man whose obscure beginning nobody knew, still young of a remarkable beauty, and much finesse under the over of simplicity, calculated to serve well in the second rank, and not being ambitious of the first, safe and zealous in his attachments, honest and fuithful in his opinions. The Count de Bruges favoured the increasing influence of these two men with his master, because he did not believe that this influence would ever rise sufficiently high to clash with his own, deeming them good for service, but incapable of command. Roux-Laborie, one of the founders of the Journal des Debats, and one of the most active agents of M. de Talleymond in 1914, had quitted this party and agitated at present in that of the Count d'Artois. Each fluctuated from one prince to the other, according to his conjectures, or his predilections. This little city, therefore, displayed all the cabais, all the vicinsitudes, and all the inconstancies of great courts All seemed to have a presentiment that favour at Ghent would be fortune in Paris.

### XL

Spies and adventurers of every description swarmed there; and people saw with alarm the arrival, amongst the rest. of a man whose sinister name had inspired even Napoleon at Pontainebleau with terror, and whose presence at Ghent now also infused the same feeling into the souls of the princes. This was the Count de Manhreuil, a gentleman from Britany of high birth, whose life was covered with suspicion, whose mind was corrupted, and whose arm it was thought might be purchased even for acts of criminality. He had

### Character of Manherent.

been page to the Queen of Westphalia, the sister in law of Napoleon, and wife of Jerome Bonaparte. Whether impelled by misery, or resentment for insolent love repulsed by this virtuous lady, Maubicul, with some adventurers, his accomplaces had stopt the Queen of Westphalia, when a fugitive in the month of March, 1814, on the route from Fontainebleau, and had carried off her gold and jewels under pretence of restoring them to the treasury of the crown. He had, in fact, orders from the provisional government and from the allies, who placed at his disposition the military force of the places where he should require them. Having returned to Paris, and being pursued by public indignation for this misdeed, Maubreuil pretended that he had received from Roux-Laborie, the confidant of M. de Talleyrand, and from M. de Talleyrand himself, a mission to carry off Napoleon by force, and public runiour added the further mission of eventually making away with the Emperor. The enemies of the Bourbons had adopted this odious and groundless version. The Emperor and his friends affected to believe in the intended as assination, and to impute to the princes and their ministers the boastings of this adventucer. The King and the Count d'Arton spoke of this man end his pretended revelations. with the contempt die, to calumny, the assassination of an enemy had never stained their councils. On the contrary, they were fearful that this man, whose turbulent and suspicious regularing mahonoured their cause, was an instrument at Chent of some plot against their own lives. Roan Laborie, who had had, in fact, some connexion with Maubread, in scizing the treasure of the Queen of Westphalia, who, it was thought, was carrying away the crown diamonds, trembled at the vengeance of Mauticul, who was, however speedily removed from the residence of the Enny.

### 211.

M de la Rochejaquelin, commanding the horse greasours of the Eing's guard, with a heroic name, a martial figure a Vendeun soul, and the offspring of a race enger to shed their blood in the cause of their kings, recoiled, in spite of the

## Agitations and indecisions at Ghent.

courage, from renewing the horrors of civil war in his province. He resisted from patriotic motives the mad entreaties which the fanatics of the two courts made to him to quit his regiment in which he was adored, and to proceed to La Vendée. He yielded at length, less from conviction than a sense of honour, and departed with remorse and a presentiment of a fruitless death. The foreign ambassadors, and amongst others the Count de Goitz, ambassador from Prussia, were highly indignant at his tardiness. Civil war, according to them, ought to precede and be the pretext of foreign war.

The foreign ministers were equally divided with the courtiers of the exiled court; but all agreed in their contempt for the emigration, which had not known, they said, either to win the affections of, or to govern the new country. M. de Blacas in their eyes made the King unpopular, and M. de Bruges the Count d'Artois. They had a leaning for the new men: M. de Richelien, M. de Montesquiou, M. Mounier, M. Guizot, M. Angles, who appeared, at least, to understand the feeling of regenerated France. England and Austria declared for M. de Talleyrand, and counselled the King to give himself up entirely to his sagacity. Russia and Prussia already preferred to him the Duke de Richelieu, whose name, independence, impartiality and probity rendered him in their eyes the man caleslated to restore constitutional monarchy in France. M. de Talleyrand had become odious and suspicious to them, since the secret treaty he had effected at Vienna, between France, Austria, and England.

This league of the south gave some disquietude to the north. Baron de Vincent, the Austrian ambassador, and Sir Charles Stuart, the English ambassador at Ghent, pushed the King with all their efforts towards M. de Talleyrand. England meditated a ministry in which the Duke de Richelieu, who would answer for the Revolution, should be associated with M. de Talleyrand, who would answer for the alliance with England. Such were the agitations and indecisions of political affairs at Ghent, when the Duke de Richelieu arrived there himself, sent by the Emperor Alexander to counter balance the ascendancy of the friends of M. de Talleyrand.

The King's private life at Ghent,

But although he had surrounded the King with his personal friends M. de Talleyrand did not yet venture to go to Ghent. He was kept away from it purposely that his presence might not occasion between him and M. de Blacas a dissension fatal to their common cause. When he arrived at Brussels M. de Talleyrand was not even allowed to occupy the empty hotel which the court had in that city adjacent to Ghent. He took offence at this unhandsome reception, which, he said, discredited him with the allied powers, and he made but a tardy and a rare appearance at court.

As for the Duke de Richelieu, modest, without ambition, having rather a repugnance to than a taste for public affairs, exiled for twenty years from his country, nationalized in Russia, the founder, governor, and creator of Odessa, more a soldier than a politician, he aspired to nothing further than to see the house of Bourbon consolidated in France upon institutions conformable to the genius of the age, and then to return to the desert. The sentiment alone of the services which the house of Bourbon could claim from him, and the imperative orders of the Emperor of Russia retained him at Ghent. A conformity of character and rectitude of mind attached him from the beginning with M. Mounier, a man of the same stamp, more happy at being useful than eager to command.

## XIII.

In his private life, at Ghent, the King displayed the same superiority over fortune that he had shown at Verona, at Mittau, at Hartwell, and at the Tuileries. Age and infirmities, which double the dangers of flight and the asperities of exile, did not appear to affect his screnity. He felt so confident of his right that he threw back upon adversity all the wrongs of his situation: he reigned in all places to which he tore his name and his blood, and nothing was altered in his habits except the palace. The Abbé Louis, his minister of finance, had brought with him several millions of his civil list, which sufficed for the maintenance of his household and the payment of his troops, for some months. He had neither

## Dememour of the Count d'Arton.

luxury nor indigence: he continued all his habits of devotion, of family, of councils, of carriage drives, with the regularity of hours and etiquette with which at all times he felt pleased to encircle his life. As at Paris, he stole some hours from public affairs to consecrate them to familiar conversation, and to learned and literary pursuits. He wrote, and he enjoyed friendship. He felt that Europe was agitating itself for him, he therefore hastened none of his movements through impatience for the recovery of his throne. He received with grace and freedom of intellect the numerous guests who hastened from all parts of France to offer him their services or their fidelity. He saw the foreign ministers every day, and listened with curiosity to the police reports which were made to him on the remarkable or suspicious strangers who arrived at his court. He loved, above all things, to converse on these matters, or on literary and scientific subjects with Baron d'Eckstein, charged by the allies with the functions of provisional minister of police at Ghent. He enjoyed the society of this young officer, a Dane by birth, a Frenchman by taste, since celebrated in science and letters, whose conversation nourished his love for high literature. He took him to France after the second restoration, and nationalised him by attaching him to the ministry of foreign affairs.

### XIV.

The Count d'Artois was more disquiet, and supported with less impassibility the languor of forced inaction. This prince, too much flattered in his youth, required always to be so by favourites, who exaggerated to him his superiority over his brother. He liked always to have a political circle of his own, and, so to speak, to reign in advance. Thence arose, in foreign countries as at Paris, his perpetual agitation, his silent, or boisterous opposition, his private cabinet, rarely in accordance with that of the King, the focus of a thousand ambitions and a thousand intrigues, and a certain source of embarrassment in a constitutional government, where the prince who governs has two oppositions to satisfy instead of one,

The Dinke de Berry,

incapable, however, of any dialoyalty, though capable of many improduces.

Meanwhile the Duke de Berry was forming himself for command, inspecting the troops, and roughly scalding the last comers, such as Bourmont, Clouet, and others, who rejoined their colours at the last moment. He lived in familiar intercourse with the young nobility in this new army of Condé, and gave himself up to the thoughtless pleasures of his age, as a future Charles II, of France. He refrained from politics, for fear of displeasing his unde, by taking a part between him and the Count d'Artois. Time passed in this manner, in expectation either of the clash of European armies advancing upon the French frontiers, or of an actual and spontaneous explosion of France against Napoleon and the army, or class of an insurgection in La Vendée, whose chiefs arrived hourly to soluct La Rochejaquelin to give the signal to his peasants.

## XV

The only occupation of the court at this moment was to negociate with the allied powers, to treat with those characters at Poris who offered themselves to corruption, and to appeal to public opinion by proclamations in which the Long from a distance laid open his heart to his people. It was also deemed necessary to combat the proclamations and state papers of corpoleon, published in the Moniteur at Paris, and to appeal daily to the hearts and understandings of the French people, astonished and already repenting their weakness and improvidence.

It was for this royalist propagands in that the Mondeur de Gand was created, a war pournal, conducted by Messrs de Chateaubrand, Bertin, Lally Tollendal, Beugnot, and frequently inspired by the King binsell. M. de Chateaubrand, but little liked by Louis XVIII, who disaded ambition and resistance where he know the strength and splendour of genus tresist, still, bosever, held the pen of the council. In ested during some weeks with the ministry of the interior, in the shance of M. de Montesquiou, he dies up in that character a

# Report of M. de Chateaubriand to the King.

report to the King, intended to offer to France and to Europe a true picture of facts and opinions which were travestied by the proclamations and by the venal journals of Paris. This report was the manifesto at once of the King and of the people, accusing one man alone and his army for the calamities of the world.

"Sire! 'said M. de Chateaubriand, "Bonaparte placed. by a strange fatality, between the coasts of France and Italy. has descended like Genseric, there where he was called by the vengeance of God. The hope of all who had committed, and of all who had meditated a crime, he came and he succeeded: men loaded with your gifts, their breasts decorated with your orders, kissed in the morning that royal hand which in the evening they betrayed. Further than this, Sire, the last triumph which crowns, and which will terminate the career of Bonaparte, has nothing marvellous in it. It is not a real revolution, but a passing invasion. There is no real alteration in France; public opinion there has undergone no change. What we see is not the inevitable result of a long chain of The King has retired for a moment; but causes and effects. the monarchy remains intact. The nation, as witness its tears and its regrets, has shown that it has separated itself from the armed power which imposed upon it laws.

"These sudden reverses are frequent amongst all nations which have had the frightful misfortune to fall under military despotism. The histories of the Lower Empire, of the Ottoman Empire, of modern Egypt, and the regencies of barbarian states are full of them. Every day at Cairo, at Algiers, or at Tunis a proscribed Bey reappears on the frontier of the desert; some Mamelukes join him, proclaim him their chief and master. The despot advances amidst the clanking of chains, enters the capital of his empire, triumphs and dies. You appeared, Sire, and the foreigner retired. Bonaparte returns, and the foreigner re-enters our unfortunate country. Under your reign the dead reposed in their graves, and children were restored to their families; under his we shall again see sons torn from their mothers, and the bones of Frenchmen dispersed in the fields; you bear them happiness, he brings them back destruction.

Report of M. de Chate autorand to the King,

"You have built up all, and Bonaparte has cast all down. Your laws abolished conscription and confiscation, they aid not allow of hanishment, or arbitrary imprisonment; the right of leverng the contributions they left to the representatives of the people, and they assured with equal rights civil and political liberty to all men. Bonaparte appears and the conscription recommences, and property is violated. The Chambers of Peers and of Deputies are desolved, taxation in changed, modified, and altered in its nature by the will of one man; the favours granted to the defenders of the country are recalled, or at least contested; your civil and military household is condemned. The tyrant thus seizes, one by one, the sictims to whom he promised forgiveness and repose in his first procla-Already we can count numerous sequestrations, arrests, exiles, and laws of banishment. Thirteen victims are numbered on one list of death. Sire, you yourself are proscribed, you and the descendants of Henri IV, and the daughter of Louis XVI! You cannot at this moment, without meaning the risk of your life, put your foot on that boil where soudned up so many tears, where you restored so many children to their parents, where you did not shed one drop of blood, and to which conjectored peace and liberty! When your Majesty, ofter twenty three years of motortune, reseconded the torone of your ancestors, you found in your presence the judges of your brother, and these judges will live, and you have premersed to them the rights of estizens! And it is they who now issue against your sacred person, against your august family, against your fastiful servants, sentences of death and of propeription! And all the early in which violence injustice, and hypocracy sie with ingratifiede, are done in the name of Westy

The new government of France, employing the most odes is means, has made a search for letters, and in a secret drawer of one of your ministers, some have been found which were to have revealed important secrets. Well! what have the public learnt from these confidential unknown, and hidden letters, which they have been ill advised enough to publish? They have learnt that your ministers, differing amongst themselves

# Intrigues of Fouché in La Vendée.

on some details, were all of one accord in the main, that they thought 'no one could reign in France except by the charter and with the charter; and that the French, loving and wishing for liberty, it was necessary to comply with the manners and opinions of the age. Yes, Sire! and this is the fitting occasion to make a solemn protestation of the fact: all your ministers, all the members of your council are inviolably attached to the principles of a wise liberty. Let it be permitted us to proclaim with the profound and unlimited respect which we bear to your crown and to your virtues: we are ready to shed for you the last drop of our blood, to follow you to the confines of the earth, to share with you the tribulations it may please the Almighty to send you, because we believe, before God, that you will maintain the constitution that you have given to your people, that the most sincere wish of your royal heart is for the liberty of the French. If it had been otherwise, Sire. we should all have died at your feet, in defence of your sacred person, because you are our lord and master, the king of our forefathers, our legitimate sovereign; but. Sire, we should have been nothing more than your soldiers; we should have ceased to be your counsellors and your ministers."

# XVI.

These manifestos were spread throughout France from hand to hand, by the natural propagandism of the royalist populations, and by the facility which Fouché's police afforded to their circulation for the advancement of agitation. These parties in full cry increased his importance, as one or other of them prepared results which he wished to hold in hand. They gave a great impetus to public opinion; for truths of this nature are never laid before a nation with impunity. Napoleon with his army appeared isolated in the midst of Europe: all these just accusations fell upon him and his troops with greater force than the bullets of the coalition. This was not yet enough for the court of Ghent and for Fouché: one wished to act, the other was only desirous of agitating public opinion. The impatience of the royalists and the agitating policy of Fouché

### Francka biller to Barria Since

ngreed without previous convert, in the project of raising last Venilles.

This ininister revealed to one of his superior byen's in these promoces his private thoughts, veiling them, however, with the muck of introduction in the event of the languages a "The object is not," From his darred to write to Familie. Burel, " solely to near the populars against sails other, that would lead to mithing. What is necessary is, in case of the fall of that about men exists, that they should be ready on foot to impact to the true principles of the resolution the aid which the temperar is providess to realise, and which the King of Chent, in spate of his horse, will never dure to consecrate. La Vendée must not byain become terrible, but it will do no libra to show itself ready on some genuts to repel force by force. From this shock, which will only produce concusences, but never an insured tun, All necessarily spring the progressnice anakeming of both the heatthe parties we shall then he more at our case in producing an order of things more conformable to our dishes. The Duke d Orleans is a medium of compounding hat seen the estremes. Dumourez thought of him imperation of the garage many against the Langera, and be must mentally full. he is already drained. The elder branch offers no second to the resolutionar interests, we must therefore look also here. The Indee d'Orleans is sell disposed, and all accept the crossic on such conditions os may be imposed upon him, he has ambition, and his antecodents are perfect. Therefore york La Vendee disquiet it, but never take final measures, let us ne er hurn om vessels either in one camp or the other. There are hatreds at the bottom of all hearts, make them salvate in souds, but never in actions, if possible, the the most certain means of cohering and billing them. The out the soldiers by analysis marches, demoralise the generals, produce intelligence amongst the Venelour officers, layour the departure of those who ash to per sentimentally to Ohent. Break well of me, as one whose mind is weared from the errors of the same culottes, limbly weapting the monarchy, and exterming the ro, alists say that I have numerous literals smonget them, but, above all, by eyese

# Results of Fouché's intrigues.

possible means, prevent the west from having recourse to insurrection. The combined armies of Anjou, of Poitou, of Britary and of Maine might march on Paris, when the Emperor is no longer there, and by a bold coup de main change our best concerted plans. Such a hypothesis may present impossibilities, but in a revolution everything must be foreseen, and I do not wish to have arrived at this period of it to find myself totally vanquished by some imbecile peasants. Partial war, then, if n must be so; but war between village and village, and between town and town, but never between army and army. Risings every where, but insurrection no where, and above all, suffer no general to obtain such an empire over the minds of the Vendéans as may prove fatal to the consequences which I hope to deduce from all this confusion. Come to an understanding with Lagarde, who has the prefecture of Mans. and possesses ail my confidence.

# XVII.

These insinuations of Fonché favoured the anarchical insurrections in these provinces: but they gave them undecisive results, which could not respond to the passions, to the devotion, or to the interest of the royalists. Civil wars do not admit of either these indecisions or this abeyance: La Vendée could only arise under its real chiefs and under its ancient banner; it hated the name of Orleans, the accomplice, in its eyes, in the murder of Louis XVI., more than the name of Bonaparte, which had restored to it nationality, religion, and glory. The great majority of its bravest chiefs, such as La Rochejaquelia and Bourmont, had served in the great campaigns of the Empire. One name alone was dearer to the hearts of the Vendéans than that of Bonaparte, and that was the name of the Bourbons.

We have seen that the rapidity of Bonaparte's march on Faris, the surprise of the chiefs, and the indecision of the princes, had disconcerted on the 20th of March, the attempt of the Duke de Bourbon to raise the west of France in insur rection. But the thought of this insurrection was not dead

### The largery of I a Property segment

enther in the hearts of the mestern chiefs, or in the heart of the Ling of Chard, where it most energia, homented by the foreign animesodors. In Mochepapolin was the man designated, where all others, by his name and by his courage, to give the again, the enthusiasm, and the victory to a country filled with the memory and hedewed with the blood of his family. The great Vendencian, from 1793 to 1793, had elevated the names of the Cochepapolin and of Chartte into the variety of the Vendee. It was a family which, by a community of sacrifices, of herosin, and of bloodshed in the cause of royalty was nationalised in the hearts of the Vendence.

He fore the revolution this family had inhabited the chateau of In Durathere, not for from Santes. Its chief, Louis de la Bachepagnelin had emigrated with three some in 1791. and had taken refuge at Tearing. This second of his sons. Isone de la Comagagorho, made, when a mere child, the compagn of the princes in Comming. He afterwards on barred and his lather and his brothers for its from ago, where in fraged maker and farmer a community in the different wars of this colony. Arrive a from the reland with the Lingbox. the tituer and some retired to lamaca, but was and trees country iconsing them temories borriges the granger books de to Beergagaran seried in an Ing is regularit if the have on the existenced. His father who had embarred some tions, after their for Larrige, was attached at son by a french procedure. In the action which took place his left arm being nearly carried off by a round and he can it off entirely with his more, and throwing it months are continued to fight till he our made process, when disabled by mounds been from his family, and consumed note greef, he expered, invoking with to a local breath the name of the country

### 77111

His son I was normy returned to I race ofter the point of two of me produce, married the videw of the Marque do I escare, one, of the Caristian nerves of that war who had town on martyrdian with death. Living on his estate made

### Insurrection of La Vendée.

doubly popular by the name of his brother, killed in the first war, and by the name of Lescure, whose memory was hallowed in the hearts of the Vendéan peasants, Louis de la Rochejaquelin had conspired with the royalists of Bordeaux for the defection of that city from the Empire, and the recognition of the Duke d Angoulême, whom he went to join in Spain. Louis XVIII. had given him, in recompense of his devoted services, the command of the horse grenadiers of the royal quard, a select regiment of cavalry, composed of the best and prayest soldiers of the guard of Napoleon. He was adored amongst them, and had conducted his regiment entire to Gaent, in the King's suite.

## XIX.

La Rochejaquelin, whose mind was as reflective as his beart was intrepid, was repugnant to a partial and ill-timed reserved ion, which could have no other result than to concentrate the miseries of civil war in his province, while the fate of France would be decided on a more extensive battle-But his brother, Augustus de la Rochejaquelin, who had remained in La Vendée, wrote him word that the impatience to rise could not much longer be restrained; that already in the forest of La Roche-Servière, the theatre of the desperate struggle of the first Charette, another Charette, his nephew, and heir to his bravery, La Roche-Saint-André, and Goulaine, were opposing the troops of the Emperor; that D'Autichamp, who had but recently been accused of tardiness, and Suzannet, were forming their movable camps, indicating their points of rendezvous, and preparing for an outbreak at an early day.

The King, in spite of M. de Blacas, who reckoned but little these adventurous heroisms of intestine war, sent Louis de la Rochejaquelin to London, to solicit a war subsidy for a contingent of 80,000 Vendéans, auxiliaries of the coalition in the pay of England. La Rochejaquelin went on his mission, and obtained the subsidy and transports to take him and his grandiers to Lower Poiton. The insurrection broke out on the

La Rochejaquelia encounters the imperial troops.

15th, and the following day La Rochejaquelin arrived on the coast of St. Gilles, landed his troops, ammunition, and subsidy, and published the following proclamation of war:—

"Vendéans! behold your arms! The King loves red, and has sent me in the name of the nations of Europe, all full of admiration of your courage. Recollect how often my brother has led you on to victory: I shall only repeat to you his words which still inflame your hearts! If I advance, forcew me! If I retreat, kill me! If I die, avenge me! Bonapa: to is not ignorant that your rising will be the signal of me acstruction, for it was he himself that gave you the name of quant. Europe has its eyes fixed upon you, and is marching to support you; and the King has said, 'I shall owe my crown to the Vendéans!'"

On the promulgation of this stirring appeal, M Susannet, sensin to La Rochejaquelin, hastened to St. Gilles with 4.000 armed peasants; he was followed by Charette and orner chiefs, who informed the young general that M. dautichamp and his brother, Augustus de la Rochejaqueiin each at the head of a body of insurgents, were combining their movements to sweep La Vendée of the troops of the usurper, with whom they had already come to action.

### XX.

This news was verified at the same hour by the event. Augustus de la Rochejaquelin, at the head of 8,000 peasants, almost without arms or ammunition, and wrought up to fanaucism by the curate of Aubiers, who had blessed them either in death or victory, had rushed upon the 26th regiment of the line at Maulevrier, dispersed and pursued it to Chatillon. There the regiment, being rallied by its colonel on a rising ground, had stopped the Vendéans; but the numbers of the wounded carried into Chollet after the retreat had thrown that town into dismay.

During the night which followed this victory, Augustus de la Re ejaquelin, informed of the landing of his brother, to St. Gilles to arm his troops. Sapinaud, another

# General Travet surprises and defents the Vendenns.

accredited chief, at the head of 3,000 peasants, was approaching with the same intention by another route. General Travot attacked them, in a vain attempt to carry off their ammunition: they repulsed him, and effected their junction at St. Gilles with Louis de la Rochejaquelin and his grenadiers. The country along the coast arose with enthusiasm at the news of toese successes; and couriers having carried exaggerated accounts of them to Loudon and to Ghent, the English cabinet and the King looked upon the insurrection already as victorious.

### XXL

Two days after the chiefs assembled at Palluan proceeded to the appointment of a general-in-chief; and as division, and independent commands, had lost the first war, union and obedience ought to assure the triumph of the second. At the council of war, Suzannet and Sapinaud, though they regretted the absence of a prince who would have removed all pretent of rivalship, generously consented to recognise La Rochejaquelin as their superior. The consent of Augustus de la Rochejaquelin was not, of course, to be doubted; one brother could not be the rival of another. D'Autichamp, who was fighting at a distance, was the only one absent from the council; and La Richejaquelin being unanimously proclaimed general, wrote to him to obtain his recognition. He then decided on marching upon Bourton-Vendée, and on the evening of the 201th the army under his orders penetrated without any obstacle to Aizenay. Everything seemed to presage victory for the following day: and the royal army, strong in its numbers, in its arms, its emmunition, its chiefs, and its enthusiasm, slept in all the security inspired by the presumed consternation of the enemy. It was thought by the Vendeans that the imperial troops were confounded, retreating, and occupied in falling back for the purpose of rallying in the fortified towns; out they were mistaken.

General Travot, whom a long experience of the Vendeans had accustomed to their impetuosity and their faults, formed a column of attack, marched under cover of the weedy country,

# Defeat of the Vendéans.

and waiting until sleep and darkness favoured his enterprise, he divided his troops into two budies, and presented himself at miduight at the gates of Aisenay. To the challenge of the drowsy sentinuls he replied by the cry of "Vive le Ilui!" pushed his two columns at the same instant by different gates into the centre of the town, surprised the Vendéans in their bivouses. in the squares, streets, and houses, where they reposed in con-Adence; shot them down, subred them, dispersed them, or made them prisoners. Those who attempted to return haphexard the fire of the enemy, killed or wounded each other. The chiefs had scarcely time to mount their horses to endeayour to rally their troops; the most intropid, and amongst these the brother-in-law of the general La Rochejaquelin, Beauregard, were killed in attempting to cover the retreat. Charette fell pleroed with five balls, and holding a handkershief to his breast to prolong his life for a moment by stopping the blood: "Soldiers!" he exclaimed, "swear to me before I die to obey La Rochejaquelin!" Saint André, one of these young chiefs, being wounded and conducted to the presence of Travot, was spared by that general, who joined humanity courage. "Doubtless you have been forced to serve," said Travot, to prompt him to an answer which might authorise him to save his life. "No, Sir," replied the young man, "I have voluntarily followed my colours." "But at least," said Travot, " you were without arms when you were made prisoner." "Yes, general," replied Saint André, "that is true, for they were broken in fighting against you!"

## XXII.

The army of La Rochejaquelin felt its confidence weakened by this overthrow at the very outset of a war of enthusiasm, but still the young general rallied its scattered remains. The peasants reckened on a return of good fortune through the army of D'Autichamp, who was supposed to be fighting and conquering at the same instant in Anjou. D'Autichamp was, in fact, operating in the ancient domains of Cathelineau, of Bonchamp and of Stofflet; a country where every peasant was

# Le Rochejaquelin enters Challet.

a soldier, or the son of a soldier of the old war. All the Chouan chiefs who had survived Georges, and all the sons of the military families of the province, were serving under his orders; the Caquerays, the Haies', the Beauveaus, the Walshs, the Clermonts, the La Vauguyons, the La Guesneries, the Scepeaux, the Kersabiecs, the Vaudreuils. Ten or twelve thousand peasants of their respective parishes followed their chiefs, or the sons of their ancient chiefs. La Vendée seemed for the last fifteen years to have been preparing these gatherings. Cries of war issued from every cabin, urging D'Autichamp to pounce upon the threatened division of Travot, and to seize upon Chollet.

But whether from an adherence to the principles of regular warfare, fatal to insurrections, where promptitude should be the only tactics, or whether from the terror with which his plans were inspired by the disaster of Aizenay. D'Autichamp avoided a collision with the forces of Travot. He gave them time to evacuate Chollet and to fall back to the rear; and be entered Chollet himself, not as a conqueror who seizes upon the field of battle, but as a tacticism who occupies an undisputed position. He was joined there by La Rochejaquelin, who proceeded to form his staff, composed of M. de Tinguy, and of La Roche-Saint-André: Canuel. an old general of the convention against the Vendeans, but who had now embraced their cause, was appointed his principal lieutenant, whose experience was to organize all whom La Rochejaquelin should stir up to action. D'Autichamp recognised, like the other chiefs, the supremacy of La Rochejaquelin, and the mission he held from the King.

# XXIII.

During these preliminaries of war on the left bank of the Loire, D'Andigné was forming fourteen legions of insurgents on the right bank. The chiefs of these legions were the Coislins, the Vandemonts, the Ménards, the Turpins, the Narces, the Beaumonts, names already illustrious in the old wars, and endeared by recollection to the peasants.

General Tranquille, honoured for his moderation amidst

the royal amops proceed towards the event.

by extremities of civil war, and Embrugeau, fortified the polves in the heart of the country of the Chouens, and commensed the attack in all renecunters. Gauthier, Charnack, and Champague raised bands on their fanks. Athanasius Charette, but do Gricotles, a general and neguriator of long standing, the Gadoudole, the Count de Marigny, grown old in the battle fields of Britany, all took arms at the same time. Everything factold a conggle of 100,000 men in communication with the see, seen to be masters of the vourse of the Leire, cominding Nantos, monoting Angers, and communicating to mandy the example and the movement of the insurposion spread even to the heart of the Empire. The adminntions and detachments of the Emperer retired from the revolted countries, cornectly imploring speedy reinferes-ments of troops of the line. "Forty thousand men," they troote, " are not sufficient; whole villages by to arms, and one hopesione is left—division between the chiefs D'Autichamp and La Rochejaquelin, who had already some into collision too rudely at Names, two months back, during the attempt of the Duke de Bourton, to have yet forgotten their mutual insults. out off La Vendée, at any price, from the sea, which supplies it with arms, and from the consutry of the Chambia, which propares its soldiers, such is the plan which the Emperor's government should adopt and execute without delay,"

# XXIV.

La Hochejaquelin, on his side, wished to precipitate events, to more to the sea coust and to put himself in communication there with the English fleet and Admiral Hothum, who was to bring arms and ammunition; afterwards to srow the Loire, and a the army of Marigny and of Sol de Grisolles, to advance mass upon Paris. To this plan D'Antichamp gave his sut, and the troops proceeded from all parts towards the . The divisions of Supinand and of Augustus de la Rochestin met at Soulans, but those of D'Antichamp failed in lug at the assigned rendezvous. Louis de la Rochestin of his imadequate force, hoped to have time

# Mesoures of Napoleon to couch the war in La Vendée.

to communicate with the squadron in sight at two leagues from the coast: and sent Robert de Chastaigniers to amnounce his presence to Admirai Hotham, and to fix an hour and place for the landing of the military stores and equipments. Meanwhile. La Rochejaquelin prepared everything to cover the operation with an imposing done against the imperial general Travet.

## W.

During these preparations Suzanmet, one of his generals, had marched at the head of 4 0000 men, the remains of the army of the elder Charette, from the districts incired to war and inspired by his memory. On his arrival at Lamotte-Fouctand. Suzannet learned that 5,010 of the imperial troops occupied Choilet and threatened his fishk if he pursued his march. Instead, therefore, of mivancing to the coast, he sent to demand reinforcements from the communication-in-chief, who immediately weakened his own costume by some thousands of men, to cover and strengthen that of his Inend. Somether, Gabriel Duchaffamilia one of the chiefs of Suzemmen's army, arrived at headquarters, and invited La Finhejaquelin to Lamotte-Fourand. to reveive, me said, decisive communications which changed the face of things altogether. Instead of obeying La Rothejaquelin, exposed above to the enemy for the common cause. they were negociating; and we shall now explain the nature of this transaction, in which the logality of some of the bearayed chiefs occasioned the failure of the enterprise and the loss of the general

### XXX.

The Emperor had foreseen with just terror the effect of a general impurrection of the west of the empire at the moment. When with invided and unequal forces, he should be lighting the condition in the north. The day had give ty when the convention could compare at the same time. La Vendeé and Germany: and the exhausted and requiliated desponses could not renew the productes of patriotism and of the revolution. Forceé undertook to suspend, by negociations and promises, a

Nagustations between Supermot and Freitht.

fratricidal war, the success or reverses of which must cost sivers of blood to both parties, without deciding the great estates between Europe and Napoleon.

The name of Fouché had a certain popularity in the west, from the numerous amnosties and restitutions of property which he had granted, as minister of police, after the first war; and his secret agents had the ear of several of the chiefs. He summoned to his private cabinet a Vendéan gentleman, an old combatant of the Vendéan armies under Bourmont, named M. do Malartio. He represented to him the inutility and the disasters of an insurrection, which could only cause misfortunes everywhere. He showed him a statement of the select troops which General Lamarque was directing with an intelligence worthy of Hoche, his model, upon the provinces, to stifle them in their own generous blood. He did more; he opened his heart to him, and communicated to him his correspondence with the court of Ghent; be confided to him the double part he was playing, as minister of the Emperor, and as the partisan of a restoration, prepared by his care, as a refuge for France, to preserve the country from destruction. Should Napoleon succumb, he indicated to him the Angles, the Mouniers, the D'Argouts, the Guizets, as the confidents of his designs in favour of the government of Louis XVIII. The King himself, he told him, convinced that the allies would not act before the expiration of six weeks, and knowing that Bonaparte would have time to crush the Vendean forces, had ordered them to reserve themselves for his cause. M. de Malartic convinced by his confidence, and by the letters and names he had imparted to him, undertook to proceed to In Vendée, with two other royalists, M. de la Béraudiere and M. de Flavigny, the guarantees of his fidelity to his party.

They accordingly departed, and on arriving at Mans, they opened their mission to M. de Bordigné. "Fouché is with us," they said to him, "and here are the orders of Napoleon to his prefects and his generals, to suspend all hostilities at our requisition." Bordigné, in astonishment, delayed his departure for La Vendée; and Malartic, La Béraudiere, and Flavigny, traversed both banks of the Loire, and the assembled armies.

## Differences amongst the Vendéan chiefs.

under the safeguard of the authorities. They arrived at the chateau of La Chardiere, the residence of Suzannet, and requesting an interview with him in his camp, communicated to him in writing the object of their mission. Suzannet sent them on to La Rochejaquelin and to Canuel, who energetically refused to hear them. D'Autichamp, less irritated, received Fouché's three negociators in his camp at Tiffauges. He listened to their proposition, and was astonished at what they confided to him; but he declined replying to them until he had consulted his chiefs. By the advice of his council of war, he made all conferences with them subordinate to the decision of La Rochejaquelin, his superior in command.

During these hesitations Suzannet, inclining towards peace, continued inactive; while the negociations being divulged amongst the chiefs and the soldiers, shook the resolutions and characters of many. The troops of Travot and Lamarque, reinforced by the National Guards of the patriotic towns and country, advanced in imposing numbers towards the Marsis, and towards the sea: 25,000 men, divided into five columns. traversed the Vendéan soil in all directions in rear of the in surgent armies; cutting off the royalist forces from the Morbihan, while the space alone between the sea and Suzannet remained free to La Rochejaquelin. The latter had still force enough to conquer, but this force was hourly melting under his hand; for the peasants, influenced by the distrust so adroitly spread through their ranks, exclaimed that their general-inchief only kept so close to the shore that he might abandon them, as their fathers had been abandoned at Quiberon, by taking refuge on board the English squadron. Everything, in short, was discouraging in a war which had no longer religious fanaticism, nor royalist enthusiasm, nor persecution, nor dispossession, nor the scaffold for its aliment. The time was past, and men are the offspring of the time.

### XXVIL

Meanwhile La Rochejaquelin concentrated his army at Saint-Croix-de-Vie, to cover the disembarkation; and repaired Distracting of the regulat treeps.

bimostf on board the vessel of Admiral Hotham, the Superb, where he was received by those brave soldiers incapable of treason, with the henouse due to a general of the same cause in which they were embarked. The squadron sent ashere in all its boats the cannon, pewder, muchote, balle and subsidy which had been Browised, and the rayalist troops armed themselves with crice of by and gratitude. La Hochejaquelin expected the arrival of his chiefe to divide amongst their camps these pledges of victory, but three days elapsed without any movement on their part towards him. The third day a courier brought him a joint letter from Sapinaud, Susannet, and D'Autichamp, in which they acquainted him in an embarraced style, "that their treepe were either disbanding, or refusing to follow them; that the presence of a primes of the house of Bourbon was necessary to supert enthusiases and constancy to the peasants, disheartened by the slaughter at Aisenay, and that they advised him to full buck promptly on his own sountry to aid in the common defence."

A separate and more friendly letter from Suzannet, confirmed, while it softened the terms of these resolutions of the generals, and spoke to him of the conferences between Malartic La Héraudiere, Flavigny, and the chiefs; concluding with the important intimation of an approaching suspension of arms.

## XXVIII.

As a consequence of these negociations, which were as yet neither consummated nor rejected, 15,000 peasants of the camps of Suzannet, of Sapinaud, and of D'Autichamp, dispersed and returned to their villages. Lamarque advanced, under favour of this disarmament; but mingling policy with war, he suspended hostilities, and interdicted rigour towards inoffensive assemblages. La Rochejaquelin remained alone, exposed with 1,300 brave young officers and peasants, attached to his house even to death, between the sea and the enemy. Indignation swelled in his heart, and in an order of the day to his retreating army, he gave utterance to feelings of anger and despair. He dismissed Sapinaud, D'Autichamp, and Susannet, reprosching

Opposition of La Rechejaquelin to negociation.

them with the baseness of their compromise with the devastators of France, and of the world: and appointed in their place, Messieurs de Civrac. Duchaffault, and Duperrat. He forgot that civil war proclaims its own chiefs, and does not receive them from others. His confidence increased with danger: and on the same day he announced to the King that La Vendée, purged of some traitors, would be stronger than before this disgraceful pacification, and that before eight days had elapsed, 50,000 mem would raily round his standard. In fact, the tocsin was rung in all the belifies by his orders, and Duperrat railied the parishes to protect the convoy of arms and ammunition, which brought warlike assistance to La Vendée.

#### XXIX.

On the same day also Suzannet and Sapinand celebrated with great pomp in their camp the funeral obsequies of Charette, whose death we have recounted at Aizenay. A column of 1.500 men of Travot's army, passed with confidence within range of the Vendéaus, while occupied in mourning for their chief. Suzannet was entreated to attack this column, but he made no reply, and marched his peasants in another direction. Duchaffault disobeyed, however. Followed by Lemaignan and by Chabot, he hastened in pursuit of the imperialists, fired on, and chased them as far as Légé. These were the last shots of the insurrection fired in the interior: the Marais alone did not entirely disarm.

Meanwhile, La Lochejagnelin, threatened in flank and rear by two of Travot's generals. Grosbon and Estève, filed off under shelter of the downs. He was separated from the corps of Grosbon by the river Vie; and the two armies fired on each other without approaching, from the opposite banks. Grosbon, timed at by a Vendean from the wind; wof a belify, was shot dead in the midst of his column. At this moment, La Rochejagnelin received four envoys from the camps of Sapinand, of Suzamen and of D'Autichang, Messieurs de Tinguy, De la Roche-Saint-André. De Goulainc, and De Martray. These young men had the andacity, in the name of their respective armies, to

Last struggles of La Rochejaquelin.

demand of their general in chief by what title he held his command, and kept possession of the warlike stores, which he had seized on for his personal army. La Rochejaquelin, who had no other titles than his name, and the council of war of St. Gilles, evaded the question, impressed upon them the necessity of union, and conferred commands on themselves. They finished by recognising the authority of him they had come to insult, and departed to obey his orders.

General Esteve, at the head of a column of 2,000 men, having overtaken the royalist army during the night, La Rochejaquelin faced about, fell upon him at daybreak, and drove him back in desorder to some heights, where he rallied his man, under cover of some dikes and hedges, whence they opened a heavy fire upon the advancing peasants. One of the royalist chiefs having fallen, his followers dispersed in consternation, amidst cries of Sauve qui paut. In Rochejaquelin and his brother Augustus stood alone, exposed to the enemy's fire, calling back, conjuring, and encouraging their soldiers. this moment, Augustus de la Rochejaquelin fell, struck with a bull in the knee, under his horse, which was killed at the same instant. He was carried off the field by his friends, but Louis do. In Rochejaquelin still remained, hoping that his constancy and his example would top the flight. Standing upon an eminence, close to the enemy's line, he brandished his lint on the point of his word, to reconnection holy of persents of the Marais. who were returning to his call. He was only separated by a few pieces from the coldiers of Esteve; and his attitude, voice, and gesture made him known at once as a chief-Lupin of the Parisian gendarines, ordered his men to take nimat the general, they did so, and La Rochejaquelia fell dead in the minis of his followers, who averaged him by victory, as his brother had we hed to be avenged. But this victory was changed into mourning for his army, and La Vendee, though scarcely risen, fell at once with him and for ever

A young poet, who had escaped from the college of Fortenay to follow him intoxicated, even before the age of poetry, with the battles and the aplendour attached to his name, fought at his aide, and throw himself upon his body, to cover,

# Death of Louis la Rochejaquelia,

or to reanimate his general. A shower of balls pierced him as he lay on the breast of La Rochejaquelin, and the bard died and was buried with his hero.

#### XXX.

Thus fell, in the flower of his age, the author and the victim of this war. He was mourned in both camps; and his peasant followers in La Vendée, the troops of the line, in which he had comrades and friends, and his grenadiers in Belgium, when they learned his death, mingled their sorrows over his untimely fate. On the following day his sister, ignorant of his death, but having learnt the defection of his divisions, mounted her horse, and with dishevelled hair galloped through the villages in the neighbourhood of her residence, uttered cries of distress and vengeance at the doors of all the cottages, caused the tocsin to sound, harangued, supplicated, and aroused the peasants of the country. The excited crowd armed at her voice, and exclaimed, "Come on! Let us save our wives and children!"

But it was too late. La Rochejaquelin was already buried amongst the furrows of the battle field, honoured with the mourning of both armies, and avenged by the remorse of his generals. His body was given to his soldiers and carried to the village of Perrier. At a later period La Vendée raised a funeral cross on a hillock in the middle of the field where he had drawn his last sigh. It bears the following inscription: "On this hillock was killed, and covered with its earth, Louis de la Roche jaquelin." They have planted it with "immortals." a wild flower sacred to the monuments of heroes. Madame de la Rochejaquelin, twice a widow, remained on the family estate with eight children, the eldest of which was not twelve years old. One of them was destined to continue, in some other crisis of his country, the splendour of a name which the revolution has raised on a level with the most poetical names of our history.

#### Combat of La North-Arrides.

# XXXI.

Augustin de la Renhajaquelle, the brether of Louis, baring paperared from his wounds, sacrificed his feelings to the summ of his country, and rejoined Susannet, without addressing a single reproach to that general, bering referred the command-in-chief which was afford to him to appears his recontment: the choice of a chief was therefore adjourned. Monwhile I'Andigne maintained his strong organization on the right bank of the strer, and only listening with reserve to the entirenties of Fouché. continued to harnes Lamarque. This young general, impations for glory, with a ready elequence, and prompt in action, was in hopes of winning the mark of a marchal of France by his bril-Mant encome in La Vandée. He gave no trune to D'Andigné, and every day witnessed a fresh evenbat, in which productes of individual valour on both sides, recalled those exploits of single combat in the warn of antiquity. Hol de Orienties, at the hand of the horoic acholars of the college of Vannes, swept the Mertahan, Cadendal the cenat, and the royalists fortified themsalvas at Auray to the number of 1,000 combatants. attacked on the very field where the victims of Quiberon were harlad, they triumphed, and pardoned their principars whose fathern had not perdened their under the convention.

The Vendama, after having listened to the propositions of power made by Foucha, were ashamed when too late to sign them. They conferred the apprene command on Sapinaud, and concentrated themselves at I.a. Boths Services to fight, Immerque offered them battle, after having first offered them peace. Susannet, who commanded, wished to spare the blood of his subdiers, but was himself carried away by their ardour. Handered desperate by the death of I.a. Buckefaquelin, for which he represented himself, he now sought death himself by way of expintion. Being twice wounded, and his horse killed moder him, he deshed forward on that of his side decemp, to throw himself once more into the midet of the fire, and fall at last into the arms of I.a. Bucker Spint André, where he expired,

I hamkeque purmed the reminent of this army without a

### Termination of the Vendeur war.

chief. D'Annichump hastened to La Roche-Servière, took the command, and resisted Lamarque and Trawot united. His troops were decimated around him before he would give up the town and the victory, and Lamarque again offered him a truce, or peace.

#### XXXIL

A conference was accepted; and the chiefs, amongst whom responset Augustus de la Rachepapielin, assembled at a village in the neighbourhood of Chollet, where they had been convoked by Saginard. Some of them were obstinately bent on consuming the war ; ciners, with D Anniemmp, insisted on purning a susp to the useless effusion of cloud. The samy was divided: the great majority of the soldiers, accustomed to the turbillent and adventurious life if divil war, were indignant at the weakness of their generals, and validerated reprosches and memore around the hall where they were deliberating The requirement however, of the mass if the population to stain title enumary any further with blood, the defents of Almeney and if La Ranke Serviere, the leasth if La Rankejaquella, the absence of the princes inactive at Chera while their afherents were immediating themselves for them in Britany, the numerous forces and negociations of Lamarque, the private promises of I maine, the certainty of an approaching decision by other arms on the plains of Beigium, everything led the majority of the council nivaries peace. It was accordingly signed by thirty-six chiefs, in the names if their several divisions. The Morbihan alone communed under arms, and La Vendés, patient and immovable, emissed from eleewhere the flat of destiny.

# BOOK TWENTY-THIRD.

Situation of Napoleon—Labours of Napoleon and Benjamin Constant—

"Acts Additional"—Decree for the Convocation of the Chamiters —

The Pederations—Address of the Vederates to Napoleon—Reply of the
Emperor—Ratification of the "Acts Additional" by the People—The
Champ de Mai—Address of the Electors to Napoleon—Speech of
the Emperor.

I.

Majornou, to obtain from France the time and the efforts which would be called for by a war of extermination, had been obliged, as we have seen, to change his nature, and to flatter the instincts of liberty, which he had not only stifled but insulted during his first reign. This part, the hypocrisy of which was evident, lowered this great character to false-seeming and to concessions which debase absolute power itself. The master who is compelled to implore obedience is beneath the people who grant it. The man who is suspected of deceiving that he may reign, no longer reigns; he merely represents on the throne a double part which provokes distrust and disdain.

Such was the situation of Napoleon in the midst of the liberal, revolutionary, or republican exigencies of the popular counsellors by whom he was surrounded. He caressed them, but he feared them; he strove to seduce them, sometimes by affecting a sincere conversion to democratic and constitutional ideas, sometimes by converting them himself to his real thoughts, by the perspective of a reign to be shared with them. They who observed him no longer recognised the man of self-willed resolutions. His soul bent under his fault, his dignity under compromises, his genius even under his irresolutions. He made a traffic of liberty to men who bartered

## Napolcon's position.

power with him in exchange; then again he seemed to abandon everything to destiny and the people, hoping to win all back with the prestige of a new Marengo.

#### IL

Benjamin Constant for a long time his enemy, but now the confidant of his most secret hesitations, was astonished to find a character steeped in so many tyrannies so variable, so undecided, and so flexible. He saw how much Napoleon needed material force to appear so powerful in will. "In our conversations, and in the conversations with his counsellors and his ministers," said he, in recounting these mysteries or the imperial palace, after the 20th of March, "it was perceptible that this nature, so decided in modes of action, was in reality at that time vacillating and even irresolute. Napoleon began by commanding, but, like a man who fears to be disobeyed, he felt the necessity of convincing. Tossed about in these latter times by continual incertitudes, it was not necessary to contradict him in order to unsettle him; it was sufficient to maintain the silence of disapprobation."

It was necessary to frame the constitution which he would have to present to his assemblies, that his return might appear at least to bring an institution to the country. This was for Napoleon a perpetual subject of indecisions and councils; he would and he would not twenty times a day. To give nothing was to destroy his popularity, and to give too much was to ruin himself. Benjamin Constant, of a genius as theoretical and peremptory as a German abstraction, but tamed and made supple in the presence of the Emperor by his defection and his selfish ambition, was eminently qualified to serve, on one side, these false appearances of liberal concessions with which Napoleon was desirous of decking his return; and on the other, the secret reservations of authority with which he did not wish to dispense that he might still continue despetic, though with the appearance of being constitutional.

These two men, therefore, suited each other; the one consulted from necessity, the advised from decency; but

Labours of Magazines and Burgaress Constant.

neither one per the atter consided or a back with conseity, They did not seek for institutions but for prefects, and, were the people only intuited with appearance, it was sufficient,

#### 111

Rievertheless, this popular or regulations party had inhancing persons the expens promises of literty throughout by the Pins present us a best apop his route. I from avery quarter his reversed in purificate, in partials, and in correspondence, drafts of constitutions; and his entruct was boringed by projects of this dear pline. The Lasterny turned them over incommity to that are next them aless will early prepare to each with partie equipments, and muchi-resulty magine sont too about him been comes formats. " Hara! " his said to the equation technical, not like given them to large at loss and exercise, " losses they are of awary dear of true at Being were prince of a regular, with an licreditary press doner, greened to the partile two auticlestics of the passes, and to the family of the Covers the perpetuity of the Empire; the othern were declarations of the natural rights of man, placed as extreme limits to the engroughments of the supreme power, Those latter imitated Venice in demanding a council of ten, with consors, and a Dogs onchained by a state inquiestion; the former called for a national convention, and a supreme and perpetual executor of its rights, such as Murat had dreamed of, a tyrant obeying a tyranny superior to the nation and to He united at these van efforts of revolutionary compromise, to concillate in his person the reign of the people and the reign of a master of the people.

Benjamin Constant humself, charged with the preparation of a draft of a constitution, could not exactly suit the mind of Napoleon. The Emperor accepted all the ordinary and general formulæ in which the deliberative assemblies muce 1769, had comprised symbols nearly as ideas: but he obstitutely refused to accept the sovereignty and the election of the people, whether he was apprehensive that this sovereignty servanily consulted, might refuse him a new investiture; or whether he wished to preserve in his own possession the pre-existing right and title

Haritations about the new consistency.

of empire, which would west the merit of restoration in his own hands.

"No! no!" he said to his counsellors, who spoke to him of dating his new reign from a new contract between him and the nation. "No! that is not what I mean; you deprive me of the past, but I wish to preserve it. And what will you do with the eleven years of my reign! I have some rights therein: Europe knows the past; the new constitution must be attached to the old one; it will thus have the sanction of many years of glory and success!"

#### IV.

His counsellors replied, "that he had greater occasion for popularity than for recollections of the past; that if his past reign glorified military France, it humbled France in its civil form: and that to reconquer another empire, it was essentially necessary to renew his title at the fountain head of liberty," Deaf to these objections, which degraded him from the throne that he had constructed with his own sword, to consolidate him on one, broader it was true, but which seemed to him inferior because it was conditional, Napoleon was inflexible. Benjamin Constant, the complaisant interlocutor of his conversations, and ambiguous editor of the thoughts of his master, always yielded. By his sudden transition from one dynasty to another he had, in fact, made it impossible for him to resist.

It was agreed, therefore, that the old imperial constitution, in which despotism assumes a constitutional colour, should not be in any respect abrogated; and that to satisfy at once his pride and his necessity. Napoleon should simply present an additional supplement to that constitution, a supplement which should give a more serious representation, and some more real liberties to France. Confiscation even, that penalty which aggravates banishment and death in the hands of tyranny, was not thereby abolished. The sovereignty of the people was inscribed in it, but limited in the article which recognised it. Finally, the mode of accepting this constitution was a mockery, for it was not offered

# The " Additional Act."

aristocracy in France? The provessors of ancient fortunes are my enemies, while the new enes are shamefully acquired. Five or six illustrious names are not sufficient; eight years hence my poors of France will be nothing more in the eyes of the notion than soldiers, or chamberlains. No one will see in my institution anything but a camp, or an antechamber of my palace."

# VI.

But with the recent verentility of his thoughts, and his obstinate instinct for social privileges, he returned a memont after to hereditary institutions. "A constitution resting upon a vigorous aristocracy resembles," he said, "a ship; while a constitution without aristocracy is nothing but a balloon lost in the air. We may direct a ship because it has two powers which balance each other; the rudder finds a fulerum in the waves; but a balloon is the sport of a single power, it has no joint of support, the wind survies it away, and direction in improvible." He turned himself, with a constant recurrence of regret, towards the ancient French middley, which had entered in a lady the camp of the restoration. He flattered himnelf will with the high of regularing it, no he had seduced the familiars of the court at the communicament of his first raign, " I must come to it and it must come to me, one time or mustar," unid he with a night; " but the monvenire are ton recent; let us adjenire that juint till after the lattle; I shall have there if I um the strongest; meanwhile, let us open a door for them in an aristenspation! charalter, After some hanitation they will finish by substing."

#### V11.

The public, a witness of these healtstone and substitution, received with indignation the "Additional Act" to the semetitations of the Empire. The Emperor was distinguished at it. He was the semidistry of the Empire, The Emperor was distinguished at it. Open tystak even thanked for his weakness, the regretted it. Open tystamny would have had frankness, buildness, and dignity at least, "Well!" said he the day after the promulgation to his constitution does not managed in public

# Its reception by the people.

replied Benjamin Constant, persisting in his work: "execute it, Sine, and it will be believed." The Emperor still heatsted; he had scruples. "What!" he exclaimed in his turn, "put in execution a constitution which has not been yet accepted! What will the people say?" "When the people see that they are free," replied the confidant. "that they have representatives, that you lay down the dictatorship, they will feel that you are not trifling with their sovereignty." He reflected, and then as if he inclined to the first counsel they had given him, he said, "You are right in the main: when the people see me act thus, disarming myself of absolute power, they will perhaps think me more certain of my strength. Tis well to try it." He walked about his calimet, and dictated the decree which convoked the chambers.

# VIII.

Lafavette had returned to his retreat at Lagrange, not far from Paris, to offer his name to the anticipated candidateship. Benjamin Constant wrote to him in triumph, as if he had gained a victory for liberty over despotism. "At length," said the connsellor of both sides to the veteran of the constitution of 1791, "the decree has appeared! In three weeks the nation will possess its constitution. You will be elected! Your election will be a great step towards the representative order. I have, however, my inquietudes. If the chamber is divided, and that the electural colleges send us many enemies, I fear there will be storms! Write me word if you are satisfied."

Tes." answered Lafayette. "I am satisfied: the immediate convocation of an assembly of representatives appears to me the only salvation. I shall have more pleasure in mixing with public affairs than I should have had some days back." And the scene was opening to him again, and he foresaw its stuggles, its abdications, and its violences. He knew by experience that no tyranny can resist the turbulence of an assembly but by overturning it. Faithful to his part, he was

# Aspect of the country.

resolved to take the side of the assembly, whether to combat, or submit to the tyranny with the people. His name, a long time in obscurity, must rally the republicans or the constitutionalists, between whom his character had always floated in the first revolution.

# IX.

Measurhile the threats of invasion, the promises of freedem, the promulgation of a constitution in which the people were named, the patriotism natural to the masses, the sudden peruiting of the army, the epontaneous federation of the departments, which were organising and forming themselves into unions to defend the soil, the convocation of the chambers, the movement of the elections which agitated different places, the mobilised National Guards, whose enthusiastic columns were merching through the central departments to occupy the fortified places on the frontiers, the vague hopes which the republicans, deserved by the names of Carnot, of Fouché, and of Thibaudeau, attached to the great solomnity of the Champ de Mai, convoked at Paris for the 26th May, on which occasion they entertained a confused hope of seeing Napoleon abdicate the Empire, and assume only the military dictatorship, to save the country, effect a peace, and leave a republic to France; all these various subjects profoundly sgitated the country. Napoleon flattered these hopes, and Fouché allowed these rumours to propagate themselves; the one to find therein a momentary power, and the other to prepare in them irritating deceptions against the Emperor.

But the people in the country, and the inhabitants of the faubourgs, were arming themselves as for a desperate defence of the land. These fédérés quitting the tools of their respective trades for the pikes of the Bastile, recalled to memory the sinister agitations of the days which preceded and followed the Reign of Terror. Napoleon did not dare either to strike or encourage them; but he could not dissemble his repugnance to every description of undisciplined force. The image of the 10th August, of which he had been a spectator

## Address of the Pédérés to the Emperor.

in his youth, arose incessantly to his view. Passionately fond of the camp, he had a horror of the public places. "No," he said to his intimates, "I shall never be the Santerre of these people, after having been their Napoleon."

#### X.

The Emperor was compelled to humour this enthusiasm at which he was alarmed. On the point of reappearing before the representatives of the nation, he wished to show himself elevated on the shields of the people to the republican deputies and to Europe. The fédérés of the faubourgs began to murmur that arms had not been given to them; and they loudly demanded to be reviewed by him. These long columns of people of every trade, whom industry, labour, poverty, and vice even, do not render insensible to the noble instincts of patriotism, marched with hands empty, or armed with pikes and muskets, from the faubourg Saint-Marceau, and the faubourg Saint-Antoine, towards the Place du Carrousel. Their countenances, at once sorrowful and resolute, their arms hanging by their sides, their military steps, their miscellaneous weapons, their mean and humble clothing, impressed with the ragged aspect of labour, or the stains of indigence, recalled to the eye the revolutionary columns which the great demagogues excited from 1789 to 1794 against the Tuileries, or the convention. But it was to their country that these columns came to offer their lives; and Napoleon could not help admiring while he dreaded them. They were the source from which he drew his army. These men presented an address to the Emperor.

"We have received you with enthusiasm," they said, because you are the man of the nation, the defender of the country, and because we expect from you a glorious independence and a wise liberty. Ah! Sire, why had we not arms at the moment when the foreign kings, emboldened by treason, advanced under the very walls of Paris? With what ardour would we have imitated that brave National Guard, reduced to take counsel of itself, and to fly without direction to meet the threatening peril! Our common resistance would have given

# Magaloon's address to the Fidirie.

pen time to arrive, to deliver the capital, and to destroy the enemy. We felt this truth; we called to you with all our hearts; we shed tears of rage as we looked on our arms meless for the common defence. The greater part of us have served under your orders in the war of liberty and of glory; we are all old defenders of the country; and the country ought with confidence to give arms to those who have shed their blood for it. Give us arms, filtre, in its name, and we swear to you not to fight except for our country and for you. We are not the instruments of any party, or the agents of any faction. "Vive la nation! vive la liberté! vive l'Empereur!"

# XI.

Mapoleon descended at their shouts from his spartments, seviewed their masses, while affecting to smile at these popular familiarities which secretly inspired him with more terror than semidence; and he responded to their eries of "Vive l'Empereur!" by the cry of "Vive la nation!" which he had stifled upon their lips for so many years past.

"Federated soldiers of the faubourgs Saint-Antoine and Saint-Marceau!" he said to them: "I have come back alone, because I calculated on the people of the cities, the inhabitants of the country, and the soldiers of the army, with whose attachment to the national honour I was well acquainted. You have justified my confidence. I accept your offer; I shall give you arms. Your arms, robust and strong in accomplishing the most laborious works, are more adapted than those of others for the handling of arms. As to courage, you are Frenchmen. Federated soldiers! if some men born in the highest classes of society have dishonoured the French name, the love of country, and the sentiment of national honour are preserved entire amongst the people of the cities, the inhabitants of the country, and the soldiers of the army. I am very glad to see you. I have confidence in you. Vive la nation!"

#### XII.

After this review the Emperor, closeted with his most intimate confidents, felt more profoundly than ever the abase-

# Acceptance of the "Additional Act."

ment of his situation. In the place of those 500,000 men who marched in military pomp from the extremities of the Empire under his sword, at the commencement of his great wars, he had only seen the phantom of those indigent and turbulent plebeians, who are stirred up by revolutions in the hearts of capitals without regular governments. This plebeian mass which agitated the capital to-day might overwhelm it tomorrow. "If I had known," said he to M. Molé, "how low I should be obliged to descend. I should have remained at the Isle of Elba." He ordered that no arms should be given to this multitude; for every undisciplined force disquieted him more for his power than it reassured him for the country. He despised these sudden risings of the people, terrible when they explode, but incapable of constancy. "The riots of the people," said he, "make revolutions: but arms alone make conquests." The Marseillaise hymn, which the fédérés repeated in chorus, on dispersing to their respective localities, sounded in his ears like the toesin of the 10th of August; and he felt the Empire tremble at those songs which had formerly saved the country. The small number of fédérés and volunteers sufficiently told him that this movement was more turbulent than national; and everything indicated from day to day that the discontented, or suspicious feeling of the superior classes ot the people was more unfavourable to him than ever.

### XIII.

The registers opened in all the municipalities of the empire, for the acceptance of the constitution remained empty. Scarcely a million of suffrages canvassed by the agents of government, or brought forward by fear, ratified the "Additional Act." Some thousands protested, even in the registers, in the name of royalty, or of the republic. M de Kergorlay, and M. de Rosambo, two men worthy, like M. Lainé, to defy tyranny, because they had the constancy to suffer persecution, boldly published their profession of political faith against the usurpation of the national sovereignty. The Emperor, to combat these protestations, and to inspire the electoral colleges in the

Commissioners entraordinary are desputated to the departments.

choice of representatives, appointed twenty-two commissioners extraordinary, and distributed amongst them the principal divisions of the Empire. He chose these commissioners amongst that undecided shade of men of flexible opinions, who, after having given pledges to the revolution, had passed over to his cause, and who belonged to him by the right of participation in his past career. The revolution might recognise them, and Bonapartism confided in them. These were MM. de Sussy, De Gárando, Rampon, Bedoch, Dumolard, Pommereuil, Ræderer, Miot, Vatry, D'Alphonse, Pontécoulant, Boissy-d'Anglas, Cafarelli, Français de Nantes, Quinette, Costes, Thibaudeau, Maret, Marchand, Colcher, Arrighi, and Chasles, men uncertain of the parts they were going to act, too strongly suspected of subserviency to the master, in the eyes of the republicans, and too much imbued with liberalism in the eyes of the fanatics of the Empire: some personally attached to the Emperor, others to Carnot, the most able admitted to the confidence of Fouché, but all wavering between opposing fidelity, ambition, or fear. Their mission coldly received in the departments, was usoful only to the opposition, which they were obliged to caress, seeing that they could not vanquish it: it had no effect whatever on public opinion

#### XIV.

This the Emperor was desirous of striking with a grand impression, by one of those scenes at once imperial, popular, and military, which the convention recalled to his memory. He convoked at Paris for the 1st of June, the representatives, the electors, and deputations from all the divisions of the army. This was a second and more popular coronation, with which he wished to consecrate in the eyes of the nation, and of Europe, his title to the Empire. He imparted to this solemnity all the pomp of war, of religion, and of peace.

The theatre chosen for this immense assemblage of the people and of the army, was the Champ-de-Mars, a modern phitheatre, constructed during the revolution of 1789 for grand federations of the people. A multitude, more eager

# The " Chang de Mai."

for the spectacle than attracted by enthusiasm, covered from daybreak the rustic steps of this immense circus.

Fifty thousand soldiers of the army, already on its march to Belgium, occupied the ground in front of the people, as if for one last review before opening the last campaign. Between the people and the army, however, there did not exist at that moment that concord which unites the citizen with the soldier in ordinary times.

The army felt some remorse towards the people, and the people a resentment against the army. But then these soldiers were the offspring of the people, and their defection was excused by their enthusiasm for their chief, and by their heroism. Moreover, they were going to fight, and perhaps soon to die, for their sacred soil; and their approaching destiny melted the hearts of the multitude until their fault was forgiven. Their resentment then took a higher aim; and the Emperor alone was accused amongst the different groups for having come to tempt their fidelity. He was contemplated at the Champ de Mai as the man of history rather than of popularity; and a unanimous presentiment appeared to prevail of his approaching and final disappearance. People only wished to receive a striking impression of this great page of history, to recal it to mind in their old age. The Champ de Mai was on that occasion a grand, and in the minds of the majority, a final scene of the tragedies of the age. The people and the army maintained a profound silence.

#### XV.

A pyramid with broad steps was raised in the centre of the Champ-de-Mars, the summit of which was terminated by a platform which supported a throne. The marshals, the generals, the courtiers, and the electors of the departments, were ranged upon the steps of this pyramid. The troops, forming a vast square of all arms, surrounded it. This was the Emperor's throne of shields, visible to the whole people, and to all his army; and they anxiously expected him that they might calute him with one last look, and one final acclemation.

The Brown is a strong set of time " I make the Mark"

He appeared, at least, accompanied by and levelenes Landen and Jornan Loumparto I to people, was required a thatful clear, whose that I good is not later out by the of even the the contains of the course were necessaried to see I me carented, per will be any bentures with a long whole tome, in implation of the manufactor part with an interest continue of the hours of Paris fine management have exceen going on Court finds that their of route ider, and change of to a farmition region station the personal confidence of the species discounted both the espe and the throughts of the spectations. July great their was he life a under the countries they make oursetting the drama of that supported evaporate which was assessed to have been has mind us to the good house note the mardeole of the pulses. That were was small all many in frequency of this moment was the active property for his last strength with the world, and and the new team surviveed in the tweedown and decimals of a world reverty. The hait, too cout, the boots of the camp, and the sweet of the general, would have produced a countr more profound sensation, because more true to the restity. Pomp was not suited to the occasion, but simplicity. In wishing to recall the surerougn, he only reminded them of the man. The soldiers did not recognise him under these vestments, while the people disdained the imposition so pompourly paraded before their eyes. The pride of rank had badly counselled the Emperor and his family: the whaperings of surprise and mallery almost superseded the acclemations of the crowd.

#### XVI.

Three hundred officers of his troops, waving in the air the colours of their regments which they hold in their hands, aduted him with a long cry of "Vive l'Empereur!" A stage had been erected to beer an alter where these colours were to be consecrated before the eyes of the army and of the people. Cardinal Cambachres, Archbishop of House, and brother of the Arch-Chancellor, celebrated the mysteries in the open air, as the associate the God of nations with the heneducton. On termination of the escenage, one of the electors (M.

## Additions to the Emperor.

Dubois of Angers), chosen for his sonorous and resounding voice, read the address, which the electors, assembled at Paris, had drawn up for the occasion. "Sire," began this address, an expression not controdicted by the small number of citizens who had attended the electoral colleges: in some of the departments, such as the Bouches do-Rhone, the departments, such as the Bouches do-Rhone, the departments.

"Sine.—The French people had conderred upon you the crown and you have laid it down without their consent; their consent; their consent; their confiners now impose upon you the duty of resuming it.

The nation. Assembled from all points of the caspire around the tables of the law, wherein we have come to inscribe the will of the people, that will, the only source of legitimate power, it is impossible for us not to elevate the waice of France, of which we are the immediate organs, and to say in presence of Europe to the august chief of the nation, what it expects from him, and what he has to expect in return.

have we given cause for their aggression? We do not wish for the chief they would impose upon us, and we wish for the one they do not like. They done to prescribe you personally; you. Sire, who, a hundred times master of their capitals, have generously counsilidated them upon their shaken thrones. Were they to prescribe the lowest of our citizens, it would be our duty to defend him, he would be, like you, under the agis of the low and of the mation.

"We are threatened with an invasion; yet, nevertheless, restricted within frontiers which are not ours, which for a long time, and before your reign, victory, and even peace, had extended, we have not overlespt this narrow limit, out of respect for treaties which you have not signed, but which you have offered to recognise. Are they not afraid of reminding us of times, and of a state of things but recently so different, and which may again, be repeated? Would it be the first time that we had conquered Europe in arms against us?

"Sire, nothing is impossible, and nothing shall be spand to assure us hencer and independence, these personness denser

# Mandanie alderes de the distant

then life. Howything shall be total,—proppling shall be done to appel an ignoration pale. We say it to the nations, and may their chiefs hear out. If they everyt pour effects of pears, the French people will look to your educationsies, strong. Head, and peternal, for motions of constitution for the motions which pears may domined; but if nothing is left to it but the duties between our and chame, the makes will size to a man to chare in the war, for every Frenchman is a colding; to are ready to release you from the clien, to medicate pathogs, that you have made to space Sawye from a feel-

The date bander of the legislature are about to commense their operations, and one only continent will animate them. Combing in your Mejesty's pression, we cannot to it, we extrust to our representatives and to the Chamber of Form, the case of serising, of protecting, of constitutions in concert, without prosipitation, without consumien, with gradenes and deliberation, our constitutional system, and the constitutions which are to be its guarantee. Sire, a threas built up by foreign armine, has crembled to an instant before you, because you have brought to us from retirement, which in great thoughts in only fruitful to great mon, all the pathways of our true glory, all the hopes of our real prosperity."

The heralds at arms then proclaimed the acceptance by the French people of the constitution promulgated by the Emperor, and an immense roll of the drume imposed a complete silence on the multitude. Napoleon rose and said:—

"Kanpeter, commit, noldier, I owe everything to the people. In properity, in adversity, in the field of battle, in council, on the throne, in exile, France has been the sole and constant object of my thoughts and actions.

"Frenchmen, in traversing, amid the public joy, the different provinces of the Empire, I trusted I could rectom on a long peace. My thoughts then entirely dwelt upon the means of founding our liberty on a committation resting on the wishes and interests of the people; therefore it is that I have convoked the Champ de Mai.

"I soon learned, however, that the princes who resist

# The Emperor's speech at the "Champ de Mai."

all popular rights, and disregard the opinions and dearest interests of so many nations, were resolved on war. They intend to enlarge the kingdom of the Netherlands, and to give it for a barrier all our frontier places in the north, and to reconcile the differences which still divide them, by sharing among them, Lorraine and Alsatia. It behaved us then to prepare for war.

"Meanwhile, having to incur personally the hazards of battle, my first solicitude was to establish the nation forthwith. The people have accepted the constitutional act which I have presented to them.

"Frenchmen! you are about to return into your departments. Tell your fellow citizens that the circumstances are perilous: but that with union, energy, and perseverance, we shall emerge victorious out of this struggle of a great people against its oppressors: that future generations will severely scrutinise our conduct: that a nation has lost everything when it has lost independence! Tell them that the stranger kings whom I have raised to the throne, or who owe to me the preservation of their crowns, and who, in the days of my prosperity, have courted my alliance and the protection of the French people, now direct their strokes against my person. But if I did not see that it is the nation they really aimed against, I would sacrifice myself to their hatred. But tell the citizens also, that so long as the French people preserve for me those sentiments of love of which they give me so many proofs, this rage of our enemies will be powerless.

"Frenchmen! my wishes are those of the people, my rights are theirs; my honour, my glory, my happiness, can be no other than the honour, the glory, and the happiness of France."

When he had concluded, he laid his hand upon the gospels, and took the eath to the pontiff, to maintain the constitution: then throwing aside his imperial mantle, and appearing to his troops in his military uniform, in which they loved to see him on the field of battle:

"Scidiers." he said to the National Guard of the Empire, "scidiers of the land and sea forces. I confide to you the imperial eagle with the national colours! You swear to defend

をおいている これがない かんかん かんかん かんかん かんしん

#### The marge at the "Oberey in Math"

It at the price of your blood against the enemies of the economy! You preser that it shall always be your sullying sign! You contact it!"

A faillest, manifester, and prolonged value formed from the special of "Yave I Emperous !" running at a gain masses of the people, as specially from the scale of the angle theatre. The Langester putting on again has white robe operated with here already accounted the stope of the pyramid, at the fact of which he had debrested his special, he control historically appear the throtter which was prepared for him to the summary apart the factors, and control of the manifester, and the manifester of the manifester, and the manifester.

Boucath him the arms, the glumes, the milleres, the segment, the standards grouped shows meriandant, agitated by the wind, on the force of the imperial symmid, and accord to notice in one denter all the glories and the splendarm of this empire, which the thunder was so soon to strike. The bands of all the regiments formed one vast orchestre, which flung into the air the scho of so many battle-fields, and such name rous victories. The troops broke into columns, like rivers of steel, and marched past the pyramid, greeting the Emperor with one continuous acclaim.

Napoleon having descended from his throne, delivered their colours to them with his own hand, addressing to each regiment at the same time one of those expressions which make every fibre of the heart pulpitate in the breast of the soldier. To one he recalled Arcole, to another Marengo, to a third Egypt, to a fourth Austerlitz, and to all one or other of those campaigns in which each regiment had, under him, rendered its number illustrious in the catalogue of the army. When the Imperial Guard, the real flame of his camp, advanced the last of all, overwhelming him with their functical acctamations, he seemed more moved at its aspect than he had been on taking possession of his throne. "Soldiers of my Imperial Guard," he said to them in a martial voice, "you swear to surpass yourselves in the campaign which is about to

Public disuntisfaction with the Emperer.

open! You swear to die sooner than permit the foreigner to come and dictate laws to your country!" "We swear it!" 22,000 men exclaimed with one voice, and they kept their oath.

# XVIL

Such was this vain and purely theatrical ceremony, which the Emperor had held out to public expectation for two whole months, as one of those mysterious events whence a new costiny was to spring for France. A scene, a review, and nothing more. The deception was general, and the marmuring universal. The royalists had hoped for an abdication, and an appeal to the people, who should give a free and universal vote as to the description of government which it would suit them to adopt after the war. The masses had hoped that the Emperor, extinguishing the quarrel against his name by crowning his son in conjunction with Austria, would thus remove every pretext for war. The republicans had hoped that the dictator would proclaim himself simply general, and that he would keep none of his imperial attributes except the sweet to defend the threatened country, confiding its internal destimes to the republic. All looked at each other, therefore, with strong symptoms of deception on their features; and they mutually demanded if it was for such a court representation that they had been convoked from such a distance to this rendezvous of the French people.

Public murmurs followed this deception, and the boldness of speech and writing recalled the days of the Directory. Napoleon was evidently already fallen in the opinion of the political classes; the military and popular classes alone remained attached to him, because they saw in him not power but country.

# BOOK TWENTY-FOURTH

Morting of the Characters—Larginisals Freedom of the Character of the proceedings of the Depis on the solutions—Discounted of the Empower—Motion of the Depis on the solutions—Addresses and Ladeposte—The Empower's Speeds to the Characters—Addresses of the Characters—Administ of the Empower formation Council of Generalizations—Administrative Council of Generalizations and Founds—The Empower formation Council of Generalizations of the Empower and the Athies—Nepsivor's place of Generaliza—Itio Departure from Paris—Character of Founds and the part to played—Arrive of Nepsivor's at Areana.

L

Theres, days after the Champ de Mai the Chatches of Posts and the Chamber of Representatives assembled. The Emperor hebold with farmy those new public powers imming farm in elec-Son on a revolutionary summons, and now standing by the frat time in his presence; nor was he sufficiently remanded by the demos of the majority of representatives nonnected by his partisms in the departments, or by the names of the pears dominated by himself. There were man of republican enthin diam not mire extinguished, like that of Lakepotte, amongst the representatives; and in the Chamber of Pears there was doyahust names to whom he did not days to retime this dignity, Milbough he secretly dustrusted them. In this, as in other things, his policy and been compelled to yield to his situation Being obligat to temporise with all parties he had decemented My men . In a day after the Champ do Mai he sowed the findtomations of his soul

"The apprehension of my tyranny." he said to have con-"s, " has torned all heads. The man ambitious of making elevate themselves into advocates of the people; from

#### The Campbers of Peers and Representatives.

counsellors they become consors; from censors they become factions, and their next transition is into rebels. It then becomes necessary for the prince either to chase them away or to submit to their yoke." These words exhibited the popil of Machiavel, reducing the duty of the prince to the sole duty of reigning, and suffering no other noise in the world except that which he made himself.

#### II.

The Chamber of Peers attested, by the pancity of illustrious names which composed it, the numerous refusals to form part of that body which Napoleon had received. Some already foresaw that this favour would become a proximate cause of proscription, and others did not yet dare to mix their ancient names with the new. Macdonald, faithful to the cause he had embraced, although it was vanquished, refused this dignity with respectful firmness; and the Emperor feit keenly a refusal which was a mute accusation levelled at his return.

The Chamber of Representatives elected Lanjuinais for its president: a choice which, from the outset, indicated the temper of this assembly. Lanjuinais, an intrepid patriot, one of the authors of the decree of forfeiture, which the year before had offered the throne to the Bourbons in exchange for a charter, the riedge of liberty, was one of those men who could neither be frightened nor corrupted. His opinions were identified with his conscience, and people feit assured that he would neither compound with tyranny, nor with foreign domination. With the eloquence and courage of antiquity he had braved the convention and the people during the Reign of Terror. Girondist in heart and probity, he had braved the scaffold more than any one of them; and he had escaped it as heroes often escape death by defying it with a more sublime contempt of life. The Emperor did not like those characters which were as inflexible to caresses as to threats: and he felt that his power was dealened when it came in contact with such hearts.

His courtiers had tried everything in the assembly to provent the representatives from fixing their choice on this Cate

The Premium of the t tamber of Representatives.

of the resolution. They wished to have obtained the primidency for Lucien, the Emperor's brother, who had presided in the Council of Live Hundred on the 12th Brumaire, and who, by his complicity, his aliquence, and his courage, had so maternally assisted Napoleon in subding that assembly.

Lucien was the othe our of the l'apener's brothers who had not accepted a throne in virtue of his blood; whether it was that he at it cheraked the republican feeling of his early years, or that his prole prevented him from owing his fortune to any one but homself, or that the love he born to a beautiful and energetic woman, whom he had married against his brother's will, kept him in a disgrace henouvable to himself. Lucieu had only quitted his residence at lioms on the nome of Napoleon a return. Misfortune and danger had reconciled him with the l'imperor, and he had heatened to l'arts in the hope of being a second time of usuatanes to him. He brought in his heart traditions of the Republic, mingled with fraternal sentiments for the master of the Empire who was so dear to him. This double position gave him at the same time the confidence of the republicans and the confidence of the Emperer. No pegociator sould have been more apt at reconciliation between liberty and the mitigated reign of his brother. But the assembly was sepugnant to a name which bore too Napoleon-like a signification; and it was evident that it foresaw the time approaching when it would have to choose a second time between a man and the country, and that it did not wish to have any tie too indiscoluble with the master; it therefore set Lucien saids.

#### III.

The Emperor saw both an offence and a menace in the stern choice of Lanjuinais, and gave vent to his thoughts on the subject with anger and indignation in the interior of the palace. But he did not dare to express his resentment too loudly, and he dissembled his irritation under a blunt frankness. "I am told," he said to Lanjuinais at his official audience, "that you are a partisan of the Bourbons; some tell that you are my personal enemy, and others my that you

# Attitude of the Chamber of Deputies.

love your country above all. You will judge of the faith I place in these different opinions of you by the congratulations I offer you on the choice the assembly have made in electing you for their president."

M. de Lafavette, whose name had a still more republican significance, had contested with Lanjuinais the suffrages of his colleagues; and the choice and the votes had revealed the hostility of the Chamber to Napoleon. The Empire had no longer the majority, even in the opinion of the electors, of all the citizens the most favourable to the cause of Napoleon.

A more menacing symptom revealed still deeper humiliations in store for Napoleon. M. Dupin, a political orator, since become illustrious under so many reigns and republics, already famed for his eloquence at the bar at that epoch, and M. Roy, a man of much consideration by his fortune and by the credit of his name in Paris, energetically opposed the preposition of imposing an oath on the representatives; until, at least, this outh, which was prescribed by the decree of the Emperor, should be ratified by a law. This first boldness of national sovereignty and opposition, which excited the indignation of the imperialists, had been concerted by M. de Lafayette in private with a group of deputies, into whom he had endeavoured to infuse his own spirit. "What!" exclaimed Boulay de la Meurthe, one of the most stubborn councillors of state of the Empire, "must I then speak out with frankness? Well, then, there are two parties in France: the one the national party, for it comprehends the great mass of the people, and has only in view the independence and the boncur of the nation; the other may be called the foreign faction!" Murmurs of indignation arose at these words; for in this insinuation was seen the foregone constitution to deprive the opposition of freedom of speech by confounding it with treason. "Yes," continued Boulay de la Meurthe with increasing energy: "yes, there are Frenchmen vile enough, and corrupt enough, to invoke the aid of the English, the Prussians, and the Bussians. The Bourbons are the chiefs of this faction: it is they whe, with the assistance of foreign bayonets, wish to impose apon us again a humiliating compact. We must, therefore, declare

From Everyment reprint the Experiment

neverthern the lastly and with transmission in Proposed and of the two shows the termination, in presence of the Proposed and of the two should be not their opening, I also I take an early of obstances for two constitutions of the Lagren and of filelity to the Proposed !

At the declaration all egypters on was kept in abordance in order to be just first with prenter affect at a more fit of oppositioning, and the motion of M. Diegon was rejected.

#### IV.

City the following day the I mount opened the clear been and emogramed as a lack arriery Indeposts where he had not pany for ten years amongst the representatives deputed to preased here at the entered and the history. Indepete, after he exturn from the dangerons of thingsy, had aften presented himself at the Triberes The Einperer remulered his enten toe feverationary for a monarchy; but no had troated bits with the distinction which a name so celebrated and so unfortunate demanded, and had even granted numerous favours at his solicitation. Since then I alayette had gone into retirement, there to ample events. On this occasion the Emperer saluted and addressed a few words to him with that affability which Somends a corresponding return of good feeling: "It is twelve yours since I have seen you, I think," he said in a repreachful tone to Lafayette, "Yen, Sire, it is twelve years," replied Lalayette, coldly, without adding a word of regret or civility to the dryness of his reply. The Emperor passed on, and Lafayette, who observed his motions, remarked in him, he said, **the unquiet and repulsive aspect of an irritated and suspicious** On his return the Eurperor attempted again to enunce Laboratte in conversation. "I find you grown young again," he said to him; " the solitude of the country has given you repose." "Yes, Sire," replied Lalayette, in the esme become style. The future republican did not wish even to exthings smiles with the usurper of liberty.

# The Emperor's speech to the Chambers.

# V.

"It is now three months," said the Emperor to the assembled chambers, "since circumstances and the confidence of the people have invested me with unlimited power; and this day I have come to accomplish the most urgent duty of my heart; I am going to commence the constitutional monarchy. Men are too powerless to command the future: institutions alone fix the destinies of nations. Our institutions are too much scattered; one of our most important occupations will be to unite them in one single frame, and to arrange them under one single thought. This work will recommend the present epoch to future generations.

"A formidable coalition of kings have a design upon our independence! Their armies are arriving on our frontiers, and blood has already been shed at sea in time of peace. It is possible, therefore, that my first duty as a sovereign may call me soon to the head of the nation's children to combat for the country. The army and I will do our duty. Yours be the task, peers and representatives, to give to the nation an example of confidence, of energy, and of patriotism; and like the senate of the great nations of antiquity, resolve to die rather than survive the dishonour and the disgrace of France. The sacred cause of the country will triumph!"

The chambers replied by addresses that breathed more a distrust of tyranny, than wariike enthusiasm at this speech; and Napoleon, hurt by their suspicions, replied to them with an air of stern sorrow. "The seductions of prosperity are not the dangers that menace us at present, for the foreigners wish to make us pass under the Caudine forks. I shall depart to-night to join the army. May the constitution be our polar star in these stormy times. Every political discussion which has a tendency to diminish confidence, directly or indirectly, would be a misfortune for the state. Let us not imitate the Greeks of the Lower Empire, who, pressed on all sides by barbarians, rendered themselves the laughing-stock of posterity, by occupying themselves with abstract discussions at the

Magager between Magainen and Fouché,

moment that the battering-rum was thundering at their gates. Aid me to save the country!"

# VI.

In the features of the poors and representatives he read the foreboding of the agitations and infidelities which were about to profit by his absonce, should the war leave an interval between his departure and his victorious return. He knew that Fought, manusering with the reguliets at Ghent and with the sepublicans of the asserbly at Paris, left no security to his government. He would have gladly got rid of him, but he did not done to withdraw this plodge given by him to liberal opinions. His anger was increased by his weakness, and a for hours before his departure for the army he said to Fouchs: "I know that you are a traiter: I could send you to the soulfold, and all the world would applaud me; but others will have this office. You think you govern me, but I shall prove to you that you do not waigh no much as a hair in the halance of my Words like these, synhers to a man to whose in trigues l'aris and all France were left, after having insulted and threatened without striking him, attented the delirium of They would have made a traiter of this minister impetense. if he had not been one already. Nameleon no longer pomenent any salf command, l'oughé, howaver, did ; he affected to see in these assumations and similitions of violence only the unjust ill tomper of a manter embilitared by the embarrament of his pitamtion. "The Emperor III-treate me," he said with appearant indifferences, on going out to one of his worthingts whom he hnew to be a confident also of Napoleon; "he is examperated by ranintarium, and accuman ma with him difficultion; ha down not mufficiently know that I am strong through public opinion alone. I tended to morrow make five and twenty lieude fall, which public equilibrium lan given to me; but I would not with imprinity arrest for four and twenty hours one single tean who is protected against him by public opinion!" These words, which Rough's know must be reported to the Conjeror, contained an implied un in rature for me open throat, plainly maying to Diagniment,

The Emperer forms his council of government.

"You are not what you still believe yourself to be: public opinion is henceforth above you, and I am more supported by it thus you are yourself." It may thus be seen to what a conviction of his real weakness had fallen a man who had only reascended the throne to feel it vacillate and sink beneath him.

#### VIL

He endeavoured to neutralize the dangers of this position of Paris and of the chambers during his absence, by forming, as in 1814, a provisional government, equal, or superior to the council of ministers, to counterbulance Carnet, or Fouché. His brother Joseph, formerly King of Spain, was appointed by him president of this conneil, the presage of weakness or of ruin, as it had been in 1814. The Emperor had better hopes from his brother Lucien, the strength and resistance of whose character he had experienced on the 18th Brumsire, and he appointed him a member of the council. He also admitted in it his most devoted partisans of the two chambers and of the Council of State, Defermou. Reguault de Saint-Jeand'Angely, Boulay de la Meurike. Merlin de Dousi, all men sprung from the revolution, but bound up with the Empire in such a manner that there was neither refuge nor honour for them either in the Republic or the Restoration. The Emperor, to explain this creation, in reality an unconstitutional superfluity under a responsible government, affected to say that his ministers had neither sufficiently the habit of parliamentary discussions, nor indeed eloquence enough to appear before the chambers; and that it was necessary to give them as auxiliaries those orators of the Council of State well practised in delate. Nobody, however, was deceived: his real mutive was the dread he entertained of his own ministry, and above all, of Carnot and Fouché. He did not wish that these two men, already dear to the liberal party, should increase their popularity at the expense of his own, by speaking before the two chambers. Above all, he wished to counterbalance one of these governments by the other, in the event of Fouché's manneuvres and disaffection menacing his power, whilst he should be fighting at a distance The trange at the "Champ de Mai."

it at the price of your blood against the enemies of the country!
You swear that it shall always be your rallying sign! You swear it!"

A hollow, unanimous, and prolonged voice issued from the squadrous and battalions, repeating: "We swear it!" and a cry of "Vive l'Respereur!" running along the masses of the people, responded from the seats of the amphitheatre. The Emperor putting on again his white robe, sprinkled with bees, slowly assended the steps of the pyramid, at the fact-of which he had delivered his speech; he seated himself majestically upon the throne which was prepared for him on the summit of the platform, and contemplated thence, for the last time, his Empire, summed up in those marshals, those dignitaries, that army, and that multitude.

Beneath him the arms, the plumes, the uniforms, the engles, the standards grouped shows resplendent, agitated by the wind, on the four faces of the imperial pyramid, and seemed to units in one cluster all the glories and the splendours of this empire, which the thunder was so soon to strike. The bands of all the regiments formed one vast orchestra, which flung into the air the echo of so many battle-fields, and such name rous victories. The troops broke into columns, like rivers of steel, and marched past the pyramid, greeting the Emperor with one continuous acclaim.

Napoleon having descended from his throne, delivered their colours to them with his own hand, addressing to each regiment at the same time one of those expressions which make every fibre of the heart pulpitate in the breast of the soldier. To one he recalled Arcole, to another Marengo, to a third Egypt, to a fourth Austerlitz, and to all one or other of those campaigns in which each regiment had, under him, rendered its number illustrious in the catalogue of the army. When the Imperial Guard, the real flame of his camp, advanced the last of all, overwhelming him with their fanatical accramations, he seemed more moved at its aspect than he had been on taking possession of his throne. "Soldiers of my Imperial Guard," he said to them in a martial voice, "you swear to surpass yourselves in the campaign which is about to

# Public disestisfaction with the Emperor.

open! You swear to die sooner than permit the foreigner to come and dictate laws to your country!" "We swear it!" 22,000 men exclaimed with one voice, and they kept their oath.

### XVIL.

Such was this vain and purely theatrical ceremony, which the Emperor had held out to public expectation for two whole months, as one of those mysterious events whence a new costiny was to spring for France. A scene, a review, and nothing more. The deception was general, and the murmuring universal. The royalists had hoped for an abdication, and an appeal to the people, who should give a free and universal vote as to the description of government which it would suit them to adopt after the war. The masses had hoped that the Emperor, extinguishing the quarrel against his name by crowning his son in conjunction with Austria, would thus remove every pretext for war. The republicans had hoped that the dictator would proclaim himself simply general, and that he would keep none of his imperial attributes except the sword to defend the threatened country, confiding its internal destinies to the republic. All looked at each other, therefore, with strong symptoms of deception on their features; and they mutually demanded if it was for such a court representation that they had been convoked from such a distance to this rendezvous of the French people.

Public murmurs followed this deception, and the boldness of speech and writing recalled the days of the Directory. Napoleon was evidently already fallen in the opinion of the political classes; the military and popular classes alone remained attached to him, because they saw in him not power but country.

# BOOK TWENTY-FOURTH.

Mosting of the Chambers—Languinale President of the Chamber of Representatives—Discontent of the Emperor—Mation of M. Dupin on the refusal to take the Oath—Opening of the two Chambers—Intersees between Napoleon and Lafayette—The Emperor's Speech to the Chambers—Addresses of the Uhambers—Answers of the Emperor —Rupture between Napoleon and Fouché—The Emperor forms his Council of Covernment—Respective Forces of the Emperor and the Allies—Napoleon's plan of Campaign—His Departure from Paris—Character of Fouché and the part he played—Arrival of Napoleon at Avennes.

1.

THARE days ofter the Champ do Mui the Chamber of Poors and the Chamber of Representatives assembled. The Emperor behald with tarror these new public powers issuing from an election on a revolutionary summons, and now standing for the first time in his presence; nor was he sufficiently reassured by the names of the majority of representatives nominated by his partisans in the departments, or by the names of the peers minimized by himself. There were men of reguldient enthu-Bissu nut quite extinguished, like that of Lafayette, amongst the representatives, and in the Chamber of Peers there were royalist names to whom he did not dare to refuse this dignity. although he secretly districted them. In this, as in other Drings, his policy had been compelled to yield to his situation Hoing obligad to temporise with all parties, he had decimated his um The day after the Champ do Mai he arozed the Ametuntions of his soul

"The apprehension of my tyranny," he said to his confidents, "has turned all heads. The men ambitious of making themse elevate themselves into advocates of the people, from

# The Chambers of Peers and Representatives.

factious, and their next transition is into rebels. It then becomes necessary for the prince either to chase them away or to submit to their yoke." These words exhibited the pupil of Machiavel, reducing the duty of the prince to the sole duty of reigning, and suffering no other noise in the world except that which he made himself.

# II.

The Chamber of Peers attested, by the pancity of illustrious names which composed it, the numerous refusals to form part of that body which Napeleon had received. Some already foresaw that this favour would become a proximate cause of proscription, and others did not yet dare to mix their ancient names with the new. Macdonald, faithful to the cause he had embraced, although it was vanquished, refused this dignity with respectful firmness; and the Emperor felt keenly a refusal which was a mute accusation levelled at his return.

The Chamber of Representatives elected Lanjuinais for its president; a choice which, from the outset, indicated the temper of this assembly. Lanjuinais, an intrepid patriot, one of the authors of the decree of forfeiture, which the year before had offered the throne to the Bourbons in exchange for a charter, the riedge of liberty, was one of those men who could neither be frightened nor corrupted. His opinions were identified with his conscience, and people felt assured that he would neither compound with tyranny, nor with foreign domination. With the eloquence and courage of antiquity he had braved the convention and the people during the Reign of Terror. Girondist in heart and probity, he had braved the scaffold more than any one of them; and he had escaped it as heroes often escape death by defying it with a more sublime contempt of life. The Emperor did not like those characters which were as inflexible to caresses as to threats: and he felt that his power was deadened when it came in contact with such hearts.

His courtiers had tried everything in the assembly to prevent the representatives from fixing their choice on this Cate The Presidency of the Chamber of Representatives.

of the revolution. They wished to have obtained the presidency for Lucien, the Emperor's brother, who had presided in the Council of Five Hundred on the 18th Brumaire; and who, by his complicity, his elequence, and his courage, had so materially assisted Napoleon in subduing that assembly.

Lucien was the only one of the Emperer's brothers who had not accepted a throne in virtue of his blood; whether it was that he still cherished the republican feeling of his early years, or that his pride prevented him from owing his fortune to any one but himself, or that the love he bore to a beautiful and energetic women, where he had married against his brother's will, kept him in a diagrace henourable to himself. Lucien had only quitted his residence at Itome on the noise of Mapoleon's return. Misfortune and danger had reconciled bim with the Emperor, and he had hastened to Paris in the hope of being a second time of assistance to him. He brought in his hourt traditions of the Republic, mingled with fraternal sentiments for the master of the Empire who was so dear to him. This double position gave him at the same time the confidence of the republicane and the confidence of the Emperor. No negociator sould have been more apt at reconciliation between liberty and the mitigated reign of his brother. But the assembly was repagnant to a name which here too Napoleon-like a signification; and it was evident that it foresaw the time approaching when it would have to choose a second time between a man and the country, and that it did not wish to have any tie too indissoluble with the manter; it therefore not Lucien unide.

# 111.

The Emperor saw both an offence and a menace in the stern choice of Lanjuinais, and gave vent to his thoughts on the subject with anger and indignation in the interior of the palace. But he did not dare to express his resentment too loudly, and he dissembled his irritation under a blunt frankmen. "I am told," he said to Lanjuinais at his official ience, "that you are a partisan of the Bourbons; some tell that you are my personal enemy, and others my that you

# Attitude of the Chamber of Deputies.

love your country above all. You will judge of the faith I place in these different opinions of you by the congratulations I offer you on the choice the assembly have made in electing you for their president."

M. de Lafavette, whose name had a still more republican significance, had contested with Lanjuinais the suffrages of his colleagues; and the choice and the votes had revealed the hostility of the Chamber to Napoleon. The Empire had no longer the majority, even in the opinion of the electors, of all the citizens the most favourable to the cause of Napoleon.

A more menacing symptom revealed still deeper humiliations in store for Napoleon. M. Dupin, a political orator, since become illustrious under so many reigns and republics, already framed for his elognence at the bar at that epoch, and M. Roy, a man of much consideration by his fortune and by the credit of his name in Paris, energetically opposed the preposition of imposing an oath on the representatives; until, at least, this outh, which was prescribed by the decree of the Emperor, should be ratified by a law. This first boldness of national sovereignty and opposition, which excited the indignation of the imperialists, had been concerted by M. de Lafayette in private with a group of deputies, into whom he had eadesvoured to infuse his own spirit. "What!" exclaimed Boulay de la Meurthe, one of the most stubborn councillors of state of the Empire, "must I then speak out with frankness? Well, then, there are two parties in France: the one the national party, for it comprehends the great mass of the people, and has only in view the independence and the honeur of the nation; the other may be called the foreign faction!" Murmurs of indignation arose at these words: for in this insimustion was seen the foregone constitution to deprive the opposition of freedom of speech by confounding it with treason. "Yes," continued Boulay de la Meurthe with increasing energy: "yes, there are Frenchmen vile enough, and corrupt enough, to invoke the aid of the English, the Prussians, and the Russians. The Bourbons are the chiefs of this faction: it is they who, with the assistance of foreign bayonets, wish to impose upon us again a humilisting compact. We must, therefore, declare

fre & separate representation for security

somewhere for the lighted with recognized to five my good. I do always that the recognized well of the two at matters at the expension of the labor are small of the two are the transfer of the two are the following to the transfer of the

At the declinations all expensions were hope in absorber in some for he put forthe with previous affect who so so little of expension term sy, and the sections of M. Prepiers was expension.

## IV.

On the Albertag dry then I request of each the characters, need presignation I as a local exercise Ladayation, whereis his head out dear the lett pents intomical this representations disputed by premity lesses at the neutrusors of this heathers. Indignate, which have entered from the damps and efficiency, had referre presented Referently by the Tribation I has been not recover lated his former from the leglicities of fest of frontingently, best fine level terrated from mathe that Andreas have where he is porcion we ended entered need not very optionally Amengelast, and had never courted commenting function of low **solicitation. Pitasa then Lalayatia had gona into yetirement, Shoru** to much ordine. On this incumion the Pangarie antistal and undermand a few words to live with that affability which Sometide a corresponding relate of good factory . " I he tower yours when I have seen you, I think," he said in a representable some to Industria. "Yea, birn, it in twelve years," regions Laluyatta, andity, without adding a word of regrat or sivility to the drynam of his roply "the Comparer games on, and Lafayatta, who observed his motions, remarked in him, he said, क्षित्र सुरामानामा स्वर्धाः कालानामानामा सम्बाधनाः । स्वर्धः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षाः वर्षानामानामानामान On his estarts the Comparise attempted again to **MARINIT** oneren Indugada in anivarantum. "I find you grown young agen," he send to him; " the solitade of the country has given you regions," "You, Hire," regited Interpolas, in this name lyconic olyla: "The fulties republican did not wint oven to ex-Charge multen with this unicome of liberty;

# The Emperor's speech to the Chembers.

## V.

"It is now three months," said the Emperor to the assembled chambers, "since circumstances and the confidence of the people have invested me with unlimited power; and this day I have come to accomplish the most urgent duty of my heart; I am going to commence the constitutional monarchy. Men are too powerless to command the future: institutions alone fix the destinies of nations. Our institutions are too much scattered; one of our most important occupations will be to unite them in one single frame, and to arrange them under one single thought. This work will recommend the present epoch to future generations.

"A formidable coalition of kings have a design upon our independence! Their armies are arriving on our frontiers, and blood has already been shed at sea in time of peace. It is possible, therefore, that my first duty as a sovereign may call me soon to the head of the nation's children to combat for the country. The army and I will do our duty. Yours be the task, peers and representatives, to give to the nation an example of confidence, of energy, and of patriotism; and like the senate of the great nations of antiquity, resolve to die rather than survive the dishonour and the disgrace of France. The sacred cause of the country will triumph!"

The chambers replied by addresses that breathed more a distrust of tyranny, than warlike enthusiasm at this speech; and Napoleon, hurt by their suspicions, replied to them with an air of stern sorrow. "The seductions of prosperity are not the dangers that menace us at present, for the foreigners wish to make us pass under the Caudine forks. I shall depart to-night to join the army. May the constitution be our polar star in these stormy times. Every political discussion which has a tendency to diminish confidence, directly or indirectly, would be a misfortune for the state. Let us not imitate the Greeks of the Lower Empire, who, pressed on all sides by barbarians, rendered themselves the laughing-stock of posterity, by occupying themselves with abstract discussions at the

Suprage betterns Haprison and Proper

moment that the bettering run was thundering at their gates. Aid me to mee the country !"

#### VI.

In the features of the peers and expresentatives he read the freeholing of the agitations and infilelities why h warn about to profit by his absence, should the war loave an interval Lestmoon has departure and his victorious return. He knew that For his, man nuvering with the regulation of Ghant and with the reputhenne of the assembly at Paris, left no security to his government. He would have gladly got rel of him, but he did put dure to withdraw the pledge given by him to liberal opinions. The anger was increased by his weakness, and a low hours before his departure for the army he said to Foucho; "I know that you are a traiter. I could send you to the scuffold, and all the world would appland me; but others will have this office. You think you govern me, but I shall prove to you that you do not weigh so much as a hair to the balance of my destiny i" Words like these, spoken to a man to whose intrigues Paris and all France were left, after having insulted and threatened without striking him, attested the delirium of impotence. They would have made a traiter of this minister if he had not been one already. Napoleon no longer possessed any self command, Fouché, however, did : he affected to see in these accusations and abulitions of violence only the unjust illtemper of a master embittered by the embarrasement of his situation. "The Emperor ill-treats me," he said with apparent Indifference, on going out to one of his confidents whom he knew to be a confident also of Napolson; "he is exasperated by resistance, and accuses me with his difficulties: he does not sufficiently know that I am strong through public opinion alone. could to-morrow make five-and-twenty heads fall, which public opinion has given to me; but I could not with impunity arrest for four-and-twenty hours one single man who is protected against him by public opinion!" These words, which Fouché knew must be reported to the Emperor, contained an implied menace in return for an open threat, plainly saying to Napoleon :

## The Emperor forms his council of government.

"You are not what you still believe yourself to be: public opinion is henceforth above you, and I am more supported by it than you are yourself." It may thus be seen to what a conviction of his real weakness had fallen a man who had only resscended the throne to feel it vacillate and sink beneath him.

## VIL

He endeavoured to neutralize the dangers of this position of Paris and of the chambers during his absence, by forming, as in 1814, a provisional government, equal, or superior to the council of ministers, to counterbalance Carnot, or Fouché. His brother Joseph, formerly King of Spain, was appointed by him president of this council, the presage of weakness or of ruin, as it had been in 1814. The Emperor had better hopes from his brother Lucien, the strength and resistance of whose character he had experienced on the 18th Brumsire, and he appointed him a member of the council. He also admitted in it his most devoted partisants of the two chambers and of the Council of State, Defermon Regnault de Saint-Joond'Angely, Boulay de la Meurike. Merlin de Douai, all men sprung from the revolution, but bound up with the Empire in such a manner that there was neither refuge nor honour for them either in the Republic or the Restoration. The Emperor, to explain this creation, in reality an unconstitutional superfluity under a responsible government, affected to say that his ministers had neither sufficiently the habit of parliamentary discussions, nor indeed eloquence enough to appear before the chambers; and that it was necessary to give them as auxiliaries those ormors of the Council of State well practised in debate. Nobody, however, was deceived: his real motive was the dread he entertained of his own ministry, and above all, of Carnot and Pouché. He did not wish that these two men, already dear to the liberal party, should increase their popularity at the expense of his own, by speaking before the two chambers. Above all, he wished to counterbalance one of these governments by the other, in the event of Ponché's managenvies and disaffection menacing his power, whilst he should be fighting at a distance

Attitude of France.

from Paris. Even this prudence weakened him, for it betrayed in him a suspicion against the chambers and a feeling of his own weakness. This provisional government, altogether personal, governed by his family, was only a cause of suspicion to public opinion, of irritation for the assembly, and of distrust of his ministers. Unskilful prudence, which betrayed a distrust in itself by exhibiting a distrust in others.

## VIII.

The Emperor, admirably seconded by Marshal Davoust, his minister of war, threw with him during the night one last look upon the statement of the forces which he had prepared to make a stand against Europe. This was by no means reassuring; but he reckoned on one of those chances of war which his military genius knew how to change to certainty every time that he could disconcert the enemy by outstripping him.

France, as we have seen, had not risen en masse. The south remained almost entirely motionless in the expectation of events; the west was in a state of fermentation, but it was with hatred against Napoleon, and love for the Bourbons; and the government took very good care not to excite these provinces by summoning their male population to fight against the King: it was enough to secure their neutrality. Alsatia, Franche-Comté, the centre, and the departments around Paris had alone furnished some battalions of mobilised volunteers and old soldiers discharged from the service, to form the garrisons of the fortified places. The north, a patriotic and warlike people, was divided between its predilection for the Bourtons, and its generous pussion for the independence of the soil. The country had numerous defenders there, and the Emperor but few partisans. Paris reckoned in its faubourgs 80,000 or 40,000 fedérés, people and artisans, calling loudly for chiefs and arms, and amongst whom a government more truly popular might have recruited accord battalions as in 1792; but Napoleon feared that he would arm the revolution to this portion of the people.

# Napoleon's plan of campaign.

He was thinking of his return, and did not wish to leave, or to find again in his capital, an army of enthusiasm, which might serve as a rallying point to opinions hostile to his government. He preferred to disarm the country of this convulsive force than to arm liberty. Moreover, he had little faith in the soundness of these levies in mass, in the face of troops disciplined and inured to war, like those he had to contend with. One hundred thousand of those old soldiers of the line and of his guard, broken-in to his hand, manageable as his own thoughts, and firm as his own soul, appeared to him preferable to those multitudes of men which the soil produces. in a day of enthusiasm, and devours in a day of reverses. He only reckoned, therefore, on his regular army; but, threatened at once on every side, he could not assemble them on one single point without weakening them on all the others; and if he attempted to oppose on every point, he was on every point weak and insufficient. Thence arose the part he adopted of uniting all his disposable forces under his own hand, and leaving to his generals nothing but the names and shadows of armies, which could only serve to reassure for a few days the eye and the imagination of France.

## IX.

Marshal Suchet, a man of a cold and pensive disposition, consummate in the administration of war, imperturbable to events, and experienced in mountain warfare, was entrusted with the defence of Lyons, of which he was a native, and of the provinces to the eastward, by the people of which he was esteemed and beloved. He had no more than seven or eight thousand soldiers of the line, and twelve or fifteen thousand National Guards to cover sixty leagues of the French side of the Alps. Savoy, the Jura, and Geneva; and to defend the passes of Mount Cenis, the Simplon, and Mount Genevra. Should he be driven from these positions he was to fall back upon Lyons, Macon, and Chalons, and to defend the line of the Saône. Lyons, changed into a seat of war, was fortified in the rear of Suchet, to give

Napoleon's generals.

a point d'appui to his army against invasion by the two roads from the south.

Lecourbe, the old friend and emulator of Moreau, who had been long bunished in disgrace and inaction, had recovered, in the extremity of the peril, the forced confidence of Napoleon. A republican general, enjoying in the Jura, his mative place, the old popularity of his name, he received the command of that mountainous province, which lies midway between the Khine and the Alps, and between Alantia and the His whole army consisted only of some buttalions which he had raised in the country, and which he had comcentrated at Béfort. These battalions, firm enough behind its walls were incapable of coping with an enemy in the field. It was the name of an army and a general, which would make a show upon paper, and impose on the foreign powers at a distance; but in reality it was only a precurious and confused assemblage, the nucleus of an army to be created if events allowed time for its organisation and instruction.

Lecourbe thus connected, by a faction rather than reality, the army of itselfet with the army of the Ithine. Molitor and Rapp, two of the most introped and most consummate generals of the Linpine commanded this army of the Rinne, the name of which caused its wearness to be lost sight of. It was, in fact, only an outpost composed of about 10,000 solders, and some toolsands of braic. Alsahan volunteers stationed at the entrance of the passes which penetrate this national rampart of the Vosges and the mointains of Alsaha from Huningien to the receivated lines of Weissenberg the Their mopyles of France.

Musha Brine origina Masselles with some regiments, rander to keep down than to define this requires sets effect these regimes sets of the south

Others. One see, an everymenty man and a negocialist, respects at once of named my a wedy of more one or of coming where a population commended at iterations in our mental resources of the every mental or seems of the served with inquisition the seasonly quelod commingues of La Vencée. Its requires to efforts from these processes for

## The Emperor's forces.

the repudiated cause of Napoleon; he only demanded of them time, in order that the cause of Napoleon and the Bourbons might be decided elsewhere.

General Decaen kept down Toulouse with as small a force, and by a similar system of compromise.

General Lamarque, still nearer to Paris and the north, was observing the west, at the head of 13,000 men. The truce with the Vendéans allowed him when necessary to fall back upon the army of the Emperor, and to cover Paris through Normandy.

It will be seen that with the exception of these 18,000 men of Lamarque, still necessary to intimidate royalism in the west, the Emperor could not detach a single man from the feeble camps which covered France, either to increase his own force, or to fall back upon in case of a reverse. His own fate and that of France were entirely dependent on the grand army.

# X.

Even this was nothing but a name for a sovereign and a general who had led 700,000 soldiers into Russia, and 300,000 to Austerlitz and to Wagram. His official statements and his journals represented it at 280,000 men; but in this number he included 100,000 volunteer National Guards, mobilised, of the provinces of the centre and of Paris, and 60,000 troops of the line, which he had ordered to be levied and armed, and which he stationed, as an army of reserve, between Laon and Paris. These levies had not been made, and these armaments were not ready. The army of reserve existed only in his head; there was none upon the soil. These 280,000 men were therefore reduced to 120,000, stationed silently and in succession between Paris and Belgium; ready to issue from their cantonments at the first signal from the Emperor, to form under his hand a most formidable line of battle on those fields of Fleurus and Jemappe, the first rock of the coalition under Jourdan and under Dumouriez.

It was composed of five divisions of infantry, of four bodies of eavalry, and an artillery of 300 pieces of camera.

Assemble of the Banguest's army.

Deniet d'Erlen concentrated under Ma division of infantry at Valencianast, Rollie the success at Machenge, Vaudamine the third at Marianture, Great the fourth at Horsey, and Lohan the fifth at Avenues, Marshall Officerby commanded the cavelry, 80,000 strongs under him Eigensteiners, Milliand, Pajol, and Keilermann semmandel and one of the four divisions of this cavaley. The Importal Guard. which still mambered \$3,000 infantsy and 4,000 cornley, comtheted the grand army. This computed all the generals, all the colourle, and all the officers where hause had become peral for twenty years, in the fire and smalls of our wast, all this surper seminated for their firm beat, everything that seremined of the chosen suldiers of our victories and our disautors, the territors, the beart, and the arm of that milliony Pentus levied in 1793, lented to wat during sweety samplings, instanced de to tetemedation from aupaturity of munice, confelent in itself, confident in its chief, groud of his name; tarring to averge the pererses, it hadened at the voice of its Emperor, accepting with enthusiasm the defiance of Europe. resolved to show to France that if it had fulled in its duty to the country in imposing upon it, by its defection, a chief who was no longer acceptable to the country, the army would at least know how to justify its fault by its constancy in defending him. Every soldier made, therefore, so to speak, his own personal cause of the cause of Napoleon. The spirit which animated the grand army was not merely patriotiem, it was rage, and also remorse; and with such men Napoleon might defy at the same time Europe and France, for each of these soldiers made common cause with him, and identified himself with his general.

#### XÍ.

The forces of the coalition were divided into three principal armies, connected with each other by secondary corps d'armés. These three columns, marching from three points of the circumference, tended by their direction to an approximation of each other on reaching France, and to a concentration effect threehing through it, upon Paris. A fourth army, that of

#### The affied fances.

Russia, more retarded than the rest by distance, formed the reserve of this European levée en masse. The Prince of Schwartzenberg commanded the army of the Upper Rhine, numbering 260,000 men, almost all Austrians, or from the hereditary states of the Empire. The Prussian army, composed of 100,000 fighting men, advanced upon the Meuse; Blucher, already a conqueror, commanded it. This was called the army of the Lower Rhine, and touched Belgium on its right. The English, Dutch, and Belgian army, numbered about 100,000 men also, but of different races, and without unity of language, of soul, or of spirit: English, Belgians, Hanoverians, Dutch, Germans, a strangely assorted mass, most difficult to manage and manœuvre. Lord Wellington, as great in the cabinet as in the field, at once a soldier and a negociator, already great from the prestige and the authority of his seven years' campaigns in Spain, commanded this army of auxiliaries.

The Russian army of reserve numbered 180,000 men: it was commanded by General Barclay de Tolly, and was to cross the Rhine in front of Rapp and Molitor, between the Austrian and Prussian armies, as soon as it should be in line with these two wings of the coalition.

Finally, 60,000 Germans, Italians, and Piedmontese were under arms at the foot of the Alps, and were beginning to cross them in front of Suchet. They were commanded by General Frimout.

These comprised in all 700,000 fighting men; Switzerland also, favourable to the coalition, as it had been in 1814, exposed France on its own frontier, as it has always done in its extremities, and offered 30,000 auxiliaries to the enemy. A timid and venal government, which borrows the support of the strongest in its personal quarrels, and which, when danger threatens its neighbours, never itself supports any but the conqueror. 120,000 men against 730,000, to defend a divided nation, one-half of whose heart was with its legitimate royalty in the enemy's camp; such, then, was the situation of France the day Napoleon was going to battle, in spite of her, and less for her than for himself.

Magniferen a generale

#### XII

Nover had Napoleon greater occasion for developmen, for terminal, and for courses, to sentime his tenderous, and to accord his ground designs. Sower had these more energiately faded line.

Prime I ugent his adopte I am I aded with affection and confidence by the I reperce of Picture, it Victims, and expecting all his fation from the Compress, fire I refered in Commonly, at the court of the I and of Westernberg has father in his, to tentemphics from the expectation, without transports even in with the that attraction of the protection of the points.

Marut, that there of the bettle beld, where presents above lower and the I remain exemity, and when, beare in the classes of the best in always were strong at a galley, but enclarated as a beginning on hourd a country venue, in the night, from the beach of the bittle bile of Inches, falcount and y by her region and that pointing of Imples, the values

Duke of Rosca Romann. He landed at Cannes, and lived retired in a country house in the neighbourhood of Toulon, brooding ever his errors, imploring parden of the Emperor, and shuddering to hear the second of war without being able to throw himself into the midet of it; the most unfortunate of friends, the most humbled of men. Napoleon had made Fouché write to him that he would consent to ignore his presence in that France which he had betrayed by his weakness; that he would give him an asylum, but that he would not suffer him to appear at his court or his army. A morited but fatal rigour, which deprived the army of a hero, and the Emperor of a friend. The bitterness of Murat's removes had sufficiently atomed for his errors and his false policy. He burned to win his pardon by his exploits.

Lannes was dead; Hessières had been killed by a cannon ball; Duros had fallen, struck to death, at the feet of his master; Berthier, that indefatigable Rephestion of the Emperors bivouses, had fied to Bumberg, that he might seither betray Louis XVIII., nor bear the summons of his old

Major,

# Napolron's isolation.

Marmont, at Ghent, attached himself more and more to the only cause which now remained for him to serve, that he might not be twice a traitor.

Ney was discontented with himself, uneasy, often irritated, and reflecting back upon the Emperor the resentment he experienced at the uncertainty of his mind and his position.

Oudinot and Macdonald had withdrawn, to remain faithful to the Bourbons, whose cause Napoleon himself had recommended them to embrace. Massena had grown old; Bernadotte was seated upon a throne, giving his sympathies, his counsels, and his armies, to the enemies of France.

Marshal Soult, the Wellington of France, at once a great minister of war and great commander in the field, had retired to a distance on the return of Napoleon, as if to expiate the services that he had offered to the royalist cause during his ministry under the Bourbons. The Emperor having summoned him, the marshal had hastened to his side, and had been appointed to the rank of major-general, left vacant by Berthier, that is to say, second only to the Emperor in the campaign just about to open.

But how could that confidence and intimacy so necessary between the head and the hand, exist satisfactorily between a general who had issued such insulting proclamations against his old chief, and that chief who was indebted to fortune alone for the return of his general?

All was isolation or distrust around Napoleon, both as regarded his staff and his councils. This year's absence had made sad havoc amongst his followers. His palace was in appearance no less a desert than his head quarters. No more private intimacies, no more tried affections, no more hopes or fortunes to dispense, no more hearts! That of Josephine, the repudiated, though still honoured wife, was broken by the blows of adversity in 1814—she died at Malmaison during the exile of Elba. Marie-Louise and her son were the prisoners of Europe at Schoenbrunn; while the Emperor's sisters, fallen from the thrones to which he had raised them, were wanderers in foreign lands.

Hortensia Beanharmais, the deposed queen of Holland

#### Manhal Derenat.

whom he loved like a daughter, with all the tender recollections of his happiest days, had, it was said, powerfully assisted his return; but she had immediately after retired, lest the second fall of the Empire might overwhelm her whole house in its rains. His ministers were some of them indifferent, and others his secret enemies. In short, this second throne isolated him from his court, from his army, and from France, as from the Empire. He was front to front with his destiny.

Marshal Davoust, whom he had chosen for his minister of war, a man of rough frankness, of high capabilities, and of an apright heart, remained personally attached to him. He was one of those characters who do not prostrate themselves before grandeur, but who are stanch in adversity. He had often discontented the Emperor by his murmure and his harsh admonitions in the last campaigns of Russia and Germany, but the loss of favour had not driven him to ingratitude. Davoust had not been employed by the Bourbons in 1814. During Napoleon's last night at Paris he supplicated him, with the most earnest entreaties, to appoint him his major-general in place of Soult.

"Soult," he said to the Emperor, "has talents which I acknowledge and admire, in common with all military men. I do not suspect his fidelity to the new cause that he has embraced, because it is now the cause of the country; he is one of those men who change with events, without betraying the cause they embrace so long as it is that of their country. But the army, witness of his recent viciositudes, and of his glowing demonstrations of love for the Bourbons, will see him with distrust, between them and you, opposed to the cause which he served yesterday, and which he may serve again to-morrow. The suspicion of treason, the source of weakness and hesitation of armies, will hover at his aspect over the minds of generals and soldiers, and orders will be executed with less confidence which may be suspected of a double meaning; distrust will produce disobedience or irresolution. I am, perhaps, less illustrious, but I shall appear more exclusively devoted to our cause and to that of the army. The troops all bear me good will for not having contributed to their humiliation, during your absence. ministry of war is an important and superior post to that of

# Napoleon's plans of campaign.

major-general. I am not afraid of descending from it to serve my country; moreover, France is where you are. The ministry of war has few duties to perform during the campaign, for France has nothing more to give; everything is in the field. Appoint Masséna to my place; an old man whose hand is benumbed with age, but whose name is popular at Paris, as a souvenir of our victories. Join to it the command in chief of the National Guards of the capital; Masséna will thus be answerable to you for the interior and for Paris, whilst your genius and my zeal will answer for the campaign and the frontiers!"

The Emperor was touched, but inflexible; he trembled for Paris, and wished to leave there a representative sure and energetic, to counterbalance his enemies. Davoust remained in spite of himself. Soult was maintained in his post of major-general. He commenced his functions by an order of the day to the army, a laudatory disavowal of the anti-Napoleon proclamations with which, a few weeks before, he had flattered the Bourbons and insulted the reign of the Emperor; whether it was that he despised those vain formulas with which courtiers are wont to salute by turns revolutions when accomplished, or that the servility so common to the epoch was still more inveterate amongst military men than civilians.

### хш.

Two plans of campaign offered themselves to the mind of the Emperor, as in 1814. To await the enemy in the heart of France, by strongly concentrating the army around Paris;—or to check him before he should have crossed the frontiers; fight on a chosen battle-field, one or two of those armies which were spread over a vast circumference; vanquish it; cut it off from the other armies; return with all his disposable forces upon another body of the allied powers; measure his strength again with nearly equal numbers with the enemy, thus isolated and disconcerted by the defeat of its auxiliaries; then pass on to a third; break the union of all, damp their spirit, penetrate their weak points, drive back the conquered, offer traces,

#### Napoleon e plotte of campaign.

negoriate separate peaces, and consolidate and secure firance behind him by the reaction of his victory.

The first of these plans, almost sure of success in 1514, if the Emperor had recalled at the same time to the interior of France the armies uselessly scattered in Spain, in Italy, in the garrisons of Germany, and in Holland, would evidently be tatal in 1815. These armies no longer existing, the Emperor was reduced to his own resources; Erame, depressed and discontented, insuded on every side by the allied aimies, would have resumed, without their aid, the white flag and the government of the King. Supoleon, overwhelmed by 700,000 men around Paris, harassed on the lante by the royalist departments of the west, would have been a prisoner in his own Empire. This plan might be military, but it evidently was not politic. It is astounding that a military genius so ments as that of Marshal Soult should have counselled the Emperor to adopt it. He mistook the year. The Emperor rejected it and followed his own, which was approved by all the other generals of his council. He failed, but by the fortune of uring, the first plan would have fulled even in the natural course of things Fortune might not favour the design, but genius was not wanting to it

To concentrate, the grand army on the banks of the Sambre, push it forward resolutely on Charleron, attack the Prossions, at the point of panetion where their right wang extended to the left wing of Wellington's army, drive them lack again basein. bourg, penetrate Belgium, mana ovic in the rehiglains of an ulmost level country, leave an imposing force in front of Blocher to prevent him from taking the Lingerer in flank, cores minself be the left and much upon Brussels and apon Welmgton, crosh the English army return afterwards as conqueror upon the two armies of the lower and central Bone, fight and conquer opain the shaken coalition of these two first armies was this plan, the only one suited to the internal state of France to the disproportioned number of the Irench umy, to the extended positions of the enemy, to the natural genius ed the Emperor and his soldiers, and finally, to the genius of impelancity and despair.

# The Emperor leaves Paris,

### XIV.

Towards daybreak of the 12th of June, 1815, Napoleon quitted the palace of the Tuileries, never again to re-enter it, sprang into his travelling carriage, recommending once more to his confidants, union, zeal, and energy, and proceeded. without stopping, as far as Avesnes, the extreme frontier of France and Belgium. He left behind him the anxieties, suspicions. bickerings, infidelities, and treasons, with which he had been beset from the commencement of this self-willed Empire, which was escaping from his hands in the interior, a doubtful assembly in the Chamber of Peers, a hostile one in the Chamber of Deputies, ministers either enemies or conspirators, an exhausted country, and a turbulent capital. But he threw himself with confidence into the midst of his army, his real people, his true capital. It would give him back everything if it only gave him a victory. He reckoned upon this victory to unravel every difficulty abroad, and to subdue all obstacles at home. He had summed up his thoughts the evening before in his reply to one of his intimates, who had counselled him to get rid of Fouché before his departure. "I am going to join the army," he replied. "If I lose the game what good will the blood of this man do me? His execution will have no object; but if I gain it, the courier that brings the news will be the bearer also of the order for his arrest and trial; and the public criers when announcing the following day in the streets the triumph of our arms, will acquaint the people at the same time with the condemnation and execution of Fouché, as a traitor to his country. The news will be lost amidst the cries of victory; not a soul will murmur at the event"

Thus he was not afraid to acknowledge that one of his ministers was more powerful than himself, in public opinion, and that this opinion protected against him his most dangerous enemies. His dictatorship was nothing but a name; his government, since his return, was, in reality, only a triumvirate, in which the party of the Empire was already subordi-

# Vauchi's part and character.

note to the two others; the party of the nation being personified in Carnot, that of intrigue represented by Fouché. Reduced to the necessity of temporising with the one, and of menecing the other, without daring to strike, he hastened to sall, for the second time, to his assistance, the military party, and to regain in the plains of Balgium that throne of glery, from which three years of defeat had thrown him lower than his accomplices of 1815. He was still Emperor in name, but less mester than Youché.

Fouché knew the intentions of the Emperor, and the fate that avaited him, if Napoleon, as conquerer, should remin the accordant which he new disputed with him. He displayed, it must be asknowledged, a rare audesity, and an energetic intropidity in the part he was playing. His head was endengered every day by his intrigues. It might have fallen at the first movement of shame or rage on the part of Negoteen. He seemed to have steeped his character in the tragedies of the convention, and to be playing with death suspended at the word of the master, as he had played with execution suspended at a gesture from Mobespierre. Of all the survivors of that epoch he slone showed that he was not exhausted, or weary of Thrown by his hold managuvre, on the one side between tyranny seeking to re-establish itself, and liberty striving to revive; and on the other, between Napoleon, ready to sacrifice the country to his interest, and France, which was not willing to sacrifice itself totally for one man; Fouché intimidated the Emperor, flattered the republicans, reasoured France, held out a signal to Europe, encouraged Louis XVIII., negociated with the foreign courts, corresponded by signs and hints with M. de Talleyrand, and by his attitude kept all in suspense. A difficult and gigantic part, at once elevated and low, but tremendous-and one to which history has not hitherto paid sufficient attention; a part devoid of nobleness, but not of patriotism or moral courses, in which a subject placed himself on a layel with his master, a minister shove his sovereign, an old pro-consul of the Keign of Terror above the kings whom he had punished, and whom he was going to recall while claiming their gratitude: the arbiter of the Empire, of the Restoration, or of liberty, but arbiter

## The Emperor's arrival at Avesnes.

through duplicity! Such a part is not to be found in history, except amongst the eunuchs, masters of their masters under the lower empire at Byzantium, or amongst the mayors of the palace of the kings of the early French monarchy. The Cardinal de Retz, in modern times, had something of this genius of intrigue applied to affairs of state. But Fouché was a Cardinal de Retz of a more tragic cast, struggling with men and events more imposing than those of the Fronde, and moving thrones, congresses, and empires with the same threads with which his prototype only moved factions. History, whilst condemning Fouché, cannot refuse to him, during this period of the "hundred days," a boldness of attitude, a superiority in the management of parties, and a greatness in intrigue, which would place him in the rank of the first statesmen of his age, if modern history recognised real statesmen without dignity of character, and without virtue.

Napoleon, who had stopped a few hours at Soissons and at Laon, to bestow a glance at the fortifications of these two cities, the eventual support of a retreat, arrived on the 13th at Avesnes, in the heart of his grand army. He found himself once more an Emperor amidst the acclamations of his soldiers.

P

# BOOK TWENTY-FIFTH.

The 14th June. The Proposer's Order of the Bray to his Army-Itis dispositions - Position of the Pay's thand Process Amelia - Plan of Repulsion. The 18th June. The Army passes the fentition . March of theneral (Becard on Charlete) - Defaution of Bourtmoot - Passage of the Somben-Entry of Mapulson Into Charlernt-Acres of Nay - Action with the Penedicos- New disposition of the French Army - The 16th June - Orders in New Propolems and modern Blochag beyond Planens - Fresh reduce Statile of I gray - Insetten of Wallington at Bensaria tol the 18th - Action of Quater-Bens - People movement of Digulat d Paters. District of the French Army -Diagniferin's arrived to Broy- This 17th June -'I to the press marching against the English . I real orders - from by pursues the fruemann, and halts at Combugue - Napoleon at Chester Hess. Morting of the Emperet and hear Fluid of Buttle of Watering . Sugaloge halm at Franchenoit-Ilia dispositions- First order to Granchy-The 18th June-March of the French Army against the English-Enthusiasm of the Army at the sight of Napoleon - Respective situations of the French and English Armies-Record order to Grounty -Attack on the English Army-Attack on and action at Hougous mont--Attack by Ney on the centre of the English Army at Mont-Baint-Joan-Capture of La Hala-Bainte-Appearance of the Army of Bulow on the right of Napoleon-Third order to Groushy - Capturn of a part of Mont-Saint-Jean-Panio of the English Army-Resistance of Wellington.-Charge of the English cavalry on the artillery of Ney-Charge of Milhaut's sulrassiers on the summit of Mont Saint-Jean-Hopes of Victory-Flight of the persentry and the wounded towards Brussels-Panis at Brussels-State of the battle—Inaction of Marshal Grouphy—His march on Wavres —Arrivel of Bulow at St. Lambert-Action of Planchenoits Charge of the French savalry on the English-Attack of the Guard-Arrival of Blueher-Dejection of Napoleon-Defeat of the French Armys-Conclusion.

t.

Narothon was determined not to check the enthusiasm which his presence ever created in his camp, where his appearance was

# The Emperor's order of the day to his army.

at all times a presage of a battle and a victory. He brought to his soldiers from Paris one of those "orders of the day" which he dictated beforehand to the principal officers of his staff, and which constituted his dialogue with his army. No one better understood the language of those written harangues which give the impulse to vast bodies of disciplined men, and on which his name, as it were, affixed the stamp of futurity. He also affected with superstitious care a coincidence between the day of his arrival at the army and the battles he intended to fight, with one of the anniversaries of those great actions which were the Iliad of his camp; as if desirous of invoking fortune to be faithful to herself, by giving him one more victory on the day she had already made him a conqueror.

"Soldiers!" thus began the order of the day, "this is the anniversary of Marengo and of Friedland, which twice decided the destiny of Europe. Then, as after Austerlitz, and after Wagram, we were too generous! We confided in the protestations and the oaths of the princes whom we suffered to remain upon their thrones: notwithstanding which, they have now coalesced among themselves, aiming at the independence and the most sacred rights of France; and having commenced the most unjust of aggressions. Let us march, then, to meet them! Are we no longer the same men?

"Soldiers! At Jena, against these identical Prussians, who are now so arrogant, you were only one against three! At Montmirail, you were only one against six!

"The Saxons, the Belgians, the Hanoverians, and the soldiers of the confederation of the Rhine, bewail the necessity of lending their arms to the cause of princes who are the enemies of justice and the rights of nations. They know that this coalition is insatiable; and that after having devoured 12,000,000 of Poles, 12,000,000 of Italians, 1,000,000 of Saxons, and 6,000,000 of Belgians, it will also devour the second class states of Germany.

"Fools that they are! A moment of prosperity has blinded them; but the oppression and humiliation of the French people are beyond their power. If they enter France, there they will find their tomb!

# Napoleon's officers.

"Soldiers! We have forced marches to make, battles to wage, perile to encounter; but with constancy the victory will be ours. The rights, the honour, and the happiness of our country will be recovered.

"For every Frenchman who has a heart, the moment has

now arrived either to conquer or perioh!"

# 11.

These words were repeated by the army with daring enthu-The more it felt itself isolated in France, the prouder it became of fighting alone for the country it longed to avenge, and for the Emperor it had crowned in spite of France. It burned to redeem its fault by vistory; and it would have defied the whole coalition unaided. Old and young soldiers had but one soul. Theirs was no longer the courage of hope with which Rapoleon had inspired these veteran bands in Italy, in Egypt, and in Germany; it was the less noisy, but more resolute courage of despair. The generals and officers alone calculated the numbers of the enemy they were going to fight, but the soldiers took no account of them. They had forgotten 1812, 1818, and 1814; the name of the Emperor had blotted out those sinister recollections. They firmly believed that exile had rendered him invincible. He was no longer in their eyes the man of Moscow, of Leipsic, and of Fontainebleau, but of Marengo and of Austerlitz. They were quite certain of inscribing another immortal name in the catalogue of the battles of the Empire.

But Napoleon missed the greatest of his generals to whom he had been long accustomed. Almost all his corps d'armée were commanded by generals, brave and illustrious, it is true, but of the second class; and the names of their chiefs no longer fascinated the imaginations of the soldiers. Marshal Soult, it is true, was with the Emperor, but his name inspired the superior officers of the army with as much distrust as respect; so much had he been altered by the Restoration. There were no longer any marshals at the heads of corps d'armée, with the exception of Grouchy, recently promoted: Napoleon felt this.

## Postion of the English and Premius across.

He summoned Mortier and Ney, the latter of whom had retired in discontent to his estate of Condresux.

He conferred upon Mortier the command of the 20,000 men of his Imperial Guard. The other marshals were either superannuated, disaffected, or worn out in the toils of war; and the Emperor could not partion the abatement of their ariour during the last few years. "They will work no more," he exclaimed, "they must now have sumptious hotels, and beds of down, in place of the straw of our bivouses; and I must replace them with younger men whom I have not yet enriched." He forgot that an epoch cannot be renewed. The first warlike generation which had sprung from the revolution was all mowed down.

Ney and Mortier arrived at head-quarters as soon as himself. Mortier, cold and intrepid as daty; Ney, finetuating between his ardour and his remorse; at all times the first soldier of the French army, but fitter henceforward by the unessiness of his heart to rush upon death than to secure victory.

The two armies of the enemy now in front of Napoleon were, as we have seen before, on the left the army of Lord Wellington, 100,000 strong, commanded under him by the Prince of Orange, Lord Hill, and the Earl of Uxbridge.

The Prussian army of Blueiner, numbering about 130,000 men, were commanded by Generals Ziethen, Pirch, Thielman, and Bulow.

These two armies, comprising thus 230,000 men against 120,000, were by no means ready for action on the 14th of June. There was a distance of several leagues between them; and they were waiting, in a somewhat negligent manner, the coming up into line of the other ailied armies, and the Russian reserve, and the entrance of the Austrians under Schwartzenberg into France, as a signal for their advance. They never once suspected the projects of the Emperor; they were even ignorant of his departure from Paris, and his presence at Avesnes: nothing was stirring before them in the French cantonments, and they expected that many days would still clapse before they were called upon to act. They were not con-

Plan of Nayslass.

contrated, in short, either for march or for action. This prefound ignorance in which the l'russian and English armins
were two days before the bettle, proves that the secret of the
Emperor's plans, and these of his subinet, had not transpired;
and that Fouché, who was preparing in some of a reverse to
give up the man Napoleon, would not at least give up in him
the general and the blood of the soldiers of France. This is
the truth.

# III.

Napoleon, who had foresoon everything at Paris, was son-Armed in the justness of his military senseptions on approaching the field of battle. The negligenes and seattered state of the grapy of Wallington, who required two or three days to soncontrate his troops on the left, gave the Emperor the time that was strictly necessary to attack, fight, and drive hack the army of Blusher, before the English army could get within much of the first battle. The impotuous character, and make and adventurous bravery of Blucker, precious qualities in the leader of an advanced guard, but fatal in a mancenvring general, were favourable to the Emperor under the creamstances. He foresaw, judging from Blucher's character, that the trussian army, carried away by the imperiments of its chief, would fuil in printeruse, and not full lack, without fighting, upon Wellington; but that it would accept a lattle singlehunded, with an equal or even an inferior force to the enemy, rather than seem to hesitate or temporise before the Erench. The slow, sure, and temporising genius of Wellington, on the contrary, gave him confidence with respect to the English; for he felt assured from the information of his spice in Belgium, that this general would not make a forward movement in aid of Blucker, until he had assembled, conventrated, and disposed all his wallered divisions. Lipwards of eight-and-borty luming were necessary to effect this conventration, and none than two murches to traverse obliquely the stateen leagues which lay between Brussels and the head-quarters of Blustier.

This was time comigh for two victories and a whole cam-

#### The 13th of June.

the very first day the managenere that he liked above all others, and which he had so often made use of in all his wars, the sudden irruption with his united forces upon the centre of the enemy's army, as if to divide it into two trunks, and crush it with both his arms, while it could only resist him with one. But this during and desperate exploit, which almost always succeeded with him, required well-seasoned troops, firm and imperturbable like himself, under a double fire. He had them on this occasion in his grand army of chosen men, every battalion of which had a soul equal to the utmost extremity of this final struggle; he did not, therefore, he single day.

#### IV.

On the 13th June, one hour after his arrival at Avesnes, the officers of the Emperor's staff hastened to distribute to the different communication of divisions of the grand army, the orders to break ground, to much upon their respective positions from the extreme fromtier, and to encamp there. This was the prelude of the movement: the Emperor himself approsecuting the centre of his line, moved his head-quarters on the evening of the 14th to Beaumout. From thence he issued during the night the general order of the movement to each division and corps of armir. The hour, the direction, and the object of each of these movements had been calculated on the map, by distances with the compass, and according to the difficulties or facilities of the route, so that each division, according to the greater or less space it had to traverse, marched from ins towomer an different hours, to support the divisions in advance to the right and left, and to arrive at the same moment an their proper position. A vast line of bundle in march, ready to fight at every step it took upon an enemy's soil.

General Génard, according to this order of movement, was the first to march from the environs of Phillippeville, and to converge towards Charleron. A remarkable defection signalised the first movement of this corps d'armée in advance. General Bourmout communabled one of the divisions of Génard. We have before seen the hesitation of this old Vendéen

Defection of Bourmout.

mend he was, was himself wavering at Lons-le-Saulnier, between his duty and his weakness. Bourmont had not exerted himself sufficiently to deter him from this fatal lapse of honour; he had, however, quitted the marshal during his march to Paris, ashamed of proceeding thus in opposition to the cause of his early exploits. But after the entrance of Bonaparte into Paris, Bourmont, for a moment undecided, had again solicited a command in the grand army. Napoleon, who distrusted him, not as a soldier but as a royalist, had refused, but the entreaties of Marshal Ney, and the assurances of Gérard, who had answered for him to the Emperor, had surmounted the objections of Napoleon.

Bourmont had received the command of the third division Without doubt he was too brave to have premediof Gárard. tated, on assuming this command, the treachery he committed; but his want of firmness had thrown him, as a similar weakness had thrown Noy two months before, into one of those ambiguous situations beyond the control of weak characters; where the heart is on one side and honour on the other, and where the man is unfaithful to both and to himself at the same time, for want of having decidedly chosen his party and his Remorse for having embraced the cause of the Emperor seized on Bourmont at sight of his old colours mingled He trembled at being conwith the colours of the coalition. founded by the King whom he had served, and by his old military companions of La Vendée, with the generals of Napoleon who were contending with them for the country and He did not wish to betray, therefore he deserted; but he deserted to the enemy, and in face of the enemy in the field.

Buch a defection, without intending to betray, in effect did so; for it spread uncertainty and suspicion through the army which Bourmont abandoned on the eve of battle. It made every soldier look upon his general as a traitor, and every general see a traitor in his companion: it shook everything in

French camp, and encouraged everything in that of the y; it struck a note of alarm and distrust in every heart.

#### Bourmon's arrival at Gheat,

Accompanied by Adjutant Commandant Clouet, an officer avowedly royalist, who had neither the personal engagements nor responsibility of command of Bourmont, by the chef descatron Villoutreys, an officer who had been offended by Napoleon, and by his three aides-de-camp. Bourmont, excorted like Dumouriez by a body of cavalry, left his camp at day-break, as if to recommoitre the enemy. When he had reached a certain distance from his troops, he dismissed his escort, delivered to the sub-officer who commanded it letters for General Gérard, and galloping with his officers towards the advance guard of the Prussian army, he disappeared to the eyes of his astonished escort behind the screen of Prussian cavalry. In a few hours Bourmont joined General Blucher against whom he was maneuvring in the morning.

It is not known whether he communicated to him the Emperor's order of march, with which he was acquainted as commundant of a French division, but his presence alone sufficiently acquainted Blucher with the movement of Gérard upon Charleroi. It put the Prussians on their guard against any surprise by the fourth corps d'armée; it made them understand by this partial movement the general movement with which it was to correspond; and it made the enemy acquainted a few hours sooner with the Emperor's intentions.

Blucher received Bourmont. The deserter hastened to present himself at Ghent, where he was received by the royalists of the court of Louis XVIII. with coldness and suspicion; some conceiving that he arrived too soon for his honour, and others, too late for his fidelity. He languished there in a state of isolation, the first penalty of acts which do not explain themselves. He subsequently regained the favour of the Bourbons, the direction of the army, victory, even, in the African expedition, pardon, glory, greatness, but esteem never. His name romains suspended in the eye of history between a weakness and a defection.

V.

Gérard, dismayed on learning the desertion of Bourmont, bastened to harangue his disquieted troops, and sent to acquaint.

Eatry of Napoleon late Charletel.

the Manposer with an event which might disconcert his plans by seventing them. The Emperor, on receiving the intelligence, estimal Gérard to suspend his direct movement upon Charlerst, and to countermarch, in order to decrive Blucker. This first hight was troubled in the energy of the Manposer by that our picton, which is invariably the source of panie in the imagination of soldiers

The action of the following day, the 15th, officed, however, those presentiments of evil from the minds of the treeps, whose estumes erosed the Bambre victoriously under the fire of the Fruedan outpools, who were driven back, and pushed on beyond Charlevel. This was carried from the hills of the Sambre, that serve as so many stops to the eminence of Flourus. At eleven e'clock the Empurer entered Charlevel with the guard. Rolle and D'Erlen, at the head of two other sorpe d'armés, had preseded him.

Marshal Ney, who arrived from Paris at Chafferti at the same moment as the Emperor, received the command in chief of these two corps d'armés, comprising about 40,000 men, with orders to scale the heights of Fleurus, to drive back Ziethen, vigorously to hold them against this section of the Prussian army, and to seize immediately on the position called Quatre-Bras; to observe Wellington there, whilst the Emperor engaged, with the mass of the grand army, the army of Blucher.

"Do you know this position well?" said the Emperor to his general. "Yes, Sire," replied the marshal, "it was there that I made my first campaign twenty years ago. Quatre-Bras is the key of everything on this vast field of manceuvre." "Well," said the Emperor, "concentrate there your 40,000 men of Reille and D'Erlon; fortify your army there by defensive field works; hasten them, so that by midnight this position occupied and impregnable shall answer to me for the English." "Depend upon me," replied Ney. "In two hours I shall be at Quatre-Bras, with my 40,000 men, if the English should not get there before me." The marshal recovering all his ardour in the moment of action quitted the Emperor to execute his orders.

## Passage of the Sambre.

## VL

Ney had scarcely departed when the Emperor himself, when the immobility of his advance guard on the heights of Fleurus, left Charleroi on horseback, followed by a party of the Imperial Guard, to quicken the too tardy retreat of Ziethen, which kept back his movement on Blucher. On arriving at the heights, he ordered General Lecourt to take the squadrons on duty of his escort, and sweep Ziethen from his position. Lecourt obeyed, pushed forward his squadrons, and dispersed the 10,000 Prussians, but fell himself in the moment of victory.

The Emperor lamented his loss, and returned slowly to Charleroi, to press forward his last columns retarded by the precipitous banks of the Sambre. The day was drawing to a close. Gérard, delayed by the counter-orders occasioned by the defection of Bourmont, had scarcely time to cross the Sambre and take up his appointed position. Napoleon, before engaging the grand army more in advance on the hills and eminences of Fleurus, waited peaceably until Ney should send him intelligence of the occupation of Quatre-Bras.

### VIL

That general, although he had not yet arrived at Quatre-Bras, which was contested with his advance guard by a single Belgian battalion of Prince Bernard of Saxe-Weimar, thought himself so certain of being there next day, that he wrote to the Emperor that he had already arrived there. Stopped for a moment by surprise at the noise of the Emperor's cannon heard in the direction of Fleuros, Ney halted his columns to keep them within reach of the Emperor, in case of necessity. When the firing had ceased he resumed his movement; but night had fallen, and the troops were fatigued with two days' march. Thinking himself equally certain of occupying Quatre-Bras without resistance, the following day as well as that night, Ney had forestalled the event by informing the Emperor that

The 16th of June.

he was actually in presention. It will be seen hereafter what fital consequences this involuntary inexactitude of Ney, and there delays in the literal execution of his orders, produced on

the operations of the following days.

The Emperor occupied the night at Charleroi in effecting an innovation in the relations of his staff with the different corps d'armés, which would some to produce more unity in his movements, but which nomewhat lessened the rapid trump mission of orders on the field of battle. He divided the whole of the grand army into three meses, a right and left wing. and a centre, as an army in action; the left wing comprising 40,000 men under Marchal Ney, having under him Reille and D'Erlon for the infantry, and Kellermann and Lefevre Desnouettes for the cavalry. The right wing under Marshal Grouchy, seconded by Vandamme and Gérard for the infantry. and Excelmens, Pajol, and Milhaud for the cavalry; finally, the centre, commanded by the Emperor himself, with Loban commanding the infantry, and about 90,000 men of his Imperial Guard. Each of these armies recknised nearly 40,000 minimizate.

This mountry, which appeared natural and simple at the opening of a campaign in which every day might produce an action, relaxed the direct tien which had bitherto drawn closer the connection between the tent of the Emperor and the necessidary divinions of his army. It discontented the generals of theme divisions, by making them subordinates to marshals with whom they considered themselves equal, and by depriving them of nome of their responsibility and their glory.

On the 16th, not before ten o'clock in the morning, he advanced from Charlerol, after having sent orders to Marshall Growby, commanding his right wing, to murch on the position of Bombref, and to establish himself there with Vandamma and Gerard, his accords in command. Being informed at the name time of the delay which Ney had experienced the evening before in the eccupation of Quatre-Bens, he wrote to him to raitarula this order to seize upon this position as apsendily as possible, and to post forward from thence advance guards on the road to Brussels, to observe the movements of

## Mapaleon's orders to Ney.

Wellington; finally, to cover the space between Quatre-Bras and Sombref, the point upon which he had directed Grouchy, and where he was going to concentrate his own troops towards the close of the day.

Not content, however, with these orders, communicated by his Major-General Soult, the Emperor dictated to M. de Flahaut, one of his bravest and most intimate aides-de-camp, instructions more detailed and more confidential for Marshal Ney. These instructions revealed to him the Emperor's intention of pushing him forward with his 40,000 men upon Brussels, as soon as he himself should have beaten or driven back the Prussians as far as Gembloux.

"Brussels," he said to him, "shall be the pivot of the campaign; this capital once occupied, will disconcert Wellington and the Prussians at the same time, and the English army will float about, cut off from Mons and from Ostend. Prepare yourself on the first word you hear from me to push forward upon it your eight divisions, in conformity with the part I shall have taken to-morrow, perhaps this evening, perhaps in three hours hence." This part depended, as he conceived, on the degree of firmness he should find in the battalions of Blucher.

M. de Flahaut departed. He was scarcely gone when Marshal Soult wrote again to Ney by another officer, to inform him that Blucher was at Namur, that his dispositions made him apprehensive that he would direct his masses upon Quatre-Bras, and also to give to the marshal the division of Kellermann as a reinforcement, in the event of his having to resist these masses. The groping of an army in the dark is evident in these orders; but neither the fears of Soult as to the presence of the Prussians at Quatre-Bras, nor the hopes of the Emperor, borne to Ney by Flahaut, were well founded. Blucher, by his rapidity and his resolution, had deceived them all. Leaving Namur the preceding evening, he had forestalled the Emperor, and concentrated 80,000 men upon Sombref, the point of innction, as he foresaw, of Grouchy and Napoleon.

At two o'clock, the Emperor on entering Fleurus, where he was expected by his advanced posts, was amused to find below.

# Napoleon encounters Blucker beyond Flourys,

n at Sembref the whole Pressian army, which he did in expect till two days later. He dismounted, passed beyond his poots and vedettee, and assended to the summit of a windowill. which commanded the naked plain of Fleurus, whence he contemplated alone the immumerable bayonets with which this plain was covered, at a short distance from him. All his plane of the day, and of the evening before, were balled by this concentration, and by this unexpected presence. of Blucker, who intercepted the route to Sembres, where he had hoped to precede him. On the other hand the separate. battle with the Prussians which he was in search of these offered itself to his wish. He accepted at the same time the disappointment of fortune, and the favour she offered him in exchange. He instantly altered his plan, and medified. di his orders. Vandamme and Gérard were recalled from the direction of Sombrel, and countermarched upon Mangue. May received orders to attack everything that was assumd him at Quatre-Bres, and to fall back immediately after on the Emperor, to crush with the weight of his 40,000 men the army of Blueher. "You will thus take him in the rear," wrote the "His army is lost if you act vigorously. The fate of France is in your hands; therefore advance on Bris."

Officer, brave and adventurous, the Marquis de Forbin Jameon, who had maintained the war singly in Burgundy in 1814, with a free corps levied at his own expense, was charged by the Emperor himself with this note. "In three hours," he said, while recommending colority to M. de Forbin, "the fate of the war may be decided; all depends on the promptness and energy of Marshal Ney."

Comprising the cavalry of Kellermann which Soult had sent to Ney, this officer had now under his orders nearly 50,000 combatants.

## VIII.

Meanwhile the day was passing, and yet the Emperor, desirous of giving Ney time to receive and to execute his

## Bottle of Ligar.

orders, did not give his impatient army the signal of battle. One hundred thousand Prussians of Blucher's army were now before him, the centre in advance of Brie, and the two wings in the village of St. Amand and at Ligny, with a vast extent of almost naked table-land between the two fronts. The French. massed in front and in advance of Fleurus, did not number more than 60,000 combatants, but they comprised the Imperial Guard, and the flower of the army, under the eyes of the Emperor himself. Confidence multiplied tenfold their strength and their ardour. An army in such a position is not to be reckoned by numbers but by hearts; it is, in fact, what it believes itself to be, and the French army felt itself invincible. It devoured with its eyes the space between Fleurus and St. Amand. The Emperor calculating the time necessary to enable New to approach him by the sound of his cannon, at length issued orders to Vandamme and to Gérard to carry St. Amand.

This long village, built on a gentle slope inclining towards. Fleurus, covered with avenues, hedges, orchards, ponds, enclosures, and ravines containing little water courses, concealed the Prassians from the French army, and offered as many natural fortifications as there were hamlets, farms, and houses detached from each other.

Vandamme, without being retarded for an instant by the Prussian artillery, whose smoking batteries from under those masses of foliage were ploughing the plain, advanced at the head of his division of infantry, and arrived at the first clumps of trees which concealed the enemy from him. Then, dashing forward amidst cries of "Vive l'Empereur!" to the assault of those successive stages crowned with batteries and bayonets, received the Prussian fire into his decimated ranks, without relaxing his speed, disappeared from the eyes of the French army under this cloud of trees and smoke, carried one after another all the village redoubts, attacked the enemy even in the houses now transformed into so many battle fields, cleared the summit of the eminence, driving the Prussians back with the havonet, and pushing them into the ravine which ran along the other side of St. Amand. He was already ascending, began

#### Property in confeet

the citage the plateau of their when there are not from a distance has eight wing the penetrated pushed because them and them for all them on animated them such hardware upon Vandamme. Led them on animated them with his can conseque and driving hark Vandamme a infantey into the ratios, forced it to an awand the slope of \$1. Amand, and to content itself with occupying against the frozeian trough this natural forters, from which it had just driven them them

#### 17

Whilst Vandamine was thus heginning the hattle on the last, the languages contamplating from the govern window of the mindmill the groupenes of his left wing, mank for General likered, when had a are by come into line with the 12,000 maps he communication afterage he ainst a mi mid but morely is mealinged. emillery with the mieroken confidence which in enter of himself went of transmit he had required in Beneficial for whoma fulatity Obligated and hay had so easily answered . Then taking him by the inner some procesure out to have the chares between the same in terms of lagery, on the something of the position be the region of Course out of trey Francis confer the court to have notion court a give see that stee file bearing the envirent the banks of which are excepted with Blueners left complete that is given direction go and every there genericas from the enemy I . C. raid in mited in states at the fees of the mindmill pulliqued towards his division and transcript to the most of me material founds the plain which seemen of the I'm arming rushed for nord like Varidament to the account of Ingeria

A deep ration in advance of the houses, heisting with hatteries and battalians, defended the entrance of Ligary, which was considered impregnable. Of each chared it, though he filled it such his own dead and those of the enemy. His chales and those of the first and market because of the Proscious set fire to the forms and market because when fined the broad arrange of the nitage and the house against the ranged anidst tree flames which from street to street sequenced the commutations. The fillage was taken and retaken from times in successive charges, sometimes by the Franch, werestimes by the Franch.

### Critical position of Gérard.

impatient eye of the Emperor was upon him, led his battalious in person into the midst of the fire. Surrounded in one of these charges by a squadron of Prussian lancers, his horse getting his feet entangled in the stubble of a corn field, fell and rolled into a ditch. His staff and his escert hastened to raise their general, fighting at the same time to cover him from the lances of the enemy. His side-de-camp, Lafontaine, killed two desperate assailants amongst this group of officers, and his salve snapping in his hand he still fought with the broken remnant that remained. General St. Rémy fell with two lance wounds by the side of Gérard The side de camp Duperron sacrificed himself to save his general; he gave him his horse, and exerted himself to release him from the weight of his own which was crushing him at the bettom of the ditch.

Vain efforts! Gérard must have been taken er killed in the midst of this handful of officers struggling with desperation in his defence, had it not been for the son of Marshal Grouchy, who commanded a regiment of chasseurs under Gérard, and who, on perceiving this conflict, darted upon the Prussians, dispersed them, and saved his general. Ligar, in flames, was at length carried by the French, the fury of the combetants having transformed it into one vast heap of ashes and dead bodies. Blucher himself, on retiring from it, acknowledged that in all his long wars he had never seen victory contested and was with such desperate courage. 400 pieces of cannon answering each other from line to line across the plain covered with bullets, with earth, with fragments of arms, and ruins of walls, the ravine above the heads of the combatants.

It was now five o'clock: and Vandamme's reserves being engaged on the side of Ligny, this was the moment to reinforce them and decide the battle. The Emperor, who had in hand 20,000 men of his guard until then immovable, sent them forward at length to press upon the enemy's centre. suddenly stopped them half way by a counter-order, the meaning of which the soldiers could not comprehend. He himself seemed to hesitate in giving it.

At the moment he was thus about to engage his last troops, he was informed by sides-de-comp of Vandarame that this Q

Vandamen's sucress on the orde of Leguy.

general had seen across the emoke from the summit of the church tower of St. Amand, a corps d'armée of about 30,000 men advancing on his left in the direction of Brie. Varietamme at first thought that this army was a wing of Ney's, hastening to take the enemy in flank and rear, according to the well known plan of the Emperor; but he soon after new this incaplicable army change the route by which it was opprouching him, halt, as if undecoded, and feeling its way with no apparent object, then retrace its steps, and finally datappear behind an emmence at the extremity of the plane. He communicated these observations to the Emperor. The Emperor himself was confounded and astomahod at the intelligence. He delayed two whole henry for destiny to explain itself. Bloudd it prove a wing of Ney's army, its arrival must be awaited,-if an linglish column comped from the observation of that marshal, be must keep in reserve against it his centre and his guard.

now only a few moments of daylight left. He must either acknowledge himself vanquished, or complete his victory; for the next day would double the forces of the Prussians, whose cannon had doubtless given notice to Wellington of the action. He mounted his horse again, and pushed his 20,000 fresh combatants across the plain of Fleurus. On approaching the Prussian line he divided them into three columns; one in the centre, where he himself was; the other two directed ebliquely, one towards Vandamme with the cuirassiers, the paper grenadiers, and the dragoons of his guard, to sweep from the plateau of Brie the right wing of Blucher, and the other towards Gérárd at Ligny.

X.

These troops, irritated at the long state of inaction in which they had been kept, dashed forward on these two heights, to support, rescue, and avenge their comrades. General Girard, a young officer to whom the Emperor was partial, animated his solumns with his own courage, clambered up the banks of the swine behind St. Amand, down which Vandamme had des-

## Battle of Ligny.

cended in the morning, charged the Prussian masses which covered Brie, broke into, dispersed, and overwhelmed them, and fell in the moment of victory, struck with two balls in the chest. His columns passed over his body by the impulse he had given them.

Blucher himself, always more of a soldier than a general, saw his right wing shattered and decimated; he hastily collected some squadrons of his cavalry of reserve, and dashed at the cuirassiers and dragoons of the guard. His horse struck by a ball in the flank fell and rolled over on his rider in a field of corn. The French squadrons returning at full speed upon the Prussians, galloped over him, amidst the clouds of smoke, as he lay amongst the bodies of men and horses which strewed the ground. Twice they passed and repassed the enemy's general, still entangled under his horse, without knowing him. One final charge of the Prussian dragoons delivered Blucher at last; he sprang upon the horse of one of his men, and rejoined his reserve, twice a prisoner, and twice delivered by his good fortune.

Ligny was carried upon his other flank; Brie outslanked him on the right; and the French army, victorious everywhere in its wings, was now converging upon his centre. Blucher had lost the whole line of his fortified positions, and 20,000 dead bodies of his army covered the acclivities and plain of Fleurus. Night was falling. He was cut off from Wellington at Quatre-Bras, by Ney's army of 40,000 men. He therefore ordered a general retreat, and disappeared amidst the darkness. He halted two leagues from Ligny, at the village of Gembloux, where he met the army of Bulow, his colleague, just arrived from Liege, and which covered him during the night.

The Emperor victorious, but without any other fruit of his victory than the field of battle and the glory of a first success, slept at Ligny in the midst of his troops. Ney's absence, the dread of venturing the grand army against Blucher, and the mysterious corps d'armés which Vandamme had indicated to him in the evening, prevented him from pursuing, and from making a single prisoner. But the exaggerated though legitimate fame of the defeat of the

boy macristly,

Pruseau army secured for him in France, and in Europe, speak more valuable than 10,000 prisoners. He had regained his name. This battle was called the Battle of Ligny.

### XI.

Napoleon did not learn till the following day what had caused the inactivity of Ney, whose co operation should have completed and made services ble his victory, and also the inystery of the corps d'armés partially seen at a distance, and whose apparition had by turns exalted and depressed his resolutions during the action. At any other time he would, perhaps, have accused and punished the parties who had committed these errors, but under his present policy towards his generals he contented himself with deploring them, and held his tongue.

Murshal Ney had arrived, as we have seen, unexpectedly at Avenues at the same time us the Emperor, without any stuff, confidential officers and decamp equipage or horses, and had received the unexpected command of numerous corps, whose positions be searcely back in a country which had been efforced from he memory for twenty years. He was equally an megcanted with the general officers who communited these From day were necessary to enable him to different corps study the ground the troops and the characters he had to deal with. This ignorance of men and things somewhat lessened the rapidity and confidence of his coup dail, in short, he had not a set his army in hand. Perhaps also the conviction of his fall exposition with the Emperor and his colleagues since his double funt, at Fontameldenn und at Lons le Saulmer, weighed upon his spirit. He had to apprehend more than any ather the elighbest reverse. for calumny would have purited it to the Emperor and to the many as an indication of tienson. His course, therefore, was to be scrapulou ly paudent while his character was that of boldness and tenerity. A man, however great he may be as only great by his nature, when that nature is neutralised by encounstances, he is no longer himself. This was the case with Murshal Ney since his misfortune.

### Inaction of Wellington at Brussels.

His conduct before and during the battle of Ligny evinced the state of his mind. If he had exercised at Quatre-Bras one half the foresight and firmness he had displayed in the retreat of the Beresina, there would probably have been no Waterloo. Ligny would have begun and finished one of the most decisive campaigns of the Emperor.

We have seen that Ney, on approaching Quatre-Bras on the 14th, had written to the Emperor that he was actually there before he had arrived; he had bivousced two leagues from Gosselies. During this night, so imprudently lost, 10,000 Dutch and Belgians of the Prince of Orange's corps d'armée advanced under cover of the forest of Nivelles, otherwise called the Bois-de-Bossu, which also defended their position at Quatre-Bras, and thus forestalled the French. The following day at daybreak, the marshal ordered an attack upon the approaches of this position, the meeting of four great roads, by which whole armies and their convoys might be distributed in different directions. The brigade commanded by General Foy, already illustrious in war, and ere long to be still more illustrious in the tribune, mounted those heights with resolution; but in proportion as Nev's columns increased, and became more desperate in the attack, the unaccountable resistance of an enemy which the evening before numbered only 1.500 men, and 8,000 in the morning, became more formidable. Ney himself engaged in succession one half of his army, that is to say, about 25,000 combatants. But still repulsed with fresh energy, these 25,000 men were constantly driven back upon him. The marshal at length discovered, when too late, that he had lost eighteen decisive hours of a campaign, wherein hours created armies for his surprised but inexhaustible enemy. It was now evident to him that he was no longer struggling with an outpost, but with an entire army, pouring upon Quatre-Bras through the sombre avenues of the forest of Nivelles.

#### XIL

The Duke of Wellington had hitherto remained idle and unconcerned at Brussels, and his negligence was more inexcussale ----

these that of Myrated (2) , here, whome and recess had good gat green refe leater leten where this I regime or hard remained this Surveying no no league arms at Lagrey, who so finders and his emple of property. had really account where the hately [1] preference of the commturn no of the processing and this I properly away to the last to recent and will be in the court of him greened, which provided In my sty as I surprise the Irihand Walington still rechanged report to rack a set of a forgue at some house to the firm of the files. Property more I treatable her tente inches by fulling fach, an ign 1 of 4, for on foundary to provide our restor that exitago prof. I ranca; that him we and taken has fortished a looms for the businessed for god notice of his army of operations, that his pould thegreen the possesses of groups and that at length consentrated in the plane a hacepy to Paper where he would be expensed by all his reinforcements from the and the meet, and the courter, he would theen and ends there, cerem to even of theme from engagements, like those of theorems, of large less, or of Jenes, which dorner the fate of a therene invier the eyes of a copital.

He therefore wrote conjectural despitation to the Emperor Alexander, in which he discussed, according to this hypothesis, the plan of the combined invasion of France by the allies. Manualite he allowed his troops, which were dispersed in Helgons, in order to epare a friendly country, to repose peacefully in their contemments. He himself with his staff, his generals, and his adact regiments, were enjoying, as a probable to the wat, the force and pleasures of Francels, which he greatly reliabed, and of the enervating effects of which upon his officers he was not at all apprehensive.

He was, in fact, a warrier strugether modern, from character, from principle, and from the voluptions habits contracted in India, in Pertugal, and in Spain. Like Frederick 11., or Turenne, he did not tighten and restrict before the hour of action the discipline and epirit of his companions in arms. He allowed his generals, his young officers, and his soldiers to enjoy the pleasures, the ammentants, and the voluptions which he permitted to himself. Stringent only as to punctuality and bravery in action, he allowed the rigours of his comp to relax, both before and after, without four of his troops becoming elle

The news of Nagoslaud's approach reaches Broadle.

mente. He was of equinon that the soldier, bound to expose his life at every hazard, might forestal death, which was always at hand, by enjoying, when the hour was his own, those fleeting pleasures of the heart or the senses snatched from the fatigues and hangers of the camp. The night Laglish reproached him with allowing the morals of his warng stuff-officers to be carrounded by too much indulgence, and with thesting men as the Hindon treat elephants, which they intoxicate to make them more was like.

# XIII

On the night of the 14th, while Napoleon was counting the Sambre, driving in the Prussian outposts, advancing with 105.000 men upon Ligner and Quante-Beas, and already pointing out to New the road to Brussells, a deall was given in that enty, by the Durchess of Euchanama, who had guthered in her makeners, reserved ting with mount and animated by the dance. the primeres, the displanmentists, the generals, and the officers of tibe English serrey. The Dake of Wellington was chauting in the recess of a window, annies the noise and entery of the seeme, with the Duke of Brumswick, one of his generals, when an mide-de-camp approached, and in a low water communicated to him the constants of despesches which had just arrived at head quarters. The Duke of Brunswick, who belonged to a martial family, to which every campaign since 1772 seemed to persphery time destile of one of its members on the field of destile. arrose with such a start at this measpected news of the invasion. of Belgium by Nagaleon that he quite forgot a writing child that was shumbering on his knee, and which he allowed to roll waren the compet. Wellington tunneed pale, but bonied in his rows soul the feelings excited by the surprise and his own im-क्रकार सुधारतका

In an instant the news cinculated therough the half-man; the music ceased, the dancers dispensed, and kalies fell and tremided for those than were dear to them; the princes and dishumatists fell into groups to exchange hastily their first impositions; the officers retired; and Wellington disappeared to

Wellington's proporations.

send instantly to all the divisions the necessary instructions and enters to march. By his presence of mind, his promptitude, and decision, he redocmed the fault he had committed in forgetting Mapoleon, in relaxing the management of his army, and not occupying the positions which covered Brussels. One hour after the receipt of the despatch, efficers were flying on all the reads of Belgium to call his troops together. The nearest immediately got under arms; and cavalry, artillery, field-trains, and convoys were careering at full speed through the streets of Brussels, to gain the forest of Nivelles, and reach Quatre-Brus, if the weak brigade of the Duke of Saxe-Weimar still kept passession of it, or if not to reconquer it.

These orders being given and executed, Wellington himself left Brussels the last, and galloped forward, followed by his numerous staff of all nations, to the advanced poets, to reconnective the danger. Quetre-Brus was not taken, and he breathed freely. The Prince of Orange, as we have seen, had got these before him, and had placed 8,000 Dutch and Belgians in position, to support the Duke of Haxe-Weimar, and his weak battalions.

From the summit of the plateau, which slopes from the sairts of the forest towards Quatro-Bras, Wellington, who had dismounted, distinguished with his telescope the Franch manner, which remarked to benitate and to increase in number at the fort of the position. " I have lought against the French armies in Spain, for a long time," he said to his officers, "and I know the aspect of their columns: this is not a wing pushed forward to recommoter a position, or to make a division; 'tis an army commanded by a marshal in person. His numerous staff amounteen the presence of an important chief, or perhaps of the Emperor himself. If he attacks we are lost; our force is inaufficient against such masses. But no matter, we must stand or full here to the last man! This is the knot of the war and the key of the position!" He confirmed his resolution with a motion of the hand, which indicated upon the will the place of the tomb, or the pedental of victory. The Prime of brange, his generals, and his officers, were all imbued with wis own courage. The power of his soul fixed those, living

Wellington accelerates the murch of the troops.

or dead, upon the borders of the forest that rose above the plain. We shall soon see how many amongst them fell there rather than belie the resolution of their general.

### XIV.

Mounting his horse again after this recommaissance, Wellington despatched general upon general, and courier upon courier to accelerate the march of the troops he had summoned during the night. "They must not," he repeated to all, "wait for one another, but march by regiments, by divisions, by troops even; battalion by battalion, company by company; the first ready, the nearest, and the bravest. They must not walk but run as to a fire!"

Wellington, while waiting the return of his officers, and the result of his orders, sat down pensively on the borders of the slope which descends from the forest to the chaussée of Namur, counting the minutes, and trembling lest the French masses spread out before his eyes should make that movement in advance, which would be their victory and his defeat. Ney continued motionless. Two long hours thus slipped away. English general Picton's division, announced to Wellington by the arrival at full gallop of an advance-picket of officers, emerged at length from the forest at three o'clock. The Duke of Brunswick, at the head of his auxiliary corps, followed him, and after him came the Duke of Nassan. At four o'clock 50,000 chosen men. infantry, cavalry, and artillery, had already covered the position of Quatre-Bras, which the evening before was only defended by a single battalion, and that morning by 8,000 men only, whom Ney could have made himself master of. Had he done so, he would two days later have saved France an army and an empire.

#### XV.

The marshal, who had delayed his attack until now, seemed to comprehend the importance of this point from the number of troops which the allies put forth to preserve it. He commenced the attack with his 25,000 men, and scaled the

Wallington's properations,

send instantly to all the divisions the necessary instructions and enders to march. By his presence of mind, his promptitude, and decision, he redocmed the fault he had committed in forgetting Napoleon, in relaxing the management of his army, and not occupying the positions which severed Brussels. One hour after the receipt of the despatch, efficers were flying on all the reads of Belgium to call his troops together. The neurost immediately got under arms; and savairy, artillery, field-trains, and sonvoys were careering at full speed through the streets of Brussels, to gain the forest of Nivelles, and reach Quatre-Brus, if the weak brigade of the Duke of Saxe-Weimar still kept possession of it, or if not to reconquer it.

These orders being given and executed, Wellington himself left Brussels the last, and galloped forward, followed by his memorous staff of all nations, to the advanced poets, to reconnoitre the danger. Quetre-Brus was not taken, and he breathed freely. The Prince of Orange, as we have seen, had got there before him, and had placed 8,000 Dutch and Belgians in position, to support the Duke of Haxe-Weitner, and his work battalions.

From the summit of the plateau, which slopes from the skirts of the forest towards Quetra Bras, Wallington, who had distributed, distinguished with his telescope the Franch Manage, which engined to besitate and to increase in number at the foot of the position. " I have length against the French armies in Spain, for a long time," he said to his officers, "and I know the aspect of their columns; this is not a wing pushed forward to recentionitre a position, or to make a division; 'the an urmy communical by a marshal in parson. His minerous staff amountees the presence of an important chief, or perhaps of the If he attacks we are lost; our force is Remerce himself. manificient against such masses. But no matter, we must stand or full here to the last man! This is the knot of the war and the key of the position!" He confirmed his results. tion with a motion of the hand, which indicated upon the soil the place of the tomb, or the pedental of victory. The Prince of trange, his generals, and his officers, were all imbued with sis own conrage. The power of his soul fixed those, living

Wellington accelerates the march of the troops.

or dead, upon the borders of the forest that rose above the plain. We shall soon see now many amongst them fell there rather than belie the resolution of their general.

### XIV.

Mounting his horse again after this recommissance, Wellington despatched general upon general, and courier upon courier to accelerate the march of the troops he had summoned during the night. "They must not," he repeated to all, "wait for one another, but march by regiments, by divisions, by troops even; battalion by battalion, company by company; the first ready, the nearest, and the bravest. They must not walk but run as to a fire!"

Wellington, while waiting the return of his officers, and the result of his orders, sat down pensively on the borders of the slope which descends from the forest to the chaussée of Namur, counting the minutes, and trembling lest the French masses spread out before his eyes should make that movement in advance, which would be their victory and his defeat. Ney continued motionless. Two long hours thus slipped away. English general Picton's division, announced to Wellington by the arrival at full gallop of an advance-picket of officers, emerged at length from the forest at three o'clock. The Duke of Brunswick, at the head of his auxiliary corps, followed him, and after him came the Duke of Nassau. At four o'clock 50,000 chosen men, infantry, cavalry, and artillery, had already covered the position of Quatre-Bras, which the evening before was only defended by a single battalion, and that morning by 8,000 men only, whom Ney could have made himself master of. Had he done so, he would two days later have saved France an army and an empire.

#### XV.

The marshal, who had delayed his attack until now, seemed to comprehend the importance of this point from the number of troops which the allies put forth to preserve it. Ho commenced the attack with his 25.000 men, and scaled the

### Action of Contra Bree.

first slopes of the forest, now cleared and cultivated, but which then extended beyond Quatre-Bras into the plain. Nothing could withstand the impotnesity of bimself and his army. In a few moments the troops of the Duke of Nassan were driven back upon the heights: the French lancers and light dragoons charged and scattered the regiments of the Duke of Brunswick. The prince himself fell in one of these charges, struck with that soldier's death, of which he had expressed a presentiment while chatting the evening before with the Duke of Wellington.

Rellermans, breaking, by the weight and impetus of his heavily armed heres, through a Scotch regiment formed in a square, as if to make a fortrees to the main body at Quatro-Bras, killed its colonel and captured its colours. Ney, astimated by the fire, galloping amidet showers of artillery and mushet-balls, urged his forces up to Quatro-Bras, which he thought himself already in presession of. Two fresh English divisions, advancing rapidly at the firing and noise of the attack, at a signal from Wellington, covered the heights anew, and 60,000 combatants drove back the French regiments, and forced them into their original position. Trembling with rage, Ney looked incommutely towards Frances, hoping for the approach of the 20,000 men of D'Erlon, to whom he sent order upon order to hasten to join him. The horizon continued vacant, and the day was wearing apace.

Imbédoyère, whom he had sent last of all to bear to D'Erlon orders to march upon Quatre-Bras, arrived on his mission about five o'clock, but D'Erlon was no longer at Frasnes, having quitted the direction of Quatre-Bras at midday, and resumed the route to Ligny. The marshal stood aghast and shock with rage, for he could do nothing more unaided. His infantry and cavalry, having both been engaged and decimated for three hours past, were incapable of renewing an assault against an army which was increasing every instant. He had no other regiments unbroken but two of cuirassiers under Kellermann; and these were searcely enough to cover the army, should the English advance their cavalry into the plain. The batteries burriedly thrown up by Wellington at the other side of the forest were incessantly vomiting forth grape and round-shot upon

### Ney's defeat.

his regiments: "You see those balls," said he to Labédoyère; "would to heaven they had all passed through my body!" The despair of the unfortunate marshal inspired him to a final effort, hopeless as his own heart. He galloped up to Kellermann, and cried to him in a supplicating voice: "One more effort, my dear general! Dash forward with your two regiments at the heart of the English army, and break it at any cost I will support you with Piré, who is re-forming his regiments The country requires it of you!"

"Charge!" cried Kellermann without hesitation to his cuirassiers, and like a thunderbolt he dashed in upon the centre of the English army, which he broke with irresistible fury, passing through both lines, destroying the batteries, and penetrating as far as the fortified farm of Quatre-Bras. The walls and hedges of this post were lined with a reserve of infantry, who poured in a close and heavy fire upon the cuirassiers. Kellermann's horse was struck, and rolled over with his rider, covered with blood. He was immediately surrounded by the English, but delivered by a charge of cuirassiers. A French column of infantry, entering by the breach which Kellermann's cavalry had made in the English lines, penetrated as far as Quatre-Bras, when Wellington, from above, despatched Count d'Alten's division and the English guards to engage them. These fresh and irresistible forces, drove back the French infantry. Ney succumbed to the impossible. Once more, however, he sent General Delcombe in search of D'Erlon, resolved to make another effort on the arrival of that corps, which he supposed had missed its way.

#### XVI

This, however, was not the case. We have seen that on the morning of the day when the Emperor was preparing to attack Blucher, he had sent Labédoyère to Marshal Ney with an order, written in pencil, to fall back upon Ligny, where it was intended that the grand army should give battle, in order to discomfit Blucher on the left, and to cut off his junction with Course of the delay to the arrival of D'Erlon.

the English. Napoleon at that time believed, on the faith of Nor's letter, that he was master of Quatre-Bras.

Labédoyère, on passing through France, an intermediate village between Ligny and Ney, had met D'Erlon, and his 20,000 men, striking their camp to follow Ney to Quatre-Bras. He had shown the Emperor's written order which he was enrying to Ney, to D'Erlon, who on reading it, and anticipating one of a semilar purport from Ney, hastened to precede the marshal by marching towards Ligny. He missed the read at the beginning of this movement, and arrived at Fleurus, a point tee much in rear of the Emperor's field of battle: there he sestified his error, and at length arrived within reach of the Prussians on the side of Bris.

It was there they had been seen by Vandamme, who gave infermation to the Emperor that a fresh army was in eight, whose colours he could not distinguish. D'Erien was waiting there the arrival of Mey, or an order from the Emperer, inactive and useless to both armies; when fresh orders from Noy. delivered by Delcombe, summoned him to return as speedily as possible to Quatro Bras. He did so accordingly, without re-Secting that by a lucky dischadiones he might save the Emperor and ruin Blucher. He fell back in the dark upon Ney, and at ten o'clock in the evening arrived in the outskirts of Quatre-Bras. Thus, through the fault of Ney, and the ignorance of the Emporer, who must have thought that his order of the 18th was accomplished and the fatal chedience of D'Erlon, 20,000 men, the clite of the army, and lifty pieces of campon, had missed two battles, wandering about a day and a night, attracted by the noise of cannon, from one camp to another, thus causing a defeat at Quatre Bras, and an unaccomplished victory at Ligny, A minfortune occasioned by a fault, and aggravated by other Ney, by his tardinoss to occupy Quatro-Bras the evening before; D'Erlon by heaitsting between contrary orders, and Labbdoyers by his unsutherised communication to D'Erlon of the Emperor's order which he was taking to Ney, share amorgat them the responsibility of the day's disasters.

Wellington's bulletin to the Dake de Bury.

### XVII.

Notwithstanding his vigorous resistance to the assaults of Ney, Wellington was not deceived as to the results of the double battle of Ligny. It may be seen in his correspondence with the Duke de Berry, from the field of battle, that he did not exaggerate the success of the Emperor against the Prussians, but that neither did he dissemble his own dangers on the following day. "We had yesterday." he wrote to the prince, whom he kept informed of the slightest events, that he might acquaint his uncle Louis XVIII. with them, in time to provide for his own safety at Ghent; " we had yesterday a double and most sanguinary battle: on my part, near the farm of Quatre-Bras, on that of the Prassians near Sombref. I had but few troops with me, and no cavalry: nevertheless. I resisted and repulsed the enemy. The Prussians suffered greatly, and retired during the night: I have therefore had to fall back myself to keep in line with them. I have been but feebly pursued, the Prussians not at all. Bulow and their fourth army of 30,000 men have rejoined them. I have now almost all my forces around me.

Perhaps the enemy may disturb my position by Hal, although the weather is dreadful and the reads impracticable, and although I have stationed Prince Frederick of the Nethermonds, with a strong force, between Hal and Enghien. Should this happen, advise the King to take refuge in Antwerp. Everything must be looked to, that the blood of the army may be spared. Let the King retire to Antwerp, not upon mere rumours, but as soon as he has certain intelligence that the Emperor has entered Brussels before me."

#### XVIII.

Whilst Blucker was re-organising his battalions, and coverung himself with the army of Bulow, at Sombrei, and Welburgton was falling back upon Waterloo, and taking up his Majorat of the French terroga.

position in front of that village, upon a field of buttle, chosen and studied, in concert with the remnant of the Prussian army, the Emperor, though victorious, was afflicting himself with the thought of an imperfect victory, the fortunate but terrible probude of a more decisive battle. His esidiers were notoniched at not having soon the engagement terminate by one of those sallies of reserve or of wings, with which, in his great battles, he was accustomed to surround or dispurse the enemy's army. There only remained to them a field of battle, strown with 20,000 Pressiens, and 12,000 French, dead or dying, in the furtown of Ligary and Mt. Amund; before them, night and the vacant plats whomse Blucker had disappeared only to re-appear upon their left. The 40,000 men of Ney's army had variabled altogether Brorything was suspicion, mare, or problem in their imaginations. They assured their bravent chiefs of transpas Bouit, the Manyoror's satjur-general, appeared to these as orth genius, matching the chances of fortune in his own tout, or indefeatly giving tardy orders, the non-execution of which made their courage fruitless and their very blood unavailing. instant frush rummes flew from hivomes to hivomes, announcing some imaginary defection in the ranks. The shock given the evening before by the desertion of Honrmont, to the minds of the soldiers, was communicated from troop to trum. One moment it was Soult who was delivering up the Emperor, the next Vandamme who was going over to the enemy, now again it was General Maurin who was haranguing his draggeris that he might conduct them to the King. Nothing was true, all seemed probable. The Emperor himself, often questioned by the soldiers, could searcely succeed in rementing them. Their contage continued the same, despair even reducibled it; but confidence, the coment of armies, was The night passed in these conversations interrupted by regret for the losses of the day, and by gloomy anticipations of the morrow. This was the night of the 17th of June \*

Translator. This is, however, an error. It was that of the 16th.

Napoleon decides on attacking Wellington.

#### XIX.

The Emperor who had returned to Fleurus did not seep upon his victory. He was not deceived himself on the nature of his triumph, but took care to magnify it by his bulletms in the eyes of France, and to forward to Paris exaggerated accounts of the annihilation of the Prussian army. He fest the importance of striking the imagination of his enemies in the interior, and of awing the assembly of representatives with one of those victories which had proved at all times mis best negociation with the parties of the State. He had recovered his prestige. Paris, hitherto undecided, would succumb, now as ever, to good fortune. He alone no longer believed with the faith with which he wished to inspire his friends and enemies.

He complained bitterly of Ney, whom he inwardly accused of two errors; first with having dallied with the English in the morning while they were still weak, and not having attacked them with all his strength till after he had given them whole hours to get into force at Quatre-Bras; secondly, with having recalled D'Erlon at the moment that general, with his 20,000 men, was in sight of Ligny, and was going to complete the victory.

He wavered during the whole of this night amidst the uncertainties of his double situation. Should he recall Ney to complete at Sombref the defeat of the Prussians? Or should he abandon the Prussians to their fate, and rejoin Ney himself at Quatre-Bras to give battle there to the English? He fixed upon this last resolution, and sent orders to Ney to attack Weilington again at daybreak. He apprised him that a reinforcement detached from his own army, and commanded by Count de Loban, comprising two divisions of infantry, the cuirassiers of the guard, and the light cavalry, would join him by the road from Namur to Brussels, to support him in his attack. These orders, transmitted in consequence from Fleurus to the different corps, reached troops harassed after the recent action, horses jaded, and officers obliged to bear with the lessitude and the necessities of

Napoleon visits the buttle-field of Ligny.

their troops. They were therefore executed with difficulty and delay. Precious hours were lost. The roads broken up by the rains, the discouragement of some, and the negligence of others rendered slow and heavy the movements of these two armies, separated from each other by a long distance. The columns were not in marching order till the middle of the day

### XX.

The Emperor himself, still waiting for news from Ney to decide his movements, did not leave Fleurus till late, in his campaign carriage, to visit the ghastly field of battle of Ligny. Arrived at St. Amand he mounted his horse and rode over the positions which had been carried the evening before and were still occupied by the troops who had conquered them. He was saluted by these troops with acclamations, which drowned the lamentations for the dead and the groans of the wounded. He and his army embraced, as it were, in the joy of a first triumph.

He dismounted and sat some time on the knapsack of one of his grenadiers, surrounded by the generals and colonels of his guard, chatting familiarly with them on the exploits of the past battle, and anticipations of the next. He himself seemed to devote this critical day to uncertainty. He awaited the return of the detachments he had sent to Ney for an account of that general's operations. These having arrived, and informing him that Ney, at eleven o'clock, had not yet commenced the attack, the Emperor understood that the marshal hesitated, as having too small a force to grapple with the united English army, and came to an immediate decision. This was to attack the nearest enemy, and trust to distance, to chance, or to fortune, to guard against the return of the Prussians. He dictated his orders to Soult, accordingly.

### XXI

The grand army, divided, as we have seen, into three wings at Charleroi, was now confined to two: one under the

### Grouchy marches on Wavres.

Emperor's own immediate orders, comprising the army of Ney and that which had fought at Ligny; the other under the command of Marshal Grouchy: the first numbering about 80,000 men, the second from 30,000 to 40,000, in all 115,000 warriors. The Emperor, obliged to divide this army into two separate bodies which would lose sight of each other for a long time, calculated that 80,000 men, directed by his genius, inspired with his spirit, and animated by his presence, would suffice to conquer Wellington's army, henceforth isolated from the Prussians, and composed of auxiliary and incoherent troops, many of which even, such as the Belgians, were unwillingly opposed to the French. He ordered Marshal Grouchy to follow the Prussians step by step in their retreat, to keep up with them, never to let them out of his sight, and to manœuvre between them and the grand army, so as to cover this army constantly against the sudden return of Blucher, and at the same time to retard as much as possible the junction of this general with the English army. He was to direct his course upon Wavres.

The incessant rain, the inundated roads, the care of the wounded, and the murmurs of the soldiers, the same causes, in short, which had obliged Ney and the Emperor himself to lose the morning of the 17th, retarded the movement of Grouchy. With difficulty he led his cumbrous army towards Wavres, and only reached Gembloux, an intermediate village a little to the right, at the close of the day. The Prassians, abandoned by the Emperor at St. Amand on the one hand, and so feebly pursued by Grouchy on the other, had thus thirty hours to rally, to concentrate, to repair their losses by the army of Bulow, to concentrate, to repair their losses by the army of Bulow, to concent their movements with Wellington, and to conceal their route from Grouchy and the Emperor.

The 17th June, therefore, the day after a first victory, was entirely lost to the conquerors, and profitable only to the conquered. The elements themselves seemed to conspire with the enemy to rob the French of the fruits of their victory. The plains were inundated by the incessant rain of three days. The saturated soil slipped from under the feet of men and.

Wellington's position.

horner. The depressed and bery clouds concealed behind the elightest undulations of the plains the movements of the Prussions and the English. The sinister aspect of the housens made a corresponding impression on the hearts of the soldiers.

It was two o'clock before the Emperor, quitting the group of generals and officers by whom he was surrounded, insued his final orders, called for his horse, and taking with him the grand and the bulk of the grand army towards Quatre-Bras, morely left at fit. Amend and at Ligny General Girard\* as a rear guard with the remains of his division, which had been desimated the day before in the assault on fit. Amend. The Emperor directed his march upon the village of Marbeis and on Quatre-Bras.

#### XXII.

We must now see what was passing during this great less of time in the camp of Ney and the Ruglish army. Further hesitation on the part of Ney had given Wellington time to fall back upon the heights of the forest of Boignies. which commands the plain and the village of Waterloo, thus drawing near to Blucher, so that they would be able to aid each other in case of attack, and covering at the same time, though less efficiently, the road to Brussels. But Wellington, to deceive Ney or to retard him, had left the Earl of Uxbridge with a strong rear guard at Quatre-Bras. Ney still believing the whole army of Wellington to be in this position, waited for a reinforcement to make the attack ordered from Fleurus by the Emperor. He thus lost the opportunity of routing the flank of the English army by Hal, the event Wellington was most apprehensive of, and of opening the road to Brussels for the Emperor. Lord Uxbridge only evacuated Quatre-Bras at the sight of the first columns of Napoleon.

On approaching Quatre-Bras in the evening, the Emperor was astonished that instead of coming to meet him Ney remained silent and motionless in the midst of his forces.

<sup>•</sup> This officer was, as we have previously seen, mortally wounded in the action. Gérard is probably meant here,—Translator.

#### Disposition of the French troops,

Without waiting for him any longer, therefore, he ordered Generals d'Erlon and Reille to proceed through Quatre-Bras, and advance rapidly on the road to Brussels. Ney at length appeared, disconcerted at his faults, hesitating in his excuses, and embarrassed in his manner before the Emperor, who addressed him with reproaches such as his generals were accustomed to hear from a mouth whose praises were so valuable, but which left to those so reprimanded the chance, and indeed encouraged them to the honour of repairing their errors. The marshal replied with deference that he had been afraid of rashly attacking with the left wing alone the entire English army, which he believed to be still at Quatre-Bras, and thus depriving the Emperor of one third of his army, of which he would probably have occasion to cope with Blucher.

These explanations appeared to satisfy Napoleon. This was not the moment to deprive himself by sour and angry rebukes of the name, the heart, and the arm of Ney. The troops advanced rapidly on the track of the English, towards the forest of Soignies. The general of light cavalry, Subervie, charged the English in the rear, at the head of the cavalry of the guard, and under the eye of Napoleon. This general, a republican in sentiment and habits, like Foy and some other generals faithful to their original cause, forgot the predilections of his youth upon the field of battle, in his love of country and passion for glory, the common patrimony of all governments. The Emperor, acquainted with his opinions, tolerated them on account of his services. He followed closely the footsteps of Subervie to the borders of the immense forest of Soignies, in which had disappeared the last columns of Wellington's retreating army. He halted there - it was Waterloo.

#### XXIII

Some French tirailleurs, ascending by the Emperor's orders the acclivities which rise from the plain towards the first trees of the forest, a battery of fifty pieces of cannon thundered above their heads, and indicated to the Emperor that the enemy had halted there

#### Property for Landett

We should have had two bours more daylight he said with resource to lift that curtain and drive the curiny agent the road to Breezel: It was the destiny of 'try to deprive how of these. It had now only light sufficient to encourage his troops and to study the nest day's hold of battle. He reconstructed it in person, sometimes on bod, and sometimes on bods and the horself has neverted at it Helena his impressions of that coming and that night

The plane which was anequal, like these of the Sether. lands generally which appreciate the existence of Generality by quentle, areh like uncludations distant routs, as it were, of its forest of mountains approved uniform and lavel to the egafrom the matery classes which hange less again the herrizon beginn to assembly from the little rillages of Waterloop remediate and by hilly trees, then shuttered by the bullets and since out down it then part to a story ascent crossed by the By tearns and he entire extension the extension in the forest of their Seagenies . I having a of trees advanced in some places, like some the penincular analysis to the execute with expensing energy of greater . Tradetical entrance over manged here and there in the a continued geta to a second for an amount of any one of the ket and be only houl first from the molecular point posture of many the correspond of the mount before the house, with any in the exact several mar corpe. attended to make the method the state of the Land of the Land of the Land of the state of the st South Burgary and I Made think being process rated burning and 35. I more on the said one would see all countries of the destronation of the contract and contract of the second section of the second s left of the field were the firm and a bigarded costs of it is granish Roman Latent La Hay Bear to me Inchange to be a that of In Rede Advance In the made between the prices Market in a mark a horse in a carrier of the or I divise of Property. new terminal har better the control and because the control of the control of the contest the commence of equal by the Lorenza army from the appearance of all there is a mid-line against at the finest of Bearing one of the Broth harmy one encumped

Superless nated his troups on the earliest for decays of the day one had at energy one is the upper one of right.

which can't left an hour on two in the operations of the

### Napoleon's ideas of the campaign.

general; the wearmess of both men and horses, drenched with rain, and draggled with mud for two days past, amongst fields changed into marshes by incessant showers; the necessity for putting himself in more precise communication with the right wing of Grouchy, marching as chance directed behind the hills of Wavres; the want of repose and nourishment of the troops, harassed by marching and fighting; and, above all, the mysteries of the forest of Soignies, concealing behind that screen of trees either a simple rear-guard, or the entire English army—compelled the Emperor to restrain his impatience, and to seek from the closing day and from the night, the time, the thoughts, and the knowledge of events of which he stood in need, before he should risk his last army and his final fortune in a battle.

### XXIV.

He fixed his head-quarters at the village of Planchenoit, in the centre of his position, an observatory admirably disposed by nature, and chosen by the coup d'aril of a consummate general, to command all, to see all, and direct all on the field of battle, every part of which was overlooked by this village. With a single glance, the Emperor could inspect his own army; the plains and hillocks between Waterloo and Planchenoit, and, finally, all the eminences and the borders of the forest of Soignies, where the English army would have to manageuvre the following day.

His ideas respecting Wellington and Blucher were confused, and being in want of information, he had nothing but conjectures to build upon. He was inclined, however, to think that Blucher, more vigorously pursued by Grouchy than in reality he was, would have placed the Dyle between that general and the remains of his retreating army; that Wellington, too weak to withstand the French army, and moreover of too prudent a character to leave anything to chance, would have retired through the forest of Soignies, in the course of the evening and the night, to receive and strengthen Blucher in the neighbourhood of Brussels; that consequently Grandes

## Mapaleon at Planeboneit.

being at liberty the next day, would rejoin him on his right; that they would advance together through the forest, on the traces of the English, and that they would not be able to come to action till one or two days later, under the walls of the

Belgian capital.

The villages were so completely deserted by their frightened inhabitants, the minds of the people in the Belgian provinces which he had pessed through were so frigid towards him, and the proceedings of his spice were so counteracted by the general antipathy to his cause, that he derived information only from chance, or from his own genius. The officers of his staff, and Marshal Soult himself, gave him opinions only instead of intelligence. His reconncitring parties and advance posts could only venture a few paces beyond his army. Four or ave leagues of plains, of valleys, of defiles, and of hills, without any intermediate corps of communication, separated him from Grouchy and his right wing. Ney, discontented and timid, in consequence of his recent faults, did not venture to assert or to counsel anything, in the natural apprehension of incurring the terrible responsibility of the fate of the whole army in the eyes of the nation and of the Emperor.

Napoleon, in short, had to depend upon himself, in the midst of a staff to which he was not yet accustomed, either too young or too old, new or worn out. Proper instruments were Finally, he had no rear to fall back upon, in wanting. This army risked or dethe event of errors or reverses. stroyed, everything around him was lost, and himself also. He could only full back upon ruin. So heavy a weight would crush the soul even of a hero. To preserve full liberty of thought, and full power of mind, man must have a certain latitude of destiny to sustain him. This he no longer possessed, and it was his own fault. He had rashly incurred in quitting Elba one of those extremities which exceed human genius, and even the favours of fortune—a man against his own country and against Europe!

### XXV.

Nevertheless, it must be acknowledged that on the eve of

### The night before Waterlee.

Waterlee, his spirit, great as his destiny, failed him not. He possessed the sang-froid, the freedom of thought, the reflection, the impulse, and the activity of his best military days; he was as great and as powerful as he could possibly hope to he. Although for eighteen hours he had tasted neither sleep, nor repose, nor nourishment, yet he slept not while his troops were drying themselves, eating and sleeping around their bivouse fires, which were every moment extinguished by the continuous rains of the night.

After having sent to Gronchy, who he thought was encomped at Wavres, an officer with orders to the marshal to send him during the night a division of 7,000 men, to support his right in the defiles of St. Lambert, whilst the grand army should be fighting Wellington at Waterloo, the Europeror left his bivouac on foot in the middle of the night, accompanied only by the marshal of his palace. Bertrand, an officer who had replaced Duroc in his confidence and in his heart. He passed through his line of guards. The forest of Soignies in his from appeared one entire conflagration amidst the trees, from the multitude of bivouac fires of the English troops. There was no longer any doubt as to the presence of Wellington's whole army on the morrow.

The whole space between the skirts of the forest and the hamlets of Braisne-la-Lend, Belle Alliance, and La Haie Sainte. was occupied by fires and bivouses. The most profound silence reigned over the two armies and between them. The Emperor advanced as far as the shelter of a thick shrubbery which served as an inclosure and a natural palisade to the castle of Hongoumont, a fortified advance post of the English army. It was then half-past two e'clock in the morning. While listening to the slightest noise, he heard the step of an enemy's column marching in the dark. He thought for a moment that Wellington was profiting by the night to raise his camp, and that this column was his year guard, ascending from the plain towards the forest, to escape before day the pursuit of the French. The rain, which fell in torrents, drowned the noise of these footsteps in the dark. The East power could not comprehend the nature of the noise he ball Napolam's satisfaction at the prospect of encountering Wellington.

heard, nor of the subsequent silence. Some officers whem he had sent further forward to reconneitre, returned to tell him that nothing was stirring in the English army. At four o'clock his scouts brought him a peasant who had served as a guide to a brigade of Wellington's army, marching to its post on the extreme left. Two Belgian deserters who had just quitted their regiment, repeated that nothing in the enemy's army indicated any intention to retreat.

### XXVI.

In the commentary on his campaigns, which he sketched at a later period, Napoleon assures us that his heart was inspired with the greatest joy, on learning that Lord Wellington awaited him, and that in engaging with him he felt at length confident of victory. He returned exclaming with jealous bitterness against the pretended ignorance of the English general. for daring to brave the army of Napoleon on the borders of a vast forest, which, in the event of a reverse, offered only one road for his retreat. We may credit the sincerity of Napoleon's joy at having to light only the molated army of Wellington. instead of the Anglo allied army, which he might have had to brave farther on before Brussels, it was one last pieces of good fortune which the rapidity and boldness of the English general had prepared for him. But in the position of Wellington, the choice of Waterloo as a field of battle was a further mark of that genius, at once resolute, powerful and prodent, which has characterised all the campaigns of this general in India, in Spain, and in Belgium

As the principal general of the coalition, Wellington had two necessary points to combine in his taction—to avoid failing back, for fear of uncovering and giving up Brussels, and finally to have to light the greatest general of the most warlike army of modern times. In taking up a position on the eminences of the forest of Soignies, as the Thermopylis of Belgium, he are complished this first duty. In lighting on the borders of a forest fortified on all its approaches, as well as by its own imponestrability, he had at once every pledge of victory, if

Wellington's segacity in selecting Waterless as a field of battle.

victory were possible against Napoleon, and of a secure retreat, if deseat were inevitable. He could contest from tree to tree, the immense woody space, inaccessible to the masses of the Emperor's eavalry and artillery. No other road than that of Brussels, which he occupied, could allow the French, if conquerors, to turn or surround him, and make prisoners of his defeated army. The formidable artillery which he possessed, by defending this unique route from position to position, must give to his army, even if vanquished, time to fall back, to re-form, and to join the Prussians at the opposite side of the forest. Waterloo was, therefore, an admirable field of battle, at once offensive and defensive, for a general who never risked his fortune on a single throw of the dice. The event has demonstrated this; and it is to be regretted that Napoleon has not acknowledged it himself with a more disinterested feeling of glory, and that he has obstinately devoted his understanding to prove that his conqueror was unworthy of measuring himself with him. These are the littlenesses of glory. Protestations do not alter events, or change historical personages. We should look our fortune in the face, as well when it is severe, as when it is complaisant. Genius should do justice to genius, even in an adversary; and defamation like this is not patriotism. It has neither exalted the one nor degraded the other.

#### XXVII.

The troops of Napoleon were bivouacked in the mud, and the artillery and cavalry could not manœuvre in the fields, they were so completely drenched. Day at length began to break, and the clouds were partially dissipated by the morning breeze that blew over the forest. A few faint sunbeams played upon the brushwood and the waving corn—the last sun that was to be seen by so many thousands of men, sacrificed before the close of day, not in the cause of humanity, but for the unbounded ambition of one man.

One of Grouchy's officers, who had left Gembloux, and not Wavres, at ten o'clock in the evening, brought the Examples a despatch from that marshal. Grouchy said: "I am in pur-

### The morning of the 18th

routes; one of which seems to conduct a part of them to the army of Wellington, by Wavres; a second by Perwes to the heart of Belgium; and the third by Namur to the right. They have lost 20,000 men. Blucher is wounded in the arm, but commands still in spite of his wound." This news resessured the Emperor. He had nothing more to fear according to this information, than one body of the Prussian army inclining towards his right by the side of Wavres, but for which Grouchy, who he thought kept sight of that corps, would answer.

He felt once more secure, and waited upon a hillock in front of Planchenoit, until the increasing power of a summer sun should harden the earth under the wheels and horses. so as to allow his artillery and cavalry to managuvre. It was eight o'clock, and his generals hastening around him in succossion, announced the subsiding of the waters everywhere. and the hardening of the earth. A few of them only seemed to apprehend that this unavoidable delay of the attack, occamoned by the severity of the night and of the preceding days. would permit the English army to excape them. Ney also came to receive his final orders. "The enemy's army is superior to ours by more than a third," said Napoleon with nerenity to his generals; "we have, however, ninety chances to ten that we shall conquer to day." "Certainly," said Ney "if Wellington is imple enough to wait for us; but his army is already in full retreat, and I have come to announce to your Majesty that his columns are disappearing, one after another, into the forest. ' . "You are mustaken, ' replied Napoleon, with the assurance of genius which sees better with the understand. ing than ordinary people with their eyes, " you are mistaken; it is too late now for Wellington to order a retreat; the day is too far advanced, and we are too close to him; he would expose himself to certain destruction. He has thrown his die. and the game is now in our hands. On attering these words of good omen, to inspire his generals with that confidence visigh is half the victory, he called for his charger, galloped from position to position, returned to his point of observation, re-Beeted a moment on the dispositions which the nature of time

### Disposition of the French troops.

ground and the obstacles thrown up by the enemy suggested to him, and dictated his order of battle to Marshal Soult. His orderly officers quickly made copies of it, and his aides-de-camp carried them to the officers commanding the several corps.

### XXVIII

In a few moments after, the entire French army, under arms, and divided into eleven columns, debouched out of the gorges and heights which surrounded Planchenoit, and deployed to take up their ground in front of the forest of Soignies. The disposition of the jutting hills over which they were spread made the French troops appear more numerous in the eyes of the English than they really were. It might also be supposed that these heights and gorges concealed from the enemy still more troops held in reserve. Napoleon had drawn up his army in six triangles, of which the hills of Jemappes were the base, and of which the sides threatened at a distance the acclivities of the forest of Soignies; an able disposition, which gave solidity to the centre and activity to the wings; which further permitted each branch of these triangles in extending, to touch the corresponding branch of the contiguous triangle, and thus to form an indented but continuous line before the enemy. Profound meditation had inspired Napoleon with this plan in front of superior force.

The army had scarcely occupied the different posts assigned to it, amidst an incessant clang of trumpets and rolling of drums, when Napoleon galloping with his staff to the summit of all these triangles of infantry, cavalry, and artillery, passed along them, amidst cries of "Vive l'Empereur!" from the summit to the base, and from the base to the summit, as if to impress upon the eyes and the souls of each of these 80,000 combatants the living image and cause of the general for whom they were going to conquer or die. His sight was to be for some a recompense for their death, for others an incitement to victory! One heart best between these men and the Emperor. In such a moment they shared the same soul and the same cause!

# The devetors of the erroy sewards Nag

When all in ricked for one man, it is in him his followers live

and die. The army was Napoleon !

Never before was it so entirely Napoleon as now. He was repudiated by Europe, and his army adopted him with idelatry; it voluntarily made itself the great martyr of his glery. At such a moment he must have felt himself more than man, more than a severeign; for his subjects only bowed to his power, Europe to his genius; but his army bent in homage to the past, the present, and the future, and velcomed victory or defeat, the throne or death with its chief. It was determined on every thing, even on the moriflee of itself, to restore him his Empire, or to render his last full illustrious. Accomplises at Gronoble, pretoriane at Paris, victims at Waterlee: such a sentiment in the generals and officers of Napoleon had in it mothing that was not in comformity with the habits and even the view of humanity. His cause was their cause, his crime their orime, his power their power, his glory their glery. But the develop of those MI. OOO soldiers was more virtuous. for it was more disinterested. Who would know their names? Who would pay them for the shedding of their blood? The plain before them would not even preserve their house! To have impired such a deviation was the greatures of Napoleon; to evitue it even to madness was the greatness of his army. This greatname, this devotion, this disinterested squandering of its own blood, this sacrifics of itself, not for its connerty, but for one man, on that day, absolved it from its fault. Through the blood it was going to shed France to longer saw its disaffection, no longer now anything but its explation and its martyrdott.

The soldiers seemed to understand him. Their arclamations bore a lugubrious and funereal accent, while their features displayed the pallid impression of a tragical resolution, and their looks the saduess of a farewell. It was no longer as its the early battles of Italy, of Egypt, and of Germany, the French gaiety of courage; it was the Roman gravity of Crest's soldiers, on the eve of Pharadia. Such an army well commanded could effect every thing against ten armies; it could

conquer well, and die with herniam.

Napoleon's point of observation.

#### XXIX.

Amidst the echoes of these acclamations, which resounded even to the English army. Napoleon galloped, after the review, followed by some squadrons of his Imperial Guard, towards the central and elevated ground which he had chosen at a giance the evening before for his point of observation during This was a hill with a gentle slope on all sides, the buttle. which was connected with the hamlet of Planchenoit, like a peninsula jutting into the plain, a little in advance of the wings of the army; resembling one of those Roman tumuli whereon the Consuls or the Emperors established in their encampments the pretorium of the army. The farm of Gros-Caillou, where the Emperor had slept some moments in the early part of the preceding night, stood some paces distant on his left, and the farm of La Belie Alliance at some paces on his right. This hillock bears the name of Vessemonde. high road from Charleroi to Brussels follows the undulations of the crest of these heights; then, descending into the ravine which separated the two armies, it reascends to the hamlets of Mont Saint-Jean and Waterloo, before it reaches the last acclivities, beyond which it loses itself in the shadows of the forest of Soignies, the principal encampment of Wellington. At a short distance from the farm of La Belle Alliance, this road from Charleroi to Brussels, the principal artery of the French army, was cut at the bottom of the hollow by a transverse high road, deeply embanked, leading from Wavres to the forest of Nivelles; a winding road, frequently hidden by the inflections of the soil, by screens of trees, and amidst water-courses which are called the defiles of St. Lambert. It was these defiles, which might conceal the mystery of the battle by seasonably giving admission either to reinforcements or to the enemy, that the Emperor had assigned as a rendezvous to the division demanded from Grouchy. From the eminence of Vessemonde he took in with a single look the whole of the vast scene upon which the first cannon shot was about to call into action 200,000 men.

Nagadoon and Wellington observe rack other's position.

Inving suffered for some days past from a rash, brought on by sleepless nights and agitation of mind, which made the saddle painful and irksome to him, the Emperor dismounted as soon as he had chosen the eminence whence he intended to combat the enemy with eye and thought. He ordered a thick litter of straw to be laid down on the ground, drenched and many from the late heavy rains, to establish himself thereon with his plans, his telescopes, his papers, his chief of the staff, Soult, and his officers. A detached house, at some paces distance, called La Marson d'Ecosse, furnished the straw, the benches, and the table for this last-day bivouse.

Before unmasking to the enemy his plan of battle, by ordering the first movement of his troops, he gazed again for a long time on the position of the English army.

### XXX.

The Dake of Wellington, surrounded by the Prince of Orange the officers of the Duke of Brunswick (who had been killed at Quatre Bras , leading his corps of Germans, Lieute. nants General Eur Thomas Paton, Eur George Cooke, Byng, Muitland, Mucdonald, Lord Baltonn, Woodford, and a great number of general officers, volunteers of all nations, eager to take a part in so memorable a battle, under the most consummute general of the condition, was, on his part, observing the movements of the Emperor's eleven columns on the full sides. of La Belle Alliance, and completing his dispositions for defences against those points of attack which the aspect of the ground, and the nature of the enemy's troops, led him to suppose were contemplated by the Emperor. Two names, under two great. generals, in such a state of abeyance, and with such an altermitive, resemble two athletic, who measure each others strength for a long time with the eye, and who seek mutually to deceive each other by gestures before they approach and grapple in a strugple of life and death - General Vincent, Austrian ambassador at Paris, a military man of the school of the Arch Duke Charles: Pozzo di Borgo, aide de camp to Alexander, a personal enemy

### Position of Wellington's army.

of Napoleon's, and competent as his countryman to divine and comprehend him; and a great number of other diplomatists, or foreign princes, felt honoured in serving as aides-de-camp to Wellington. He gave them from time to time orders to go and remodel his wings, and to push forward or withdraw his advance posts. They were seen from the hillock occupied by the Emperor, riding from Hougoumont to Waterloo and to La Haie Sainte, and returning in full gallop to the shady terrace of the forest, where the general-in-chief was preparing to repel the assault of these positions

#### XXXI.

The Duke of Wellington, whose reserves were scarcely visible on the eminences of the forest of Soignies, occupied. with his principal army, a long terrace bordering on the wood, and naturally fortified by an abrupt slope descending to the hollow high road of Charleroi. It fronted thus the village of Waterloo, which comprised about thirty farms and cottages. enclosed within high hedges, and screened by some of those lofty elms which in Flanders line the cultivated fields and pasture grounds in the vicinity of houses and hamlets. He occupied, and at the same time superintended from above, this village, which was the centre of his position. The Guards, a chosen body of English troops, under the command of Sir George Cooke, formed a division of his army. The advantage of communication throughout the line was afforded by the solid road from Charleroi to Nivelles, which passed along under the terrace of Soignies, and thus formed a chain of connexion between his principal positions. His right, composed of the first regiment of the Guards, commanded by General Maitland, and thrown forward towards the Emperor, was covered by the ravine of Braisne. His left was formed of the Coldstream, and third regiment of Guards, under the orders of General Byng, and occupying an eminence which commanded Ter-la-Haie. In front of his right centre, an old building, the remains of the castle of Hougoumont, with its gardens surAttack on Hongoument.

Rollo pushed forward with his divisions to attack the castle of Hongoumont, the advanced centre of the English left, The enclosures of Hougeumont were defended by a detachment of light infantry under the command of Colonel Masdonald and of Lord finitoun. Mandonald quinkly adopted every meagure of defence which his position permitted; but the Franch fire was so warm, that Wellington, on essing the heavy columns that were advancing on Hougoumont, sent thither some of his best troops. He detached from General Byng's division the second, or Coldstream Guards, commanded by Colonel Woodford, to reinforce Macdonald. Colonel Woodford assumed the command of the troops at Hongeument at the critical moment when the French were on the point of entering it, and repulsed the attack. The Emperor had anticipated this movement of his adversary. Reille's assault on Hongoumout was only a feint, the object of which was to draw the attention and the troops of the English to their left, to weaken their sentre, to sweep it away, and thus to separate the army into two, throwing back the left upon Grouchy, whilst Reille and D'Erlon, who commanded between Rossomme and Hougoumont. should crush the right. Mont-Saint-Jean, the central and elevated position of the English army, was, in reality, the only object of the Emperor. From the distance at which he was placed, he could not ascertain with precision the height and bearings of the acclivities which led to the summit of this plateau, the natural fortress of Wellington. The thickness of the crops which covered the fields, the trees, the hedges, and the distance which levelled everything to the eye, deceived him in the elevation of the ground. To the right and left more gentle and accessible slopes would have led his columns to the attack of the English camp. But everything, even the horizon, deceived him on this fatal day. The scarlet uniforms of the English regiments and squadrons, drawn up in order of battle on these acclivities of Mont-Saint-Jean, spread before-hand upon these hills the colour of blood, prophetic of that which was destined some hours after to drench the plains.

### Battle of Hongoument.

### XXXIII.

The unequal and scattered fire of the tirailleurs of both armies increased in proportion as they approached each other, and engaged in greater numbers. This was nothing more than the mutual provocation which animates and draws on the combatants, for as yet the cannon had not begun to thunder. At eleven o'clock it commenced on the left of the French position, at the moment that Reille's divisions were retiring from the castle of Hougoumont. Four hundred guns, in line on both sides of the basin of Waterloo, seemed to reply simultaneously to this signal. The thundering noise of these batteries rent and scattered the clouds which had hung until then upon the heights, and the summer sun shone for a moment in the pure sky; but the immense smoke of the cannonade soon spreading from Hougoumont to the defiles of St. Lambert, rose up the hills and covered the valley, like a heavy mist torn by the gleaming of an hundred thousand flashes of lightning. Eighty pieces of cannon in battery before Hougoument replied to the English batteries in the rear and above that position, which carried death into the attacking columns of Guilleminot, chief of the staff, and of Jerome Bonaparte, recently an inglorious king, but on this day a gallant soldier. In spite of the murderous fire of the English troops, who defended from tree to tree the wood which surrounded the castle, Jerome Bonaparte, Guilleminot, and Beille carried this enclosure, which was strewn with dead bodies. But on reaching the walls, the dykes, and the hedges, which served as so many defences to the castle, the French columns falling fast, recoiled, hesitated, advanced, and again recoiled under the grape shot of forty pieces of artillery, and the musketry of the battalions enscopeed within the courtyards, in the gardens, and behind the walls. Reille reinforced his columns in proportion to the desperate resistance they experienced. Wellington galloping up, surrounded by his staff, to the extremity of the terrace which commands Hongoumont, encouraged by his presence and his gestures the intropidity of his troops. He dispatched

t unfragmetten at Hongrooment.

General Byug with a last brigade of the Guarda, to mix in the action. A long, terrible, and furious combat took plane, with varying success, under the walls and in the orchards of Hongoumont. Some times the French troops renetrated through the breach to the courtyand of the matie, and us aften were they driven back with the boyonet, by the grenadiers of the Guards. At length the bountzers, more destructive even than men, set fire to the great barn, the out houses, stacks of corn. and the timber work. The strong walls of the old castle resisted the are; but the rebounding of the flames, and the dones volumes of smoke which curel ped it made its further occupation intolerable. No one could hope to return from it alive. The wounded officers and soldiers deposited in the barns perished there from sufficiency, and nothing but the chapel escaped the fury of the raging element. This appearing to them a signal of divine protection, the troops reguined fresh courage, and swore to hold out until death. Norther side was vanguished, nothing was victorious except the fire which devoured all. The English. unshaken upon the rising ground which commands the castle, retired only out of reach of the flames, and were merely soperated from the enemy by the conflagration 1 2,500 men of both armies found at once their death and their tomb under the burning fragments of the building.\*

One of Reille's officers announced this resistance to the Emperor. He cast his eyes on a plan of Hongoumont which lay open before him, and indicating with his finger the site for a battery of eight howitzers near the castle, said with an air of indifference, "There! take possession of the walls, and have done with it."

#### XXXIV.

The Emperor had listened to and looked on this melés from his eminence, without appearing much surprised at its result. His serious thoughts did not lie in that direction;

 Six thousand men of both armies are said to have perished in the stack and defence of Hougonmont.—Translater

#### Attack on Mont Saint Jens.

but, as we have said, in an attack on Mont-Saint-Jean, Wellington's centre, and the very heart of the struggle. He same moned Ney, until them inactive, and said to him, "This, M. le Marechal, is a day and an action worthy of you; I give you the command of the centre, and it is you who are to gain the battle." Them pointing out to him Mont-Saint-Jean, he ordered him to ascend it, and carry the centre of the enemy's army. Ney, recovering all his confidence, and all the energy of his greatest days, galloped off to form his columns and to storm the position indicated at the very first word of the Emperor.

The French troops rushed forward, and surrounded the enclosure of the castle on every side. The cavalry, in the impulse of their charge, reached an elevated ground which communiced the rear of Hongoumont. There the horse of General Cubieres was killed under him. The general himself owed his life to Colonel Woodford of the Guards. General Sir George Cooke, who communiced the English division, lost an arm in the last assumin of the Imperial Guard. At this juncture Wellington attered the magic words, "Up Guards, and at them!" which electrified the English army, and railied around him all who yet survived the carmage." Woodford maintained his position at Hongoumont from noon till eight o'clock in the evening.

Meanwhile the confingration at Hongoument had not slackened the action on that point, where Reille and his divisions, after having attacked, had to maintain their own position and defend themselves in turn. The Scotch regiments, disludged from the castle, and now strengthened by two fresh brigades, under cover of the English batteries, threatened to charge the French battalions and turn their centre. Four hundred pieces of camon approaching each other at each discharge, ploughed with their shot and shells the earth, the trees, the crops, and the combatants. Every hillock, every eminence in the ascent of both positions, attacked by turns,

<sup>\*</sup> The magic words, "Up Courds, and at them !" were uthoused at a later and much more critical period of the action.—Francistor

La Ifate Campio in agentral by the Francis

proped one moment, componed of the next, because a serie of fresh carnete. Prestrate horses expluded shells, quitched herdies of cure cy and infantry stressed the coil, and dresshed the there with blend to the entent of a entere league, but neither the bie, nor the steel, nor the death of an inmy brave men result make either army weld an inch of ground. The bodies of the English, Franch, and Scotch troops, fallen at their posts, and king my their ranks even after douth, still corogand

the position in longer held by living combitants.

In this Hamte, which had been carried by the French, yielded them postancy but dead bodies and colored water 1) Lelon and bindes progres, pearer to the left of Napoleon, became Instituted by anguiged, drawn on by the damper of He lie's tractor, His nitillety ownered with an incoment fire the laughter In his front, but has builted were but in the rung ground buland which Wallington had taken the precaution to cover life lone, while the Linglish articlety firms into the French columns, which were percessed aspeced in their advances,

ewept away whole ranks of D'Erion's divisions.

#### XXXV.

At this moment Ney, who had just arrived at his post in front of Mont-Haint-Jean, was waiting for the last orders of the General Drougt hestening from Rossomms, put an end to his impationse, "Go and tell the Emperor," said Nay, as the latter was about to return, " that I shall accomplish everything he expects of me; and that Mont-Saint-Jean will give its name to one of the most immortal buttles of the army."

Dronot returned to the Emperor, and found him occupied with other thoughts. With his telescope pointed at the distant defiles of Ht. Lambort, and towards the bars ammences which command these defiles in rear and to the right, he thought he could perceive a dark mass on the horizon, but was uncertain if it was fixed or movable, or whather it was a forest, a cloud, or a hody of troops in position. Turning towards Marshal Soult, his major-general, he hunded him the telescope, begged him to look, and asked him what he saw, and what he conjec-

# A Prussian body of troops is seen by Napoleon.

tured. "I think it seven or eight thousand men," replied the marshal; "probably the detachment which your Majesty demanded from Grouchy." But this body appeared so immovable and so confused to the eye, that the numerous officers of the Emperor's staff, looking one after another towards the same point, asserted, some that it was a forest, others that it was one of those mists which the repercussion of the air, occasioned by the discharges of artillery, had rolled to a distance upon the hills. In this state of uncertainty the Emperor ordered General Subervie, whose squadrons were the nearest to St. Lambert, to detach himself from the right wing, and to advance with 3,000 horse to the heights of St. Lambert, to observe and hold himself ready to fight this mysterious eorps, if it was Prussian, and to precede and guide it to Waterloo if it was French.

Subervie and Domont had scarcely reached with their cavalry the point and distance assigned by the Emperor, when a Prussian prisoner, surprised by a cavalry patrol between Wavres and St. Lambert, was brought before the Emperor, and declared that the army perceived in the distance was the advance guard of 30,000 men whom the Prussian general Bulow, Blucher's second in command, was leading to join Wellington's army. The prisoner further said that Blucher and the remainder of the Prussian army had slept the night before at Wavres, and that they had not seen the army of Grouchy enther in front or rear.

# XXXVI.

The Emperor, astonished, and seeking in vain to explain this presence of a Prussian corps on his right, and this total disappearance of Grouchy, instantly wrote a third despatch to this marshal. "The battle," he said, "is at this mement waging on the line of Waterloo. Manœuvre rapidly my direction, and fall upon the troops that are endeavouring to disquiet my right wing. I am this moment informed that Bulow is to attack me in flank. We think we can perceive his corps upon the heights of St. Lambert. Lose not a moment in rejoining me and crushing Bulow."

Wagalann andere Labon to advance upon At. Lauthort,

The officer who carried this order galleged off at henced in the direction which he appeared would lead him to the army of Grousby. Doment and Rubervie had assembly arrived on the heights of Rt. Lambort when they sent to inform the Emponer snot the curps which had been partly seen was in reclicy a Pression corps, and that they were conding out detachments on their wings in ecousts of Grousty. The Empany receiving these communications, one on the other, early not eccount for the silenes and the vacancy observable in the direction of Warres, where Granchy's connon enght new to be thund on the year of Hulow. Uneasy though contident in the monatures of Groushy, which every moment might bring to hight, he resolved, notwithstanding, to uncover a little his line of enttle on the right, to make head against the contingencies with which Bulow's approach threatened him on the side of St. Lambert. He sunt orders, secondingly, to Count de Lohan. one of his confidential generals, to quit the position he canopied m front of the English left, and to advance with 10,000 men upon the gorge of St. Lambert, in a position that would enable tum, in case of necessity, to resist 80,000. Labou obeyed, carrying off 10.000 combatants from the struggle in which they were engaged, who were thus lost to victory in an intermediate post of observation, where he could neither fight nor manenere against Wellington.

Time unhappy, and perhaps excessive prudence of the Emperor, at a moment when time and rapidity would compensate for deficiency of number, weakened his army, already diminished by throughy's corps, to the extent of 18,000 soldiers not neveral excellent generals; the line of battle now counting no more than 60,000 men against 90,000. He did not, however, trouble himself about this inferiority occasioned by an excess of caution; but turning, after he had given the orders, towards trained Soult who held the pen, and continuing, in his mathematical language, to calculate the probable chances of victory or notest, which he had enumerated the morning before the matter. "We find this morning," he said to Soult, "ninety chances out of a lumidred in our favour; the arrival of Bulow deprives us of thirty; we have, therefore, left sixty against

New attacles Mant Saint Jame.

facty. If Growthy repairs the fault he committed yesterday in halting at Gembloux, and if he sends his detachment promptly, the victory will be only the more decisive, for Bulow's corps will be totally destroyed?"

Admirable song-freed of a mathematical genius of war, which, by direct of handling the mannes on paper and in the field, could reduce victory or defeat to the mechanism of numbers and manners reserves. Irrespective of those accidents which Providence reserves to itself, and of the mond position of the combatanes which increase or diminish armies by the force of sentiment. In his calculation he did not sufficiently reflect on the resolution with which Weilington had inspired his troops, to conquer or die at their past on the slopes whereon he had fixed them.

### XXXXIL

During these vacidations at head quarters, Ney, who was ignormat of them. formed the centre of the same into three culturers, and descended the slopes of La Beille Alliance at their head to storm the entitience of Mont-Santi-Jean. Generals Durante, Donnedot, and Marcognet communicad each a column mader him. Durume diverged towards the English left: Donrelies, annumering his appreach by a commende of thirty pieces of southern towards their right to severed beyond Hongonmont the eminences of the forest of Sugmes: while Marcognet commanded the centre column. New flow from one to mether wherever the danger was most pressing. The three changes were revesionable. Durante coursed all the fornified hunders between Mont-Saint-Jean and the expresse right. Macrosquet charged the two brigades of Generals Perponduct and Physican Photom fell dead in the some of his soldiers. The Beligions retreated in disorder; and the first English line dispersed and retreated towards the summit. Describer also drove back Byrig's hadraliants from La Haie Sainte to the heights above Hongonmont. Shouts of victory arose and were echood from each of the three French columns. They were repeated in the intervals of their firing, which reached even as for as the language of the English and Belgam armoes, who thought the lattle already last. The wounded that were

があるから

12

May procuse his normal persons of cut his analysis.

being conveyed from the field of bettle, and (central Marings. meta respoil that which shall-rud the front of the formal, and floughed up the Univels read, frightened these groups of commendations, the recessiff encumbration of a camp. Hery fled, appearing around their a current of pance, which was acres Increment by the equipment on the read to Brasenia. The I imperor perceived than emiliances, and throught his new in it a expection of defeat. Noy, who was properly to the mann of prison, found it moreovery to summer the artiflers of rearry pented at La Hillis Alleaner, to record to the summery rest. The natisfact descended the above from I.a Stelle Atheres, at a galley, to the right and cone of Stry's solumn, but the ground being cut up by the heavy fame of the fire more day, the wheels much be the nebstreen Livery all et of mon and bornes was frontless to release the gun exercises from the read and india, New, in expectation of the arrival of his articlery, pursued him course still fighting, towards Most Sout Jann, and on arriving at the hast ammunes he thought he had wen the day.

# XXXVIII.

Wellington, who was on horseback in the midst of his staff, under a lofty tree, an object which was frequently struck by the French round shot, saw the disaster which had befallen the artillery in the hollow. He galloped towards two of his regiments of dragoons, drawn up on the edge of the slope. He ordered the curle chains to be taken off the bridles, that the horses having the greater impetus uncontrolled by their riders, might crush the French cavalry down the slope under their irresistible weight and impulse, a desperate mannerare worthy of the Numidians against the Homans, and which the height and impetuosity of the English horses rendered still more despons to interiente the men with liquid fire, whilst the sound of the clarion should intexicate the horses; and launched them himself at full speed down the declivity of Mont Saint-Joan \*

<sup>\*</sup> We are authorized by high military authority to demy this state-

New roots the Hampuniana.

These two regiments, precipitated like an avalanche upon the French infantry drawn up in squares behind Ney, shashed in amongst them with the welveity of a rock term from its hed, reached the French butteries imbedded in the mad at the bottom of the valley, salaring the gumees, outling the traces, eventurning the carriages, and thus extinguishing for the remainder of the day the fire of this artiflery. Colonel Chandon last his life on time operation. Marshal Nev, who had witnessed from above this limester of his artiflery, and the have committed in his squares by the English dragons, launched against them General Milheat's regiments of oninsmiers. The consessions, with less imperposity, but with equal neuroge and more scrive horses, charged the drugoms, whose horses, though of greater power, were less manageable to the rein. One half of them perished in the comissi, and the mutilated remainder were driven back by the currenters upon the heights. The smillery was avenged, but the feat was accomplished

### XXXXX

Messawhile New was advancing showly, but constantly, with his otherwis of attack. On reacting the pulisaded entrenchments, he charged the Hanoverians who compled them with Milliant's communiers, and his light cavalry, who routed the Hanoverium, and killed General Ompteda, who communded them. Major-General Poissonia, who had been sent to me place the Hanoverisas with three regiments of dragoous, also fell beneath the seadly thrusts of a party of lancers. New succeeded in reaching, under a cancer of fire, of shell and round that, the topmost slope which led to the terrace of Month-Saint-Jean. Here, as at the foot of the walls of a fortress. French and English, officers, saldiers, men and horses, some endervouring to sommible up, others dushing them down again. all striking, were mingled together, under a continuous shower of balls from 200 meres of English smallery; firing into each others breasts, solving, beyoneting, tearing each other, making of the dead bother of men and larges, some a manyers and others disody steps, to defend, or to escalabe the glarious summit. Noy, who som amidst the smales the fine. It apadema sembedagriphen dark at f.

I rough uniforms at the branch of the platons, restood forward to sense his victory, according word at the name time to the Limpons, that may last affect of the possess would give here the best hand a supplied in recombine, were already sending of their field equipments to Branch

the train planet major, rown, and grature, in the coldet of his staff, his trains planet major, rown, and grature, in the coldet of his staff, his trains at largely relevant from a territo least of new of his grand, when he ordered to form their columns and fly to the augment of his whole he was releast to and for in the valley from early to corps, to animals his impatient reserves, a trained shot from the linghals hatteries hilled theorem I termen, of the artifley, by his sole. He new him fall with regent. Heat the heat of the action gave him up time to deplote a single loss; he returned to his post, and again democrate to deplote a single loss; he returned to his post, and again democrate, and the final

triumph of hey.

The introjection of victory at length displayed itself in his funtures. With his arms around on his broad, he walked backwards and forwards, smidst the plans of the intils unfolded at his fast; his eyes fixed on the immovable amobe of Mont-Baint-Jann, which mother advanced our retired, in spite of the inserment thunder that langed from theme derive electedes. them stends, bewever, he seemed to semiomplate beforebasid the fair of the battle, and that of Engage, already visible to him along. Marshal Boult, with a face of brouge, a warrior whom early froid was mover unland, or everyall from the alternate triumphs or discontragements of war, limped after the Emperor, receiving his impressions in histo, transmitting his orders, and sharing and mainining his confidence. All the intervening ground between In Hain Sainte and Saint-Jenti was awayd of the emotor's troops. The French sermy severed with its cultimes, its squares, and its reserves already formed, the andivition vinible to the eye of the forest of Heigerien. The slackened fire of the Grigheli artitlery section, by these long listarminalism, to indicate hatteries allement in anonemism by the subsect of May's suirmedorn. Namely all the Kongeror's staff Aspect of Brussels on the rumour of Mapoleon's victory.

being sent off in different directions, bearers of his final orders to the reserves and the guard, Rossomme presented the aspect of a bivouse full of leisure and security, after the fatigues of a victory, in which the general has nothing further to do than to order the pursuit, and complete the glorious results.

Behind the English army, on the other side of the forest, everything, on the contrary, indicated confusion and the commencement of a defeat. The road to Brussels, and the borders of the fields on each side, were crowded with the wounded. dragging themselves onwards, and sprinkling the road with their blood, or being borne by the sick waggons to the neighbouring cottages. A long column of panic-stricken peasants, of women, old men, and children, driving their flocks before them, or carrying off their furniture and effects in waggons; soldiers, officers, and generals struck by the enemy's balls, horses dving by the sides of the ditches, military servants hurrying to save the equipages of their masters, formed over a space of four leagues nothing but one mass of fugitives from the field of battle to the gates of the capital. The cannon, which had been booming since eleven o'clock in the morning, approaching and increasing in volume, had rent the air and dismayed all hearts in the streets of Brussels. The entire population had quitted their houses to question each other in the public places. The rumour of Napoleon's victory, which should vield Belgium up to his arms, and for the third time turn its flourishing fields into the distracted and sanguinary arena of Europe's contentions, passed from mouth to mouth. The people were panic-struck, the princes, the nobility, and the wealthy inhabitants dis mantled their hotels, and fled with their families on the road to Antwerp.

# XL

Such at six o'clock in the evening was the striking contrast in the aspect of the two causes in both armies.

In the midst of the battle—Wellington, straitened and almost forced from his final position, between the skirts of the forest and the slopes of Mont-Saint-Jean, the summit of which was nearly attained by Ney, and subsequently carried by the textible.

#### Assessed of Warringson

guard of Napoleous—has regiments devalfully cut up, and thousands of their dead left behind their upon the alopes of La Hair Saints of Housemanni, and of Waterless—aloves of his generals dead around how, and are eight them his friend and right hand general. Picton—eight of his sevention aidea docump killed or wanned—Hucher vanquished and wandering at a distance from him in the phone of Namur —and Bulow, where he had been expecting all the day, invisible to the officers where he sent every hour to charges the horizon on the aide of Wayres.

But the fortune of Wellington, entirely at built is every. thing that surrounded him, was all centred in himself, and in the unchaken tendingap of dving ar comparing with which ho had inspired his army. Having already had seven borses worn out or killed under him. Walangton mounted the eighth, and galloyed from begude to beignels, to inspere with a few words order, activity, enthusiants, confidence, paginge, contempt of death, a menor of duty, and the cool but invincible becomes of a free people; and returned the next moment to resume his post of battle under the lefty oak of Waterlee, that his officers should not wander about in search of him on every change in the action that required his presence. There he remained, exposed to the balls which rattled in showers amongst the branches of the tree, looking no longer for victory but for night. For night, now his only hope, could alone bring him the Prussians, through the darkness and the defiles of St. Lambert.

But night came not to his wish, and the columns of the guard were already in motion to storm the terrace of Mont-Baint-Jean, under the eyes of Wellington, and yet no sign of the Prassians!

#### XLL.

By a strange, and perhaps a fatal chance of battle, which paralyzed his soul, dissipated his powers, and withheld his arm when about to strike the final blow for which there was yet

<sup>\*</sup> This is an error; the Duke's charger, Copenhagen, here his Grace through the day,- Translater,

#### Motion massion towards Wateries.

time, it was the Emperor who first saw the Prussians, very distant, and still few in number, behind the summits of the hills of St. Lambert. Let us now see what was passing, equally unknown to Napoleon and to Wellington during these mystifications, at the armies of Blueher and of Grouchy.

The latter, as we have seen, by his involuntary delay at Gembloux, having lost sight of Blueher, could not ascertain the following day in what direction to pursue him. This hesitation had given Blueher time to reorganise his troops at Wavres, to inform Lord Wellington that he was about to approach him towards Brussels, and to order at once in that direction the 30,000 fresh men under Bulow. It was, therefore, agreed upon, that whichever of the two allied generals should be first attacked by the Emperor, should accept the battle, and resist without yielding an inch of ground, till the arrival of the other, who was to advance during the action and attack the army of Napoleon in flank.

This convention was the secret of the obstinate resolution of Wellington to right till victory or death should decide the face of the battle on the narrow borders of the forest. Blucher informed of this on the night of the 17th, by the despatches of the English general put his troops in motion at daybreak on the 18th, to reach the position of Waterloo, over the immense distance which by between it and him on the eve of the battle. Wellington, without being certain, presumed such would be the case. The uncertainty of the positions occupied by the Emperor prevented Blueher and Bulow from communicating by couriers with the English general, and all was, therefore, conjecture and checurity between them. Meanwhile Blucher was now at four leagues from the field of battle, preceded by the first corps of Balow, marching with precantion and frequently stopping to ascertain by the sound of the cannon, the proper direction, so as not to go beyond the line, and be cut off by Napoleon's right wing. The Prussian army. therefore, dragged on slowly, rather than marched, amidst deep gorges, narrow, inundated, and muddy, hollowed out of the chalky soil, between the high passes of the defiles of La Chapelle

Homester & surryments,

It was those that the Property had acut orders by these per manyers, during the founding evening and night, to Capity eley, to good a detachment of 7,000 men first, and then to adverse in to I free hand if, to communicate with, and post the burgers palacity dictains, uncertainly of the direct there to her for home of the assert with farmer by, and this every try. there of the many general in confident to as gla officers mother it convert not be perfored orders, but led those desputations gating blue of tree why had the listed by the of the Hingaryer. list was wereleving about, executing the or for that he land repercent to follow 15, where, but my for the Presented, but not findtog them, fearing equal f to be not of the limpeter's reach, if his proved too far towns to Namur, and to allow the Prassums to tungenian and covers ofter their defeat, if he quitted them too poors to approprie Compulsion. A maniphented and final positions, who is famorante bus become tota treasure or favoranty, and which was nothing more than the letter amounting of the orders of Supelions, the forced cantain of a general feeling his way when the much detailed from his centre, and equally fearing to follow too closely, or too desidedly violate as impredent order.

### XI.II.

It is quite true, however, that Grouchy's generals, and amongst others Excelment, a consummate and adventurous soldier, in advance of Groushy on the track of the Prussians, had informed him that illuster and flulow were inclining towards Wavres to effect a junction with the English. It is also true that the marchal's other generals, Gérard and Rumigny, and some colonels of the army, having halted at moon on the 18th, at the village of Walsin, between Wavres and Gembloux, had heard the campon of Waterloo, from the summit of a pavilion in the garden of their quarters, and had exclaimed on calculating the degree of sound: "That is the cannon of Wagram!" The marchal, on being informed of the siroum-stance, went also to listen to the still increasing camonade, and the owner of the house being interrogated by him, had indicated the forest of Solguise as the focus of this tremendous firing.

## Conflict of opinion in Gooteby's camp.

General Gérard, whose blood was boiling with impatience, had cried out to the marshal: "Let us march towards the cannonale!" General Valazé, running up at the same noise, with a country guide, exclaimed, as he pointed in the direction of Mont-Saint-Jean: "There is the battle! That's the direction of the battle!" The guide confirmed the exclamations of the generals, and told the marshal that he would undertake to conduct the army thither in three hours. The fiery Colonel Briqueville, as Excelmans, Gérard, and Valazé had done, cried: "Let us follow the sound! Let us march to the cannonade!"

Even the dragoons, grouped around their officers, demanded to be led in the direction of the sound so attractive to the warrior, pointing towards some light ash-coloured clouds on the horizon, rising slowly in the heavens over the hills, and asserting that they were caused by explosions of powder, shining in the sun and put in motion by the wind. Grouchy, not considering himself summoned by the Emperor, and fearful of failing in his duty by quitting the enemy near Wavres, restrained his impatience, and pursued a route in a parallel direction to Napoleon instead of marching directly to him. Excelmans alone, carried for ward by the true instinct of war, advanced with his dragoous to the Dyle, and would have crossed that river with them. But being recalled by an order from the marshal he was compelled to relinquish his bold attempt, and to stifle his presentiment. That presentiment would have saved Napoleon. Grouchy's passive obedience ruined him. Some hours after, General Berthesène. of Vandamme's corps, approaching Wavres, perceived from the heights the firing at Waterloo, and Prossian columns advancing towards it. He informed Grouchy of this, but the latter said. "Tell the general to rest tranquil; we are in the proper direction; we have news of the Emperor, and it is upon Wavres that he has ordered us to march."

It was only then, in fact about four o'clock in the evening, that the marshal received the Emperor's second order, the officer who bore it having wandered about for nine hours in search of him. He might have understood by the length of the battle, and by the tremendous cannonading, the probable occasion Napoleon had for his right wing, and therefore should have

8

Champales a serven

approached him more density than by Warren. He del son though of the kind, and the exect but proved that he was wronge He naula Vandamace attack Waveen This one will town town fruithmely therein away When trenend Girne ful Vardamine 4 discount was reduced to energy the religion defended by a would trad great I antronched belon I walls, he tarned towards one of his auto-decamp, M de honogry and each to him with hitturnose: "When a come of contents to the powerland without of exerything that has possed here sized marriage, when he receives makers lake this and duty compuls him to chay, technical resource for hire but to die. A quarter of an hour after this he fell under the ead of Wavres, with a ball in line chast, and has soldiers having eaught him in thest urms ha berg saled he show agony, depleaning, not like death, but the qualitas manner in which a life had been as speed which was devided to the erroy and his country. Trems is see abore to the locart of Community, who was a consistential and interpolgeneral, and more bound up in Sugalom's come that any other by his strongle against the Duke d'Angoulense in the south, and by the recompense he had received for it from the Emperor in the dignity of marshal of France. His fault lay in not disobeying the Emperor, by obeying the more imperative impiration of the cannon. The Emperor himself had evidently committed a still graver fault by removing to too great a distance from a wing so necessary to his army, in the presence of two armies, each of which could cope with his own. He had premined too much on the defeat of the Promising the evening before, and on his victory over the English in the morning. To despise one's enemy is the pledge of success at the commemoragent of a struggle between nations; but it is the anaroof a conqueror, after long campaigns in which he himself has taught his rivals the art of war.

#### XLIII.

At the moment the reserves were advancing to support Ney, the Emperor, who only asked an hour from fortune, and who thought he had obtained it, heard in the intermission of the

# Approach of the Presista.

cannonade from Mont-Saint-Jean, distant discharges from the side of St. Lambert. He did not trouble himself about these, and scarcely removed his eyes from the point of attack where Nev, under the fire of the English guns, was waiting for his reinforcements which had nearly reached him at the foot of the terrace. Napoleon thought that these discharges indicated nothing more than a chance encounter, upon his extreme right, between Gronchy's division and the advance guard of Blucher, and he no longer doubted that he would have time to finish one victory before he should commence another. The smoke, however, approached, the camponading increased, and officers riding at full speed towards head-quarters, undeceived him in spite of himself. Grouchy's division existed only in his imagination it had received no order, and no intelligence was received from the army of this marshal; the plains and hills in front of; Wavres were silent and vacant. "Grouchy!" Napoleon exclaimed every instant; "where is be? What is he doing? Send more officers after him, hasten his march, he must be within reach of us under the hills of La Chapelle, or towards the Dyle."

His only reply was the appearance of the long dark columns of the Prussians and their flags, which he refused to recognise, although the black eagle was visible to the eyes of his staff. These columns, at least 50,000 strong, were already debouching and descending from the defiles of St. Lambert, driving back before them the 3.000 French light cavalry, and marching rapidly against the troops of Count Loban, which covered the right of Planchenoit. At the sight of this the Emperor recalled the order for a general attack which he had already given. He abandoned Ney to himself with the left the centre, and the reserve already engaged, keeping Loban to cover his field of battle against the Prussians, continually increasing in number. It was no longer to be doubted that Groucky had been outstripped. Bulow, and very soon Blucher also, who was perceived in the distance, would arrive in full force in the middle of the scene, and effect the cutastrophe by the annihilation of Lohan, if Grouchy should not arrive as promptly as themselves. But he still flattered

Labon fights the approaching Prassians.

himself that this general was following, or keeping up with the Prussian army; and every cannon shot that he heard behind Planchenoit went to his heart, believing it to proceed from his right wing.

Meanwhile Lobau, stationed between Planchenoit and Bulow, fought the Prussian army with intrepid assurance, and stopped it for nearly an hour, under the walls of the church and in the church yard of Planchenoit; but while Lobau and the sixth corps were devoting themselves to check this irruption of a new army, the Prussians were constantly increasing; and throwing themselves with a formidable artillery upon the heights more in advance at Planchenoit, towards the centre of the French army, they cannonaded from thence the school-house and even the building, whence the Emperor governed with his eye the struggle of the three armies. The balls flew over his head and struck the trees and the walls around his head quarters. The peril of the moment withdrawing his attention from Ney's assault, Napoleon suspended the movement already begun towards Mont Saint Jean, by his young guard, and directed it at the utmost speed to the support of Count Loban. Ney, in his impatience, turned round and saw his reinforcements take another direction; he stopped, he reflected, he hesitated, and he saw that the victory or defeat of the army thenceforward depended upon him alone. Belving, in the extremity of the moment, on the mexhaustible courage of his own soul, to save all by bringing matters to an immediate issue, he sent order upon order, to hasten to him all the reserves which he saw in position on his left, or in rear of his columns; the drums beat the charge on every point, and a torrent of troops poured itself forward on Mont Saint Jean.

#### XLIV.

The English army had scarcely time to breathe between the two assaults, and Wellington, immovable on his wounded horse, was looking with an intrepid despair of victory upon this outburst of the French army towards himself alone, when Bulow's cannon resounding suddenly from under the hills of Noy storms La Hair Samte.

Planchenoit, which still hid the Prussians from him, brought him at length the assistance he had so long and at anxiously expected. "Forward my lads!" he exclaimed, waving his sword to his troops: " we have stood long enough to be attacked. it is now our turn!" An English column immediately rushed forward, and durting upon the left of Ney's columns. wanced to sturn. La Haie Sainte, and to clear afterwards the intervening space between Ney and the Emperor. La Haie bunne, which was covered and defended by the French inlearry, opened a newy fire upon the advancing column, while New puriod forward the lancers and the chanceurs of his corps dernice upon their finniss. These swept the English regiments, as they were recurning it disorder defore them, pursued them, and clearing at their heels the last ridge of the terrace, wince was less inaccessible to the left, re-formed and charged the English artillery stationed on the edge of the slope. killed the gumers at their posts, pushed forward beyond the silenced issueries, and assaulted the English squares of infantry of reserve. even as far as their camp, where they fancied themseives under sheher. Ney himself rushed at the head of the curreners, to support his cavalry, whose shouts of victory he neard upon the terrace. There he maintained his fournig for a moment, less like a general commanding time a soider mounting a breach : while the English, amezed, did not venture to attack and drive inn down again. For a moment he maniged the hope that his buidness, his promptitude, his entitusiusm. and his success would induce the Emperor to neglect the Prissuant and send him his guard. But Napoleon, will took in the whole field of buttle, and who foreser that an incomplete victory, by the second it commend, would be followed by a necessary retreat, and a frustration of the heroism of his troops, murmured against the temerity of Ney. Marshal Soult participated it like views of the Emperor. "He is compromisrig us,' he said, " as he did at Sherry: he sends us on heyond our mesus: and curres us forward on one side more, whiles we have it must been against al. "The is a premature movement which may com us done," said Aspolant. He samined while he condemned the intropidity of his general.

Hangerente alement auf Parteile beranten

#### MIN

Itaring this short dialogue at bead quarters, lies, who had indenticed that far, was officially determ back under the about inf Williamon's entire envalue who deshed down the unrehal and the columns to be bettern of the slope, and even beyond the Lingerham on secting this, and leaving that hely s prognition retient would break his centre ordered bellemann, Milliant and trayed to unite all their divisions of cuirassiers to the lancers the diagrams, the chassins, and mounted permaters of the good, and to support lies it his defeat. This immeries mas of horse the most worlder and colonia while of all Larroge, the final thunderbull of all the greent I remain leattles, to the minutes of 10,000 horses, charged at a pulling the Parglish cavalry which were deployed to receive But Wellington did not wait for the shock, on the approach of the Period squadrons, destring on annext times of " Vivi I language at! the Langelish regiments serie three in lands in Lyo may use to the right and left, and pering seet, precise of cambon in batters, which poured a reg rather energy of groups should appear the decided grounds. while of the front ranks in fantly stirled the ground above a dead or matcheted bodies of men and boyees. But the remaining or hed fargard salenced a second time the Linglish arrase, and charged the eigenves of Mellington . In ingrestation is proved by him of inter-als to support and every each office of the with lood the rolling his of their squares penetrated to in In Correct to the Lingbish army thought them but to a make recompression, retired and referenced after the charge of reme their once tupon other equates becoughte more acres in s was the thereby thesteral their borner that more frequences red mer again the ground under their to enels . After a res that it the Anighth squares spread them of its out like a factor, exceed the surface of their fire and is barned square again, to most with greater reductly another death. One bounder about the so to dear this mariner with is turn the real margins continue time is Exposer of the engineering of the contract of the engineering of the e to two thirds of their original number, but remained immerable

# Beavery of both acuies.

notwithstanding, resolved to die to the last man rather than yield their position and give up the victory. One Scotch division of 4.000 men was reduced to 400, and asked for a reinforcement.\* "They may die," replied Wellington, "but they must keep their ground. Nothing but night or Blucher can now give us reinforcements!" The division obeyed and stood its ground

The Duke of Wellington, the Prince of Orange, Lord Hill. Pozzo di Borgo, and Alava, a Spanish volunteer generat, flew by turns from one regiment to another to animate them, entered the squares, received the charges, and quitted them again after their fire had been delivered, to fly to another, thus setting an example and imparting resolution to all. "Stand fast! stand to the last man, my lads!" repeated Wellington from square to square; "we must not be beaten: what would they say of us in England?" This was Nelson's word of encouragement at Trafalgar, the eye of England was upon every one of her soldiers.

He was in despair. however, at seeing his gallant companions-in-arms falling around him on every side. "Great beavens!" he exclaimed, on teholding the sun slow to disappear, and Blucher tardy to arrive, "must I then see these brave fellows out in pieces!" Never were the French so desperately bent on victory, and never were the English so unshaken by defeat: they felt that they were now contending for the last time for the prey of the world. Modern ages have never witnessed so terrible a struggle of two nations, hand to hand, upon so narrow a spot of ground. All was blood, dead bodies of men and horses, cannons, gun-carriages, and broken arms! Nev. forgetting that he was a general, and leaving each regiment to its own instinct, fought single-handed, waving his general's hat with his left hand, has broken sword in his right, and his horse killed under him at his feet.

General Lesourd having received six sabre wounds, dismounted while his dragoons were rallying for a fresh charge,

This is evidently an error. 400 must be meant instead of 4,000, and 40 instead of 400.—Transister.

### Unliquity of the Acute betreepe

med his arm amputated, and the blood stanched, then mounted his notice again and charged with his squadrons. On both sides they appeared to breathe only to kill each other; to strike and he still ken was to live! Comerals, soldiers, even the horses themselves seemed to have taken leave of existence, and to sack, as in gladatorial games of old, to fall with the greatest glary, and upon the body of the for.

The France of Orange, worthy on that day of Wellington, and of the throne he was contembring for, was surrounded, annotate a small body of followers, by a whole squadron of French entinesses, who were on the point of cutting him down. The 7th Belgian buttalian arring his danger, charged the curressors with the bayonet, backe them, printinted and delivered their hereditary primes, who, taking his decoration from his breast, throw it into the midst of the battalian, exclaiming, "For all, my have follows! You have all wan glory and saved my throne!" A cry of, "Long live the Frince of Orange! Long live the king of our children!" arese from the liberating battalian.

### XIVI

But the 10,000 knowle horse were still riding over and ravaging this field of battle, dienched eith water and blood and knowled like one wast mass of red clay under the feet of 20,000 horses of both armies . Wellington having quitted the meter for an intent, returned to his post under the cork. her ingrees and, three side decompost his side, but of seven teen, the remainder heige either killed or counded. Then his tele regard to his eye he contemplated for a few manients trustemper of energys, and saw that the musket balls of his equality said district against the enimages of the french earth, the posted from rank to rank of his gallant strater. the color to allow the modern to be he charged without fixing, to print the boses cheste with the points of their hazarets to sign under the feet of the animals and rip up their behind were the short header and rain by these children of the north The section of ged and themsel exampled in against next in caratry - these motes to seed for three whole hours, will be loss

Napoleon's admiration of the British troops.

of from 12,000 to 15,000 men of both nations, without yielding a foot of ground on either side. The dead and the wounded were heaped upon the mud, while the survivors filled up the spaces by closing to each other, at the almost inaudible voices of their officers. Ney, re-mounted on the horse of one of his troopers, was carried backwards and forwards by the ebb and flow of this sanguinary tide; sometimes as far as the English reserves, sometimes to the ridge of the terrace. The slightest reinforcement of fresh troops would have given him the victory and the road to Brussels. One of his batteries was already sweeping it, and sending its balls into the midst of the column of fugitives. But nothing could shake those brigades, which incessantly renewed, with the imperturbable phlegm of the north, the manœuvre of deploying to extend their fire, on the retiring of the French squadrons, and re-forming square on their approach in a fresh charge.

# XLVIL

Napoleon himself, whether he thought at the moment that Ney had gained the victory, and that the certainty of vanquishing afforded him impartiality enough to praise an enemy; or whether the professional man was stronger in him just then than the partisan, was admiring from his position, through the volumes of smoke, the sinister beauty of this spectacle, the solidity, the evolutions, and the precision of firing and mancesvring of the English. "What brave troops!" he exclaimed, with the accent of a generous enthusiasm and manly pity to Marshal Soult, standing by his side, on the rising ground whence these two warriors were contemplating Mont-Saint-Jean: "What brave troops! and with what constancy and vigour they work. The English fight well, it must be confessed, we have taught them the way. They are worthy of us; but they must very soon retire!" "The French cavairy surrounded us, as if it had been our own!" wrote Wellington himself, some days after, in his account of the battle. But in spite of the headlong bravery of Ney, of Kellermann, of Guyot, of Milhant, of Lescourd, who commanded that cavalry, no spirit of

Repulse of Ney.

unity governed these scattered charges, and gave to these solid regiments the mass, the weight, the perseverance, and irresistible impulse of men and horses, by which a great cavalry officer formerly rendered this united arm of the service the final arbiter of battles. Murat was needed to lead these squadrons; his eye, his soul, and his sabre failed the Emperor in his atmost need.

He was at this moment at Toulon, obscure, hidden, repentant, weeping for his fault, vainly imploring for the field of battle to wash it out with his blood, and his heart was gnawed with grief that these regiments were about to charge and to die without him! All military men agree that the absence of Murat was the fortune of Wellington in those last charges of cavalry at Mont-Saint-Jean; and Napoleon himself, although embittered and discontented with this master of final defeats, could not help repeating frequently: "Ah! if Murat was there!"

# XLVIII.

The absence of this hero, the invincible solidity of the English, the stoical constancy of the Scotch, the successive scattering of the French charges, striking everywhere and penetrating nowhere, the weariness of men and horses, after galloping and struggling for three hours, on broken and slippery ground, which exhausted the strength of the animals under a summer sun, the heat of which was doubled by the flame of the innumerable discharges and the breathing of men and beasts; finally Wellington's reserved batteries, re-conquered by the English artillerymen after the retreat of the French squadrons, and pouring showers of grape upon them, had at length separated the combatants, and drove Ney and his army back once more upon the ridge of the terrace, which he had vainly clambered up.

At this aspect of affairs Napoleon no longer hesitated, and Ney's danger even carried himself into the battle. He summoned General Petit with the light infantry of his guard, confiding to him the care of covering his right towards Planchenoit; and being for a while tranquil on this point, he formed a column

### Defeat of the French grenotiers.

of attack of the foot grenadiers of his guard, an invincible column, which he pushed forward to support his cavalry, and maintain it upon the plateau against the reiterated charges of Wellington.

These 6.000 grenchiters advanced with shouldered arms amidst cries of "Vive l'Empereur!" Wellington contemplated them with a degree of alterm springing from the prestige of this curps, immortalised upon so many buttle fields. He felt that he must act against soldiers like these not as with men, but as with an element. He awaited them, therefore, with a bentery of forty pieces of common, with lighted matches. As they ascended and approached the buttery fired a volley point blank into the invading mass, which as the smoke areas was seen to waver for a moment, then to close up as solid as before, and to advance as allent and as compact as ever: still with shouldered arms, without firing, and without bastening, or slackening their race. On a seroud discharge the same oscillation took place, the same closing up, and the same silence: only that the immense battalion was observed to press upon his centre, like some enermous repulle concentrating its fills when its head has been touched by the steel. On the third fischarge the English gazing down from the ridge on which they were stationed, saw the column reduced to an immirvable block of men, decimated by these three discharges of grape shot: two of the bettellions were struck down upon the shopes, with their still loaded muskets beside them: the other two hesitates, reflected, and at length recoiled before this rock of living flame, to go and seek another means of access to these impregnable heights. But Wellington covering his whole army with 2000 pieces of common awaited them everywhere behind the same rampart of bronze.

### XLIX

Napoleon turned pule, doubted at length of victory, felt when two late the necessity of entirely comparing on one point, if he did not desire to be himself compared a moment after upon every point. "My horse!" he exclaimed, down-

Supression office of Nagruma.

ing one last glame towards the Prussians, held in abeyance by D.L. Loon. Has horse was brought, a Persian steed, where as a swan, which he preferred riding in action, because his colour made nim known at a distance to his troops, and because he stood his so admirably. I have seen him, surviving his master many years; always proud, haughty, gentle, and raising his head at the name of Waterloo, as if he remembered his yor?

Naponeon mounted and galloped off, surrounded by his staff, and followed at a distance by an essort of some squadrons of his goard. He proceeded towards the left of his line, where his brother Jerome. Confidentinot, and General Reille were massed around La Haie Sainte and the castle of Hougoumont. Ney was aireasty togenhing to fall back, and was descending in confusion from the ridges before the artiflery and the railied cavalry of Wellington. It was high time.

The Emperor passed along the front of all the buttalions and squadrons that remained to him, in the centre and left of the place. He animated them, and pointed out to them with his hand the successful Mont reint John. An entirely new army, the removes of me articlery, of me cavairy, and of me grand, was formed at the voices of his generals. When formed, he darted forward muscil sword in hand to the first ranks of the leading column of his gland, and with a motion of his hand sending away to the right and left the generals and officers one armed to cover mine "All to the rear!" he eried, as he proceeded the very first to storm the steepest part of the acclinity and the most destructive portion of the ridge. A gloomy dence environed him for all felt that he went to meet his doom, whether for victory or death. His features, ever calm, appeared, however, to concentrate in their immobild, and in their olence, that gravity, the only expresmon of ardour allowable in command. Every one was silent behind him, and he was left to his thoughts; for it was felt that he was pitting himself against destiny. He marched thus for a few moments, within range of the 200 pieces of camen of the Lagirsh army, which, however, were yet silent that they might not throw away their fire; then turning to-

# Approach of Bincher.

wards his army, and ranging himself a little on the left, on the reverse of a hillock which sheltered him from the balls: "Forward! forward!" he cried, animating his battalions with eye, voice, and gesture, as they passed on before him; while, with desperate enthusiasm, generals, officers, and soldiers cried out in turn, "Vive l'Empereur!" as they rushed forward at full gallop, and exposed to the thundering fire of the batteries.

Ney, his face blackened with powder, his clothes soiled and torn in the action, and an expression of joy and victory in his looks, hastened to meet the guard, and leading them on to his own troops, once more re-formed, he directed in person this general attack upon the English line. Wellington's 200 pieces of cannon, and the 300 pieces of the French army, which answered them from the highest elevations of La Belle Alliance, covered the army of Ney and of Napoleon with a canopy of balls, while they stormed the terrace under this tremendous fire. Just then an officer galloped up to announce to the Emperor that the Belgians and Germans who formed Wellington's left, towards St. Lambert, were falling back in disorder towards Mont-Saint-Jean, followed by a cloud of smoke.

"Tis Grouchy! 'tis Grouchy!" cried the Emperor. "At last he's here, and we have won the victory! Fly," he said to Labédoyère, who was on horseback by his side; "fly and announce this joyful news to the marshal and his troops; it will reanimate their courage." Labédoyère galloped from battalion to battalion to where Ney stood, spreading everywhere the news of Grouchy's approach. "Vive l'Empereur!" replied the soldiers; "the day is ours!" as with fresh ardour they rushed up the acclivity amidst a storm of fire.

The Emperor's joy, however, was short and deceitful; the sport of fortune, which flattered him to the last moment with the mirage of victory to make his defeat more bitter and more complete. It was not Grouchy, but Blucher himself who was at length debouching from the defiles of St. Lambert. Grouchy had vainly endeavoured to engage him by an attack on his rear-guard on the side of Wavres. The old warrior, more daring than Grouchy, and through that boldness which is the genius of desperate cases, more fortunate, having heard the

Attack of the Imperial Guard.

cannon of Waterloo, exclaimed: "My place is where Napoleon fights—victory or defeat can only be where he is victorious or defeated. There we must go without troubling ourselves about an unimportant combat with his heutenant." He accordingly marched after Bulow. Night fell, and the Germans and Belgians thrown forward towards Papelotte by Wellington, still wore the French uniforms of 1813, Blucher's advance-guard, deceived by these colours, had fired, in their confusion, upon this lost wing of the English army, thinking they were actually engaged with the French. These troops, thus taken by surprise, fell back under the unexpected assault. This occasioned the error and the joy of Napoleon. It was soon to give place to despair.

1..

Meanwhile the confidence communicated to the marchal by the voice of Labdoyere, gave an invincible impetuosity to the assault of this third and last army. The artiflery and the extended lines of the Linglish infantry exhausted their fire in vain on the advancage quares and columns of the French, whose regiments though decimated, in hed forward upon the cannon and the bayonets of the enemy . A storm of grape shot awarted and fore them up on their approach; and a second time Segui horse, struck by a bullet in the flank fell dead under his rider, The murshal are e, and bravely advancing on foot, with his drawn sabre in his hand, led on his infantry to the attack, in which General Michel of the Imperial Guard was killed, and General Frant wounded. The two armies, for a while separated by the heaps of slain, assoulted each other again, hand to hand, amidst the smoke of incoment discharges the melée was so thick, so confused, and so furious, that neither the eve nor the voice of the generals could any longer discern or command the respective movements. It mined death around Wellington - His surviving companions of the battle Vincent, Alava, and Hill, thought all was lost, but he alone still continued to hope . " Have you may orders to give "" asked the chief of his staff, with an anxious voice, which seemed to hint. at the produces of a retreat. "None," replied the general.

Disappointment of the Guard at Napoleon's attitude.

"But you may be killed," said the other, "and your Grace may wish to communicate your thoughts to the next in command." "My thoughts!" replied the Duke; "I have no other than to stand my ground here to the last man!"

While Wellington was thus giving utterance to the testament of his thoughts on this field of carnage, General Friant, rising up from among the wounded, approached the Emperor, still sheltered by the rising ground, and told him that everything was triumphant on the summit of the ridge, and that the advance of the old guard was only necessary to finish all. This old guard, formed in column, flanked by battalions in square on the right and left, with a brigade as a rear-guard, was immediately formed, and marched slowly up the acclivity, followed by its artillery, to give a finishing stroke to the battle. These veteran soldiers, as confident in themselves as in their general. calm, grave, collected, ferocious in visage, silent as discipline, debouched in succession before the rising ground, which gave shelter to their Emperor and his brother Jerome, his aides-de-camp Drouot, Bernard, Labédoyère, Bertrand, his grand marshal of the palace, and the principal officers of his military court. Napoleon encouraged them with a smile and a gesture, to which they replied by waving their fur caps, brandishing their arms, and shouting, "Vive l'Empereur!"

They were, however, astonished that in the very extremity and crisis of such a battle, Napoleon remained so far from the scene of action, sheltered from that death which so many thousand men were braving for him. They expected to see him quit his shelter at a gallop, and throw himself into the midst of them as on former great occasions. The wounded by hundreds, sprinkling the hills with their blood, were constantly passing before him from the scene of carnage. The clash of the contending battalions was heard above his head. His brother Jerome blushing at his own safe position while so many lives were sacrificed for him, murmured in a low voice against this immobility of the Emperor. "Why does he delay in showing himself?" he said to Labédoyère: "Will he ever have a nobler opportunity of conquering or dying?" Soon after being himself sent by the Emperor at the head of a

#### Distracted for Emperior Grand

polarity of a simple grenadice. Supplient, who as yet thought nothing was lost, did not wish, and with reason to stake at the conclusion of a subory, I raise, the Linguis, and himself against a change bullet. Others say that both his more made body weakened by care and ansacty, kept him towards the end of this control day in a state of depression and insense bility which led him passively to await his destiny from events, rather than ensure it by his energy. But his soldiers were making supermutural efforts to wrest this destiny from the

The old goard, shattered in sain by the English articlery, clambered to the cress of the ridge of Mont Saint Jean, All gaves may before them. The Prime of Change, while rallying his troops. was struck by a bullet in the shoulder. This linglish square a received him in their flank, and opened, as in the invining, to give passage to a volley of grape shot from the artiflery within The old grandrolled has kingle turn at the oneaperted discharge, and whole companies snattered to it, detached themselves from the retain I fiel in confusion part the spot where the Linguisms was sheltered at 5 me cases of depair and of treasure ere attered to the discondited group is capación, no congrer while the American three discretions spectroses argued him excurptor for said three times to go him eif and support or lead on again his old ground, Thile Bestrand and Dro est the friends, as of exserved has brothe and preshed him tack into shelter ham the " What are you gang to do, " no " , and these Janve officers to laring - Rechert that the garation of Tracecory of the simple in considered H you person here we make perish with your . The Limperer yielded, and passivel in somed his post, whence he could neither see nor be seen tall the termination of the strapple

He assumption to but higher digmorance of the arrival of Bluener on the right field. He wanted and will reagen, to give time to the army engaged on the heights, to compact there before he amount read in agreement another enemy. Here the generals one are highling with such sterile enthusiasin upon the heights had been informed as soon as himself of the

# Discouragement of the French troops.

arrival of the Prussians. The intelligence soon spread amongst the soldiers, already fatigued with a nine hours' struggle, and disheartened by a resistance such as they had never before met with in the whole course of their previous campaigns. Uncheered by the presence of their Emperor, seeing the day decline, and perceiving no other reward for their victory over the English than fresh armies to pass through or to conquer behind them during the night, they anxiously expected every instant to be recalled by Napoleon, while they felt the ardour of the English redoubled by the certainty of being soon reinforced by the Prussians. The reserve of the English Life Guards, until then held back as a last resource by Wellington, charged with all the energy and vigour of an army which has recruited its powers under the united influence of hope and repose. Wellington himself, mounting his eighth horse, charged sword in hand, like a simple soldier, in the midst of his most gallant troops. Eleven out of twenty-two of his generals who commanded in the morning under him were dead, and lying under their military cloaks by the roadside of Brussels. The French troops now looked at and questioned each other in dismay, exclaiming as they turned towards the side where they had left the Emperor: "What is he waiting for? What does the man want? Is his genius totally eclipsed? Has he entirely lost his head?" When an army has reached a point like this, nothing but the person, the voice, and the heroism of its chief can restore its confidence. Murmuring under fire is the certain presage of defeat. Napoleon did not appear.

#### LI.

Wellington reappeared at the head of the 42nd light infantry and 95th Rifles,\* and charging the chasseurs of the Imperial Guard in flank, he broke and pursued them. putting them to the sword as they fled. This irresistible charge of two fresh regiments upon a broken and dispersed body of troops was the

<sup>•</sup> This was the critical moment when the words, "Up Guards, and at them!" were uttered, and followed by the overwhelming charge of the English Guards.—Translator.

### Barrier and the second of the second

angenia de general de investemente mangen de la francia de la frança de la companya de la frança de la frança d \$1 graduation of the section of the and the second of the second o and the second of the second o Control of the property of the second and fine the contract of the second s A second of the second of the second was given in the second of and you will not be a second process from gases. Contract of the first of the Market was and the state. and the second of the second o The second services and the service of the service of the second of the second of the second post of the second by second granter. more than the section of the first office the contraction of the energy makes subject and particular Tree for the content of the content of the content of the content of the content and the following of the second second second process of the second second second Market and the form of the second of the sec . The second of . .

And the second of the second o

In the control of the control of their colours to seek for personal enterings.

#### Final resistance and overthrow of the Old Guard.

safety in flight. Nobody commanded, and no one obeyed. Soult himself, abandoned by the army, abandoned it in his turn to look after his own safety. The route to the Sambre was about to be intercepted by Blucher. Every one saw this; and the instinct of individual safety, the only feeling of an army which, on losing its cohesion, seems to have lost everything, drove every one pell-mell towards that river.

Some bodies of the Imperial Guard still attempted a short and desperate resistance. The Prussian artillery broke their last squares in the plain, while Wellington's cavalry, rushing down upon them from the heights, sabred the scattered bands in all directions. Whole regiments flung away their arms and their knapsacks; the artillerymen cut the traces of their horses, and left their pieces in the ravines, and the soldiers of the waggon-trains abandoned their vehicles, or made use of them to fly across the fields towards Charleroi. One regiment alone of the old guard, the 1st, commanded by General Cambronne, one of the commandants of the grenadiers of the Emperor's guard at the Isle of Elba, still covered the flight of the army as a gallant rear-guard, against the English cavalry. Their file firing, retarded for a while two armies weary of fighting after a victory. The Prussians and the English pressed upon these two battalions on three sides, admiring and pitying their useless sacrifice. They suspended the fire of their light artillery, and the charges of their squadrons upon this block of heroes, and sent flags of truce to General Cambronne to propose to him to lay down his arms. The general, who had already received six sabre wounds in the retreat replied by one of those trivialities of sublime meaning, and cynic expression,\* well understood by the soldier, and which writers subsequently transform into phrases of historical display; puerile legends when heroism is in the deed and not in the word. General Cambronne and his regiment refused all capitulation and all pity from the enemy. He allowed their solid squares to be destroyed by the cannon. They thus for a moment retarded the pursuit, and gave time to the Emperor to make a passage for himself through the crowd towards the head of the army.

<sup>• &</sup>quot; The Guard dies but never surrenders." -- Trendster.

Last charge of Napoleons a trumps.

# 1.11.

The shades of night concealed him and his staff from the eyes of the English and the Prossians, so close to him. On arriving by the dreadfully encumbered road on a line with the last squares of his guard, Napoleon was tempted to bury himself with Cambronne in this last furrow of the field of battle. He turned his horse's head towards this handful of brave men, followed by Soult, Flahaut, Labédoyere, Bertrand, Drouot, and Gourgand, who had rejoined him and opened for him, sword in hand, a difficult passage through the dense mass of fugitives. The square deployed before him, and saluted him once more with the last and melancholy cry of "Vive l'Empereur!" Sublime farewell of the army, answering in the face of death to the farewell of Fontamebleau.

Silent and sorrowful, the Emperor seemed resigned, and determined to await there the ball which he had vairly predicted at Arcis air Aube, and which alone could absolve and illustrate his last fault against his country. The dense mass of fugitives a sung from all the hills and all the gorges of Waterloo towards this hollow, and interposed at this point between the laughth cavalry and the guard, embarrassed the enemy. Wellington's regiments of heavy cavalry could not penetrate it, but drove on heavily before them these unarmed masses like a flock of sheep which allow themselves to be crushed by the feet of the horses, for want of space to disperse themselves.

The Emperor observed before him some pieces of French artiflers, abandoned and overturned by the road side. "Raise and fire these pieces," said he to Gourgaud, and Gourgaud obeyed. A saisted by the grenadiers of the guard he discharged some of them on the English cavalry. These were the last cannon shots fired in the battle. One of the balls carried off the leg of the Farl of Usbridge, who commanded these regiments, and up to that period had escaped being wounded, in the midst of a carriage of twelve hours. He fell, the tweifth general of the English army struck down in the course of

#### Total rout of the French.

the day. His fall suspended the pursuit for a moment. His cavalry, burning to avenge him, soon sprang forward to the charge.

The Emperor ordered the guard to re-form square and spurred his horse to throw himself into the midst of it. Soult, with more coolness, seized the bridle and held him back, exclaiming, "Ah! Sire, is not the enemy already fortunate enough?" Bertrand, Drouot, Flahaut, and Labédoyère, conjured Napoleon not to give up in his person the army and France itself to death or captivity. He yielded and renounced the hero's death for the chances of a forlorn hope with his last battalions. His tomb was there, said Jerome. For him to live was nothing more than a forfeiture of everything. Men who die at the summit even of their reverses, leave behind them a pity which doubles their glory. Three times he had shown that he was not one of these—at Moscow, at Fontainebleau, and at Waterloo. He persisted in living and hoping when it was glory to despair. St. Helena awaited him with its languors and its paltry vexations, to punish him for having evaded death.

Cambronne fell, with all the soldiers of his regiment, under the grape-shot and the sabres of the enemy, to give a few minutes more freedom to the flight of Napoleon and immortality to the Imperial Guard. The English cavalry could only pass over the bodies of dead and wounded. The following day the peasant raised nothing but mutilated corpses from this field of death. It was the Thermopylee of the guard.

### LIII.

The moon, fatal to the fugitives, arose to illumine the pursuit; the two armies, English and Prussian, mingled together at the point where Cambronne alone had retarded their junction, at the foot of the heights of La Belle Alliance. Wellington and Blucher, the one a victor exhausted by thirteen hours of blood and fire, the other burning to complete the victory, towards which he had only lent a distant aid, met together on the very spot where Napoleon had slept the night before, and pitched his tent on the plateau of Rossomme. The two generals.

Meeting of New 2 25 a and Bucker.

dism unted and embraced, each modestly awarding the other the glory of the day. It belongs, however, to Wellington, who had dared all, sustained all, and accomplished all, in this terrible battle. Blueier had done nothing but make his appearance, and even that late in the day. But his presence rendered all hope of retreat for Napoleon impossible. Wellington had the victory, and Bincher the pursuit. This he undertook. " My brave fellows," said the English general to him, " are exhausted with blood, violence, and fatigue; they have been fighting for thirteen hours, and I should wish to spare them a little. They are my children, and have wrought miracles!" words Blucher took the general's hands, and pressing them in his own, bedewed them with tears of admiration, answering to him for the night, and taking upon himself the responsibility of the pursuit. He accordingly summoned all his commandants of corps. and ordered them to push forward even to the last man and last horse of his army against France. "My children!" he cried. mounting his horse as his regiments defiled before him, "let this night unish the enemy, that the sun in rising to-morrow may only show us the road open to Paris!"

Wellington then descended from the plateau, halted his army, and made them give three cheers for the victory. 15,000 dead, 10,000 prisoners, and 100 pieces of cannon were already the spoils of Wellington at Waterloo: Blucher hastened to complete the rest. Napoleon did not know how to conquer by halves, neither did he know how to save anything in defeat. We weep while we describe such disasters; but history which lies only adds shame to misfortune. France has no occasion to emblazon her glory by talschood. One man had lost all. The army, destroyed by his imprudence, was flying amidst the shades of night, vainly inquiring if he were dead or a prisoner.

# LIV.

Under the cannon of the Prussians, and the sabres of Blucher's light cavalry, an immense current of disbanded soldiers, of generals without corps. officers without regiments, of horses without riders, of baggage, camp equipage, and broken

### The pursuit by the Pursuitans.

shells, swept everything along, and was itself irresistibly impelled, upon the road and across the fields which, in two leagues of hills and plains, separate Waterloo from Jemappe. Napoleon, under the concealment of the night, followed this terrent himself, and endeavoured to get before it. Recognised from time to time by the white colour of his charger, the grey coat he wore, and the rich uniforms of his weak escort of general officers, the soldiers remarked to one another, in a low voice: "Tis he! There is the Emperor! He is not dead then!" and they respected by their silence the grief of his soul, and the humiliation of his great reverses.

A Belgian peasant, who served as guide to Napoleon and his staff, engulfed at once the whole of the army by leading them into the narrow defile of a single bridge to cross the Dyle, while several other passages in the immediate neighbourhood might have given them all an easy access to the other side. The Prussians, who were pressing close upon their rear, opened a heavy fire on them, as they were crossing this bridge, and possessed themselves of sixty pieces of cannon, with which the fugitives attempted to defeat it. The French general, Duhesme, of the rear-guard, fell there under the sabre of a Brunswick hussar. "Our Duke was killed yesterday fighting against thee." said the hussar to Duhesme, as he plunged his sword into his breast; "and thy blood shall pay for his."

The Emperor himself had much difficulty in crossing this bridge with his suite. All his camp equipage and his carriage, which contained his sword and military hat, fell into the hands of General Ziethen, and became the trophies of Blucher. Many officers and soldiers, preferring death to captivity, shot each other, to escape by a voluntary destruction the shame of such a defeat. Nine times during this night, the remains of the army attempted to resist, and to establish their bivources at points easily defended; but as often did the Prussians, animated by Blucher, storm these entrenchments, and disperse these masses, without chiefs, and almost without arms. General Pelet, and some other general officers alone, with a few hundred brave grenadiers, covered the road against the charges of the cavalry; but the night was neither dark enough nor long.

Napuleus daliberatas en his eutres,

enough, to preserve the unfortunate fightives from death. Of 180,000 men who had passed the Sambre four days before, searcely 40,000 re-crossed it before the day after the buttle.

Napoleon at length disengaged, after crossing the bridge of Jemanne, from the crowds who retarded his speed, passed without recognition through Charlersi, already encumbered with fugitives and wounded men. He did not stop till he had got a league further on, beyond a bridge over the Sambra. where he dismounted, and for the first time cines morning. took some nourishment. While he was thus recruiting exhausted strength, he deliberated for a moment with his officers on the course that remained for him to pursus, continue with the army, collect its scattered remains, recall Grouchy, raise Paris and the north behind him, invoke the patriotism of the people, even to despair, resist on all points. All back slowly upon his capital, while concentrating there the menns of defence, by which he might dispute the heart of the Empire, or enforce a treaty from the condition; nuch was the course suggested by the heroism of the soldier, and energetically advised by Flahaut and Labedoyers. On the other hand, to abandon his army to its fate, outstrip the news of his defeat at Paris, surprise the assembly of representatives. antomah and forestal the factions so ready to spring up, dissolve the Chamber, seize upon a new dictatorship, contend for the Empire while giving up the soil, and occupy himself with his reign and not with the frontiers; such was the instinct which harried him on towards Paris, as after Moncow, as after Leipsic, and as after Soissons and Bheims in 1814. sideration, no prediction of his young officers, could prevail in this hasty connect over his stubborn nature. He saw only the throne, instead of looking at the salvation of the national independence, and of his army. The Prussians already in sight on the other side of the bridge, were searcely retarded for a moment by Generals Petit and Pelet, of Morvan, at the head of two battalions of all arms, covering the person of their Emperor He got into a dilapidated post-chaine, as at Arriv-

'Auba, concealed by leathern curtains from the eyes of the lers who covered the roul, and of the pensents who were

#### Causes of the discomfiture of the French.

contemplating the rout of the army, while the cannon of Blu cher was thundering in his rear, as the Prussians were forcing the bridge over the Sambre, and profaning the territory of France. The horses, less rapid than his thoughts, bore him at a gallop towards Paris, by Philippeville.

## LV.

Such was the battle of Waterloo, lost, not by the army, which was never more indefatigable, more devoted, and more brave, but by the commission of four faults: the tardiness of Ney on the evening of the 16th in occupying Quatre-Bras; the indecision of Grouchy in not marching towards the cannon of the battle, and neglecting Wavres; the too great distance left by Napoleon between his army and his right wing commanded by Grouchy; finally, and above all, the loss of seven hours of daylight by Napoleon, on the morning of the 18th, in front of Wellington,—fatal hours, which gave time to the Prussians to arrive on the field of battle, and to the French army a second enemy upon its flanks, before it had vanquished the first. Of these four errors two must be ascribed to Napoleon's generals, and two to himself,—none to the troops. Neither his genius nor his resolution are recognised in separating himself from one third of his army, by an immense and unknown space on his right, without even verbal communication with this wing; nor when he hesitated till eleven o'clock in the foreneon before he advanced to storm Mont-Saint-Jean, and to deprive Wellington of the hope of being joined by the Prussians, already in sight on the horizon, but still three hours' march from the field of battle. He left Ney, half a victor upon the reverse of Mont-Saint-Jean, to wait for three hours the mass of the army and the Imperial Guard, instead of profiting by the breach opened by the marshal in the English army, to hurl upon it his centre and his reserve, and to sweep Wellington, scarcely resisting, from the field, before Blucher should be in a position to prevent the defeat of the English. Finally, his decisive impulse amidst the fire of battle could not be recognised in his ten hours' immobility

Navylenn's weakness at Waterlan

behind the billock at Ment-Haint-Jean, whilst his army was totally mornitoling teach by mounting to the breach opened by Ney, and waiting for nothing hat the presence and example of its Kangarar to the above itself and superior to desting. One of these facility alone was sufficient to rais an ordinary army, but all combined destroyed that of France.

Int in whi, in writer to be just, that Wellington and his army equalised by their intropidity the first generals and the best soldiers of France. The English peneral persecol the true genius adopted for desperate strugglos—the determination not to be real genius of defense —presive chadieness until denth. The Scotch regiments errored, without yielding an inch, the spot on which they were asserted to die.

Whomm arms them weleseeness in the wilitary govies of Napolann the day on which the thread of his decisy was out by that award which had conquered the world? Why was he in langur the ment of Marengo and Amsterlies? It was that we draw in four and translating our final had from the urn of decising, it was that he felt there was helicital him a country violated, three months before, by his ambient, and failth a country is which he country as a requestion, and hadres which he transland to conquest variety shall be and, that he was in the brink of a precipies, and that his and, divided between his part of acceptage, and that his and, and that his and,

"It was retten," he could at a later period, where excepting with hitterness to his full. Yea, it was written in his organ! Yea, the full mas written in the street that he had himself day, he soriting the army against the country, and haring turbing to stake against l'amps and against l'amps and examined brown at the summ time but this wise army which he translad to lose, and which he lest in not during to rish it in the lundage of Taxy. He neares length during the whole of this buttle last with one quarter, one third, or one half of his loves; waiting, wasquard, high, posture length and a unt at the same time withouthing his willing, passing to ward one by one half of his sore, his advance guards.

# The causes of his defeat.

his centre, his cavalry, his reserves, and finally his Imperial Guard, as so many isolated waves, to throw themselves upon, to break and exhaust themselves, and melt away against the rock of fire of Mont-Saint-Jean, which their united forces would have overwhelmed, without any doubt, before the arrival of Blucher, if he had begun the battle with the day, and given to his attack the weight of his whole army, the lightning of his coup d'ail, and the impulse of his presence. He was vanquished without being able to explain to himself the cause of his defeat, and therefore ascribed it to treason. He was only betrayed by his own genius. Twenty thousand dead bodies of his generals, his officers, and his soldiers attested their fidelity unto death. These brave fellows did not fail the man, the man failed them. Waterloo remains in history not as a failure of the French army, but as a failure of its chief. The army was sacrificed, not vanquished. Thus, unlike all other historical days which exalt or diminish the grandeur of a people, the defeat of Waterloo counts in the annals of the nation's glory as equal to a triumph. Europe lost none of its terror at soldiers who knew thus how to die, and an army that buried itself in its own blood. For the world, that day was a day of terror at the French name; for France, a day of grief, not of humiliation; for Napoleon alone, it was a battle foolishly hazarded, and feebly conducted; a melée left to itself, a fortune groped for in a deluge of blood, a renown eclipsed, a glory extinguished. a country delivered over, an empire lost. Such was Waterloo! Posterity will not call France to account for it, but Napoleon.

#### LVI

This defeat left nothing undecided in future events; for victory had given judgment. The war began and ended in a single battle; for behind Napoleon there was no longer an army, and behind the wreck of this army, flying towards France, there was no longer a people. It was not the people who had recalled Napoleon, and who had made his cause theirs; it was Napoleon who had seduced the army with the spell of his glory, and had made it the stake of his second.

Superiore dies to Parts.

first at the army being destroyed, the nation afflicted, deviationd, weakered, but immovable, remained, so to speak, at once the spectator and the prey of the conqueror. The war was finished with the cause of the man in which interest It had been commenced. The nation had nothing more to do than to suffer its disasters, and to expants, though immount, the weakness it had shown in yielding to the violence of the pretorium of the falls of Elba; and in allowing its laws, its possess its charter, and its government, to be staked against the

ambition and the glory of one man

We therefore scarcely think it necessary to notice the impotent resutance, by which the feeble detachments of Suchet, of Lecourbo, of Emp, and even of Grouchy, barely attempted to retard the necession of a nathon of men, which the Sambre, the Librae, and the Alpa poured once more upon the morth, the Vosges, Abace, the Jura, Lyons, Burgundy, and the plains of Paris. The fate of France was decided; that of the Bourhous was not doubtful, that of Napoleon alone was still uncertain. All night he was flying towards his capital; abedding team, regreting that he still lived, but still aspiring to reign; deafened with the noise of the cannon of Waterloo, stupitied with his full, scarcely believing it real, and revolving in his heart and in his mind, all the revolutions, all the viciositudes, all the humiliations, all the discouragements, all the hopes, all the weaknesses, and all the windings of his fortune and his thoughts.

# BOOK TWENTY-SIXTH.

Halt of Napoleon at Philippeville - Despatches to the Council of Ministers -Letter to his brother Joseph-He quits Philippeville and stops at Rocroy-Deliberation of the Emperor's staff at Rocroy-Arrival of Napoleon at Laon—Bulletin of the Battle of Waterloo—State of the public mind at Paris-Impression made on Paris by the news of the defeat-Arrival of Napoleon at Paris-The 20th June, Napoleon at the Elysée—Interview of Napoleon with Caulaineourt and with his brothers-Council of Ministers-The 21st of June-Intrigues of Fouché—Attitude of Lalayette—His speech to the Chamber of Representatives-Adoption of his propositions by the Chamber-The Emperor's resistance—The Chamber nominates a commission charged with its protection-Proposition of Sebastiani-Apprehensions of the Chamber-Concourse of people round the Elysée-Napoleon and Lucien-Irresolution of the Emperor-The Emperor's message to the Chambers-Sitting of the two Chambers-Lucien's advice to Napoleon-Depression of Napoleon-Intervention of Benjamin Constant between the Chambers and Napoleon-His interview with the Emperor at the Elysée.

L

Napoleous stopped a few moments at Philippeville, to issue from thence orders for rallying the troops to the generals whom he had left behind him exposed to all the chances of the rout and the pursuit. In this short halt be was rejoined by Maret, his secretary of state, and by the secretaries of his cabinet, who had escaped with difficulty from the field of battle. His carriages, his portfolios, and his imperial robes had all failen into the hands of Blucher. He could not restrain his tears on again seeing Maret, the old witness of his prosperity and now of his distress. His ancient impassibility of features bad yielded before the rapidity and the vastness of his reverse.

Despatches to the council of ministers,

The sovereign had disappeared, the man revealed himself, and did not blush to show himself unequal to the excess of his misfortune. This emotion did not degrade him in the eyes of Maret, of Bertrand, and of his confidential intimates. Nature in breaking out makes herself respected, even in her weaknesses. There was more real greatness in this admission of his humanity than in the hypocritical affectation of stoicism of which he had made so long a parade; and which, while it hardened the countenance, did not mask the heart, but destroyed all interest, and repulsed all pity. They were the tears of Achilles.

### II.

He shut himself up for a moment with the same secretary who had gone to Elba four months before, to incite him to the conquest of the Empire, and to promise him the onthusiasm of France, and the victory over Europe. These two men did not dare to avow to each other their repentance. They persisted in the struggle though cast down and disarmed. rapidly dictated two despatches to his confidant. The first was addressed to his council of ministers at Paris; a sort of bulletin full of reservations, of half confessions, of intentional confusion in the facts and in the results of the battle, which admitted a reverse, without as yet acknowledging despair. language of this narrative was calculated to excite the energy of his ministers in the extreme measures destined to repair this ruin, and at the same time to intimidate Fouché, Lafayette, Manuel, and the republicans or the royalists of the Chamber, by the appearance of an army which no longer existed, and by the continuance of a campaign henceforward impossible.

The second, quite confidential to his brother Joseph, rent the veil a sunder, acknowledged the disaster, poured his despair into the bosom of family confidence, called upon that domestic and fraternal devotion which the runed man should find at the crisis of his fate in his relations, bound to his greatness or his ruin by a common interest as well as by affection. Napoleon had sufficiently aggrandized his brothers in his pros-

# Letter of Napoleon to his brother Joseph.

perity to have a right to their fellow-feeling in his disasters. There was in this letter sincerity as well as tenderness, his ordinary style had been softened by misfortune. In concluding, however. Napoleon endeavoured, either in reality, or through artifice, to deceive himself, that he might impart the courage drawn from this self-delusion to his brother.

"Perhaps all is not yet lost." he said. "I suppose that on rallying my forces I shall have 150,000 men left. The federes will furnish me with 100,000, and my depôts 50,000; I shall thus have 300,000 soldiers to oppose immediately to the enemy. I shall draw my artillery with private carriage horses; I shall raise 100.000 conscripts, and arm them with the muskets of royalists and cowards; I shall raise in mass, Dauphiny, the Lyonnese, Burgundy, Lorraine, and Champagne; but I must be assisted and not worried. I am going to Laon, and shall doubtless find some forces there. I have heard nothing of Grouchy. If he has not surrendered I may have in three days 50.000 combatants in hand, with which I shall occupy the enemy, and give Paris and France time to do their duty. All may be yet retrieved! Write me word what impression this horrible disaster has produced in the Chamber. I suppose the deputies will be duly impressed with their duty in these grave circumstances, and that they will unite with me in saving France! Prepare them to second me in a becoming manner!---"

Then taking the pen from his secretary's hand, he himself added at the bottom of this letter, "Courage and firmness!

" NAPOLEON"

#### III

This letter was the final artifice of despair; prodigal of illusion, to support a few hours longer the failure of a party, or it was the delirium of self-delusion indulging itself in its final dreams to shun the vawning abyes of realities. He spoke of 300,000 men to be assembled in a few days at Paris, of 150,000 men of his army, of 100,000 fedérés, of 100,000 young soldiers, of an artillery equipped and drawn by private carriage horses, when he had not even a battalion to cover his halt at Charleroi.

Publity of Napaleen's projects.

He was ignorant whether Grouchy was still in existence, wnother Ney was dead or alive, a prisoner or a fugitive on the heights of Waterloo; whether Suchet and Lecourbe were not already overwhelmed with their hundful of volunteers and veterans, by the Euronaus and Austrians. The 100,000 federés of whem he had not dared to arm a single man, were nothing more than a fluctuating multitude in the suburbs of a capital, attached to the atreets; powerful in riots and vocaferations, but inexpert in discipline and fighting in the field, This Paris and this France, these provinces reised in mass. had only given him, in his desperate struggle in 1814, a few hundreds of men, grouped in free corps in the mountains; and on his return from Elba nothing but some patriotic songs, and some encouraging cheers for the expulsion of the Bourbons. The Chamber of Deputies had made him tremble, even before the battle, by its attitude; what would it be after his defeat? His own minuters trafficked with him and sold him, even when still powerful; what would they do when he was vanquished? It only remained for them to deliver him up. This extreme measure of a levy on masse of the country, were it even possible in the actual disposition of people's minds, and in the general disaffection of their hearts, would take months and months to realise. He, a great military administrator, knew this better than any one. He had not even three days. What then could be hope for? Nothing. He deceived himself, or he deceived others. The cannon of Waterloo had deprived him of his great knowledge of men and things. Stretching out his hands on every side to seek for a support in his fall, he no longer found anything but delusions, which he endeavoured to palm upon others for realities, though he had ceased to believe in them himself. From that day forward he appeared to exist only upon the phantoms of his imagination. The palpable world seemed to have slipped through his fingers.

#### IV.

Satisfied with having launched his thoughts and illusions before him to Paris, he threw himself, for the first time since

Deliberation of the Emperor's staff at Rocroy.

the night of the 17th, upon a bed and slept. During his short repose a carriage belonging to Marshal Soult, saved from the general pillage, was driven into Philippeville, which was already on the point of being assailed by the Prussians. The Emperor was awakened, and hastened out of the town, with a feeble escort of 200 infantry and cavalry of all arms, who had straggled in twos and threes into this fortified place after the battle, and united at the call of a few officers to protect the departure of their Emperor. Marshal Bertrand accompanied Napoleon in Marshal Soult's carriage. Two post chaises followed with the remainder of his court and staff; Maret, Drouet, Dejean, Corbineau, Flahaut, Labédoyère, M. de Canisy, his equerry, and M. de Bissi, his aide-de-camp.

This almost funeral cortege stopped at Rocroy to refresh the horses, and to take some nourishment themselves. These courtiers and these officers, their faces pale with emotion, their eyes reddened by tears and want of sleep, their clothes soiled with dust, gunpowder, and blood, mutually presented to each other the sinister image of the disaster they had provoked in exciting the army against their country. They talked together at a short distance from the Emperor about the course he ought to pursue in this extremity, to repair or to conquer destiny. "The Emperor," said Labédovère, who was more responsible than any of the others for the calamitous situation of affairs, " the Emperor, without a moment's delay, should surprise Paris and the Assembly by his presence, which will make everything yield before his firmness. He must throw himself on his arrival into the midst of the national representation, frankly avow the immensity of the disaster, and offer, like Philip Augustus, to die like a soldier. leaving the crown to the most worthy! The two Chambers, won over by his ascendant, will perform with him prodigies of patriotism and energy to save the Empire!" "The Chambers!" responded the private secretary of Napoleon, who had written the despatches under his dictation; "they will offer him as a sacrifice to Europe to save themselves; you neither know the meu nor the times." "Well then," said Labédovère, somewhat irritated, "if the Chambers withdraw their support all is lost.

Combine by reduced aboutget Naground & different

On the eighth day the rnewy wid be before l'arre, and on the ponth, the flourisms will receive their equal. Then what will become of freedom, and of all those who have unbraced the national cause." As for me, my fate is fixed. I shall be that the very first." The recollection of his faunt made have

product hos punchment.

M. de l'Ishaut, who had been formed in the school of M. de Tulleymand, with a cool and lural judgment, in spate of the smiour of youth, dol not indulge in any of the islamous of Labelovers. He ventured even to oppose those of the Emperor, and dissuaded him from going to Paris. He devenuel the characters of the mon, and forman the weakersons, a ; rolade to moults, " If the Limperor enters Paris," and M. Plabant, "he to lost. He has only one means of saving himself and of naving France, which is to treat with the alies, and to as knowledge his defeat. " But who can my." he added, " if even the thadow of an army, the basis of any negociation whatever, remains to him, and whether the impority of his generals have not already cent, as in 1814, their submission to the Bourbons?" This young man well know the intropidity of these inditary chiefe before the campon, and their weakness and versatility under defeat; admirable man in their profession, but mon of opinions more inconstant than fortune, always yielding to the compactor, to diagrace never,

The majority supported the solvies of M. de Flahaut. Public opinion, they said, has not pardoned the Emperor for having abandoned his army in Figypt, in Spain, and at Moscow; though, on those occasions France was not sacrificed by his absence; but what will it be after Waterloo, where he alone could attempt to cover with his body the nation which had

been staked and lost by him?

The approach of a party of Prussian cavalry, advancing upon Rocroy, interrupted this discussion, and the Emperor's conference with Maret. He was requested to depart, and arrived at Laon still in a state of indecesion. Some National Guards, and some persents, gave him a reception at the gates of the town, with crise of "Vive l'Empereur!" a deleful contrast for him and his followers between enthusiasm and defeat.

# Bulletin of the buttle of Waterless

The people on the route were still ignorant of the excess of their mistirume. Napoleon learned at Laon that his brother Jerome, with Marshal Soult and some generals, had ralled 3,000 men of the wrecks of the grand army. "I shall remain at Laon," said the Emperor; "the gendermeric and the National Grand will scour the country, and rally 10,000 or 12,000 men. I shall put myself at their head, I shall wait for Growthy, and give Paris time to reflect on its position, and to rise!" Other counsels, however, dismusted him from this; he fluctuated with every breeze, and was no longer himself. "Well then, he said to them. "since you think it will be more protect. I shall go to Paris; but I go there with regret, for my proper place as here. I could prompt them with my thoughts in Paris, and my brothers would do the rest."

Before his departure he retired into a separate apartment with Manet and Fleury, has secretary, and distance for Promee the public and official bulletim of the buttle. It was a second bulletin of Moscow, a cry of despuir bursting upon France. to inspire it with the energy of despuir. He summoned his officers to hear in send, and to rectify it if any circumstances had been ornitted. " I could have thrown the misfortunes of this day," he said to them before he rend in, "upon Marshall Ney, but I have not done so: the mischiel is done, and complaint is uncless. This bulletin, however sincere it was, conscended from the Paramena the capture and pillage of the equipage and carrages of the Emperor humself. M. de Plahant was of opinion that the bulletin should disignise mothing, even this personal speal taken by the enemy. - When you serive in Faris," he said to Napoleon, " in will an once be seen that your equipuge has been taken, and you will be accused of concenting losses much more important. Either nothing should be suit or all. The corrected bulletin was sent off, and the Emperor followed close upon it to Paris.

**6** 

Since the departure of Napoleon for the sent of war. Paris had remained in a state of expectancy which had suspended

# State of the public mind at Paris.

all political movement in the public mind, and even in the Chambers. It was felt that the fate of the nation, of freedom, of the Emperor, and of the Bourbons, was about to be decided on a field of battle. The event was not otherwise anticinoted then in thought. The Chambers were fluctuating amidst insignificant sittings and simless preliminary discussions, between the feeble desire of representative sovereignty and the habits of servility contracted by the legislative body of the Empire. M. Roy, a man of consideration in Paris, by his understanding, his firm moderation, and his opulence, accused Caulaincourt, minister of foreign affairs, of not having submitted to the Chamber of Representatives the report and the declaration of war of the Emperor's government against the allied powers. He declared that the war was illegal, and subversive of the rights of the nation. Bouley de la Mourthe, one of the men of the revolution, the most obstinately devoted to Napoleon, was indignant at this boldness, and palliated the ast of Caulaincourt. Fouché, who was beginning to intrigue with the opinions of the representatives, whom he wished to attach to himself personally by acts of attention, and by the sentiment of his superiority, caused an alarming report to be read to them on the state of parties in the interior. report threw a gloom over their minds, and seemed as if destined by the crafty minister, to counterbalance in the opinion of France the enthumann which a first victory expected from the camp of the Emperor might excite amongst the partisans of his cause.

In this report Fouché represented that civil war, with difficulty restrained, was ready to break out in all parts of Erance, even on the footsteps of the triumphant Emperor. There was no truth whatever in this picture of France. The nation was discontented, uneasy, and disaffected, but by no means conspiring. But in times when the public mind is fluctuating between all sorts of apprehensions, phantoms produce the effects of realities. Fouché wanted to strike terror into the people's imagination, in order to intimidate at once, the Emperor by the country, and the country by the Emperor. Everything breathed perfidy, concealed beneath

Impression of Paris at the tidings of the victory at Ligny.

the appearance of zeal in the language of the minister of police. The announcement of a victory gained by the great army could scarcely counterbalance the sinister impression which these intrigues had caused in the Chambers and in Paris.

### VL

Such was the general tendency of the public mind on the 15th June. Every one thought he was walking on a soil that was mined beneath his feet. An attentive ear was lent to the slightest rumours, the most trivial report was exaggerated, everything was expected, as in those moments of silent and sinister presentiment, which precede the great catastrophes of nature. People interrogated each other on meeting in the streets, and news from the north was anxiously hoped for, when a murmur, at first vague and undecided, but soon acquiring consistency, and flying with the rapidity of thought to the Boulevards, the public places, the Exchange, to the doors and into the halls of both Chambers, first spread the news, and then furnished the details, of a great victory gained on the 16th of June by the Emperor over the Prussians at Ligny. Salvos of cannon from the Invalides, corresponding, by a strange coincidence of time, with the 400 pieces of camon that were thundering at that moment on the French army at Waterloo, soon confirmed to the ears of the people the first triumph of their troops. They were excited; they congrutulated each other; they experienced the noble pride of a military nation which learns that its name has been exalted in history, and in the face of other nations, by one more victory. But even this joy produced something gloomy and distrustful on the physiognomy of the people. Every one felt that this war of a single army against all Europe, inexhaustible alike in power and resentment, was not one of those which can be decided in a single day, and upon a single field of battle. The Bonspartists in vain tried everything to inspire the people with the intoxication with which they seigned to be animated, by extolling the star of Napoleon. The royalists continued incredulous, the citizens gloomy, the Charchers unessy, the Transport and entire time bene ber ber ber ger waret be e elefe at

people cold the poyofficial. The reports communicated to the pathos to the peacenment on the 18th and 30th, were vague, accompacts and not in the time of decisive victory. It was brown that the proof army was to light the langish on the following do and people therefore looked forward to free in another and to a long emission.

### V 11

At daybreak on the 21st a stronge ramour agreed through tho city. All was lot! There was no longer a grand army. One simple day had devoured everything! Francewas open to the invasion of 200 000 Prussions, Emplish, German, Dutch, and Belgions, who were marching on Paris over the corpues of 40,000 of its trave defenders, immediated on the plateaus of Waterloo, the remainder being cut off, disposed, and fugitive. The Lamperer lamiedle a fugitive, had arrived at Paris during the arms of some or machine the late topped at the police of the Linear Control and concerned to depend at the police of the Linear Control and concerned to decent and his despair, as it is a second dispose of the late of police of the function of police of the police of and the respective of the transfer of the control of the respective of the function of the control of the respective of the function of the control of the co

Ich there is a construction proof to suph the city as the city end the disaster. The expanse of it is an anales tone they forced them achieve that it as a city to hat at event across everything was confirmed. I describe the particularly and the secret peroissioner, iff the particular the pretended versus of their verds but above one the apprehension of the consequences, are pour travel upon their events makes. Propose flocked to the particular pardens and the artistic country, of the LL ce to attack the entrance and the cut of the name terminal the denir cut court terminal travel to interest all the runnear that is need from this in sterminal palace. The parties were provided by acterius and by germalice of the imperial Court

# The Elmoc.

### VIIL

On quitting Philippeville the Emperor travelled by an indirect route, and with a calculated intermission of speed, that his arrival in Paris might not take place till the shades of night. A courier having been despatched to his brothers, they had got the apartments of the Elysée prepared for his reception.

The Eivsée, an almost regal residence, concealed at the extremity of the city in the midst of a garden, under the trees of the Champs-Elysées, from which it derives its name, had belonged to Madame de Pompadour, that queen of the elegant vices, the arts, and the voluptueusness of Louis XV. After the death of the favourite, this prince had purchased back this hitel, which, since that period, had been devoted to the entertainment of the foreign princes and sovereigns who came to visit Paris and the French court. It had been inhabited by Murat after his marriage with the second sister of Napoleon the Consul. It was a species of family hotel, first royal, then national, then imperial, partaking at once of sovereignty and of private life, an intervening stage between obscurity and the throne. Napoleon, in going there, seemed to acknowledge himself, before hand, to have half forfeited the Empire, and to admit, by this undecided sort of residence, that if he had not as yet actually abdicated, he already looked forward to the possibility of being compelled to do so. He had in short descended one step towards a deposition, either forced or voluntary. There was an extreme protesiety in his choice of this palace.—a symptom of modesir and of grief, by which he disarmed rabble anger, and seemed to court from public opinion indulgence and even DIIT.

Pity. in fact. would have been excited on seeing him enter furtively into this last asylum of his power. By the gleaning of some torchos, borne by a small number of servants, he threw himself from his carriage upon the steps of the Elysée, into the arms of Caulaincourt, who was waiting for him since nightfall, upon the threshold.

Containcourt was the only one of his ministers in whose

Antonio and tapeline water Cardinane art

than a french and once already a withese of his expring threes of power at londame blear there was nothing to concern from him in the second full for he had seen all pitted all and southed all in the first. It is men of this description that frenchish reserves a for faller producer as humalistical, and for prosperit, dethroard anodet its faults. Caulame out is as melted on to holding again, so unlike himself, the man he had seen set out see do a before master in high at least, of I rames recompared and Large intimidated.

The long signs the ansatus of two buttles, the futigue, of so make looks roling or standing, in the midst of his simy. the presence impossible to calculate of the unexpected sense of defeat after the autospatical in his own mand, of a victory, termore for his own cities as a general, in a decisive battle high by under read and temperatures the spectacle of a read the most simister be had over vities sed, for that of Museum might be Imported to the elements, but that of Waterley to himself the machen of the contagent honce and upon his destiny; the je of he come the decongement of his friends. The and one of a cold grad to those ment the were wardling of Pair is a second of the core to measure thruth the tree, had all a discontinuous or many moderne indication that deader further of the mind buch and have some times is considerable with his arms, and at others organization car to Paris. To receive them be had taken one of these drips that he had not partical the other, the first humanaries of a man she had been care to aten do a but he ex depended - ... certaint of the attrodes from the Chambers would assume towards him and of that he would have to culture to from them to could due against them. The enemis advancing by forced marches on his hoteley, and thich would not grant time even to be anset to each down and take comment, finall diners metapper ate explang and show at this moment departed has bed to the Arrength and calminess neces bory to support the againstrain of his mind, all these execution claners anded had in the course of three inguity added tage years to the age of languleen

# Dejection of Napoleon.

Cardaincourt thought he saw, not the Emperor, but his shadow. His bent head seemed to totter on his shoulders, his chest produced mething but a sepalchral voice, he bresteed with difficulty. In walking he only dragged himself along on the arms of his minister. "I am sufficiently here," he said to Caulaincourt, throwing himself on a divan, and placing his hand upon his heart. "The army has wrought wonders! a panic terror seized upon it—all is lost! New conducted himself like a madman! He has made me massacre my cavalry. I can speak no more! A bath! a bed! I must have some hours repose to collect my thoughts, and to get to business!"

### IX

While the bath, his customary recreation after these fits of exhaustion, and in which he included even in his hivomacs. The counterparing for him, he continued to ramble from one subject to another, like a man who takes in at a glance every view of his destiny at the same time. "I shall summon the two Chambers to-morrow, in an imperial sitting," he said. "I shall describe to them the disasters of the army, and demand of them the means of saving the country. After that I shall depart again." He seemed to be trying upon the mind of Canlaincourt the effect of the different ideas he threw est. The countenance of the minister sufficiently attested his eximion of their evident impracticability.

"Sire." he replied to him. "your disasters have already transpired; the Chambers are secretly hostile, the minds of members are hurrying on towards threatening resolutions against you, and you will not find in the Chambers the dispositions upon which you reckon. I have deplored your presence at Paris. The army is your only asylum, your only strength, and perhaps your only safety."

"The army!" exclaimed Napoleon; "I have no longer an army; I have no longer anything but a hand of fugitives. I shall perhaps be able to find men again, but how am I to arm them? I have no more muskets. With union, however, all may yet be retrieved. I hope the departies will second me;

Comparison Commission file militation

that they will feel the responsibility which is about to weight upon them. You judge them badly, the majority is Franch I have no one against me but Lalayette, Lanjuinais, Planger-gues and some others. They do not wish to have me. I know it. I am in them was. They would wish to work for them selves. My person here would be a restraint upon them.

Cardameter against to these ramblings of hope by a gesture of operability when lossph and Lucien, being in formed of his arrival, hastened and threw themselves into their buther a arms. He repeated to them the same confessions the same complaints of the loss of his army, and the same mental discouragement which he had evinced before Cambrin. court. They responded to him by the same incredulity. then teak his both, in which he shipt for some hours, during which time the immeters and courtiese atomed by the names of his return, hastened one by one to the anter hambers of the Plysic and impling with the officers and order de esting, their masters followers and companions in arms, received from them the most emister impressions of the buttle and commune ded to them in actual the discouragement and the murmous of Paris. The words beliefure and abducation some exchanged in a loss cone, even amongst the most determined honds until their of appoleon. Astrotone introduces so rece frankniker en into palaces - sapoleon appeared lost to excry thing but himself. Ambition, which so long had been his changth, mer constituted his continues. The refused to comprehend that which was well understood by men the least in telligent. He was no longer himself

7

On a valeing he summoned his immisters, and endered March to read to them the narrative of the battle of Water, or fivery countenance was filled with constraination. I consider himself affected to be touched by the fate of the Language "Our imstartunes are great," said Impoleon, after this parture of his reverses, "I have returned to repair them, to inspire

### Council of ministers.

with a great impulse both the nation and the army. If the nation rises, the enemy will be crushed; but if resources are withheld from me, every thing is lost. The enemy is in l'rarce; and, to save the country, I must have ample power: a temporary dictatorship! In the interests of the country I might assume it, but it is more constitutional that it should be decreed to me by the Chambers."

These words formed so great a contrast with the feeling, the murmurs, and the sternness of Paris, of the Chambers, of public opinion, and with the situation of a man who, after having first lost the Empire, and then taken its last army from France, returned to his capital without a single wreck of it, surrounded by a million of enemies, that no one responded to these hints of a dictatorship. All held down their heads, and left him to read in their silence its utter impossibility.

Carnot, as in 1793, appeared to be thinking more of the country than of liberty; he did not speak of a dictatorship. but of desperate measures of public safety-levies on masse; Paris in a state of siege; arming of the people; a struggle under the walls; a retreat behind the Loire, and a rising of the soil under the footsteps of the enemy. Fascinated by his souvenirs. Carnot did not comprehend that a people which fights for itself, for its regeneration, and for its independence, offers to patriotism another kind of devotion than that of a people exhausted of its blood, surfeited with glory, enervated by despotism, whom it was proposed to arm for a tyranny of which it was weary. Caulaincourt spoke of the concurrence of the Chambers as an indispensable measure. Fouché, who did not believe in it, left it to be hoped for. Decrès roughly avowed the existence of disaffection, and led them to fear the prompt insurrection of the deputies. Regnault de Saint-Jean d'Angely, until then facile and complaisant to ideas of despotism, spoke with his accustomed eloquence on the necessity for a great sacrifice. "What do you mean?" demanded the Emperor: "is it my abdication they require?" "Yes, Sire," replied Regnanlt de Saint-Jean d'Angely. "I may even venture to add, that your Majesty may not indulge in any illusion through the fault of your councillors, that if the abdication

Title Larra

does not proceed to one your it may be importantly decreased it is

from a still placement and of his man being and for his horizon and of his man being and for his horizon and a fine man being and for his horizon and a fine man being and for his horizon and have a parameter of electronic bothers, " his horizon made near the man of the horizon bothers, " his horizon made near the man of the historic bothers, " his horizon made near the man of the historic bothers to the natural part of the first three his for a display of the first time to a require them. If the third on the first three his form the man of the first three his form the man of the first three his firs

Carried will approved that course, without protocorring for a proven and that the by which there exists which proves absold be the protocol. The I report their existent up with proves, to I with the tracky abspective of a statement, his course base, the series there, and there are itemperated by existinguary enterprotocol. If a made upon this purp of frames an itemperaty enterprotocol, which should drive back the breigness, tenenquer glary, variates thereby to make ours of independence, and save the country. The existed unditors began in hoteleng to burn, that the I has before had no broper a people, the primes a third were without a tribune of the here an army, that factions were without a tracky at the country at the potential to reaching accomplished to magnificant dreams.

Post was harrying the representatives towards the Chamber.

#### XI.

From his habite habitely goes to the Litysise, had sent to foreward his confidence. Manual, an advocate of high repole, since he come formous, Jay, Pluopergues, Dispin 11 Arganson, and Lastayetta, some of them instruments of the minister's intrigues, the others, concealed friends of tharty, burning to remember their schipsed popularity on the rains of a men to whom they had solumitted for fifteen years, and whom they medicated on

# Intrigues of Fouché.

pushing down into an abyss, immediately that his vanished glory should deliver him over to their envy and their hatred. "Everything is lost!" Fouché had insinuated to them; "the Emperor has no longer an army; think only of saving the country, and watching over liberty."

From this moment he himself opened private negociations with Lord Wellington, in order to be at once the inspirer of the anti-Bonapartist majority in the Chambers, the negociator of France with the man whom the victory of Waterloo had mode the arbiter of the conditions of Europe, the superintendent of Napoleon at the Elysée, and the all-powerful moderator of the council of ministers; a quadruple part managed by Fouché with a skill equal to the boldness which had led him to undertake it; and which, after having made him the plotter of the drama, made him also master of the denouement, whatever it might be.

This part of high intrigue bordered at the same time upon tragedy by the personal dangers with which it was surrounded. Fouché trifled thus alone, and with no other power than his own nature, with the vengeance of Napoleon, should the latter resume his courage for an hour; with the fury of the people, should they convict him of treason; with the resentment of the republicans of the Chamber, if they once perceived that he was sacrificing them to the Bourbons; and finally, with the ingratitude of the royalists themselves, if, after he should have given them back Paris and the throne, they should forget the benefit, and remember nothing but the regicide. No politician of modern times, not even Machiavelli, Retz, Shaftesbury, or Talleyrand, would have dared to spread, to tie, and to untie so many snares, at the risk of being caught himself in his own No one had to the same degree the necessary intrepidity to stake his own head, challenge the hatred, defy the suspicion, and brave death in machinations which were always suspended over him. He was supported, it must be admitted, not only by the pleasure of that superiority which enabled him to make a sport of thus playing with things and men, but also by the sentiment of rendering an immense service to his country, in snatching it, by a more humane capitulation, from

#### Attitude of Lafagette

the extremities wherein Homepartenn, which had made it a prey, wished to force it to will immedation, body and smal, blood and smal, blood and smal, blood and smal, blood and small small both Napole ii. If the name of giral statesman could exist without frankness, probaty, and virtue, it must at this cross have been consided to bouche,

### XII.

The departure, who had been forewarned by Frenchie, had concerted matters with each other before they went to the Chamber Infayette prepared humaelf to resume him part of 17:39 which had been interrupted by the regulation by the emigration, is the I minte, and by the long solitude in which he had been plunged, an incomplete part, because it was perpetually andagonic lagroning everything and finishing nothing, a living programme, an eternal prelude, a wavering mund, wmiling of the some time upon a constitutional member by and on a republic, as if to summer from both sides that people have which he loved to accumulate and of which he did not knowledge to make may decided a cashen once he had conquered at a remain at concern a full and total to liberty, in a trigger to ways declade, in a returning but embure congest in reconstructings. on an tornet to said democrati, a democrat towards aristocrats. nergio de la la la concerence, compreso no minimizar, agrica na be possible decided as a parsage between two crass net darries to rename with one may go a crultagather to the other, this general of their strong who was summered when there was a sacrony to be more much a resign to about his

The foresaw that the emergency now called him, as he had fore central 2 and 31, and as he foresaw it still later in 1230. He had tened to see if this emergency was not he chance personalised in his own name, full of that eternal pre-entirowith which always called him back to him all. To as unce an arround indeed in the name of his lost country and its threatened (see dom, in hold rivide hip with a despot already half overtained, was a position that must have tempted Ladayette. He took it with promptue and energy, but he began he sounding that attempts which might still remain to Empoleou, and to sin over

# Lafayette proceeds to the Chambers.

the discontents, the discouragements, the infidelities, and the ingratitude around him. He saw Carnot, and found him inflexible in his resolution to save the country through the Emperor. Carnot's illusion was not that of a statesman; a nation is never saved by the man who has done it violence. who has enslaved it, staked it for his own interest, upon a field of battle, and lost it: it is thus the finishing stroke is given to it; but the illusion of Carnot was, at least, that of constancy. He saw Fouché, and found him full of encouragement for the defection of the Chambers against a vanquished man, who could only attract the bitterest animosities of Europe, and the greatest calamities upon his country, without having henceforward the power of saving either that country or himself. Lafayette hastened to the Chamber and prepared himself to make the tocsin of his words resound in the ears of the republicans, in order to separate their cause from that of Napoleon. He there found himself in one common predispocition with Lanjuinais and Dupont de l'Eure, less ambitious of fame than of patriotism; with young Dupin, commencing his political life with a lively eloquence, and a boldness commensurate with the emergency; with Manuel, Fouché's speaking trumpet, for a long time wavering, like his patron, between Bonapartism and Orleanism, a revolutionary restoration of the Bourbons, or the republic; with Sebastiani, a countryman, pupil and accomplice of Napoleon on the 18th Brumsire, a camp favourite of Napoleon's, afterwards discontented, irritated, full of murmurs against his old benefactor, and of tenderness for the Bourbons; a strong-minded and politic man, speaking little, daring much, seeing justly, going straightforward, and never recoiling; also with Jay, D'Argenson, Flaugergues; with all the veterans of the revolution of '89, aspiring to find again an opportunity for lost freedom; and with all the young men brought up under despotism, impatient to free their country from the regime of the sword, and their souls from servitude.

These men formed, if not the majority, at least the thinking portion of the Chamber of Representatives; the Bonapartists were but a small number. The greatest number was composed of new men, unknown until then, as they were unknown after-

Lafayette's speech to the Chamber of Representatives.

wards in the councils of the nation; without credit in public opinion, who had profited by the opportunity of the 20th March, to canvass for popular candidateships in a political accident, from which men of serious minds had kept aloof. These men were unsteady and malleable by the power of eloquence, flexible to circumstances, without support either in themselves or in the country; equally ready to sustain the conqueror, as to desert the vanquished. The confused, precipitate and popular election from which they had issued, half Napoleonists and half revolutionists, left them at liberty to serve Napoleon even to madness or to rise in furious insurrection against him, under the appearance of republican spirit. Such an Assembly was eminently suited to the vicissitudes of the time, to the hand of Fouché. and to the posthumous popularity of Lafayette. Fit to serve. At to betray, but, above all, fit to bend before every breath of war, of intrigue, and of emergency.

# XIII.

At the period of the Champ de Mai, Lafayette had already instigated Carnot and Fouché to avail themselves of this assemblage of the people, of the National Guard, and of the army in the Champ-de-Mars, to stir up the city against the Emperor, and to hurl him from the Empire, even from the summit of the throne elevated for this ceremony. Carnot had refused from fidelity, Fouché from good sense. The opportunity was more sure and more certain at the Elysée. It was from the summit of the tribune, in affecting the courage of Brutus, and pointing out the vanquished Emperor, threatening the Assembly with his dictatorship, that Napoleon might be precipitated, despoiled of his glory, and separated from his army.

Lafayette ascended the tribune. The whole revolution seemed to ascend it with him, for the first time since 1789. His name was resonant, his appearance imposing; imagination anticipated, and all eyes followed him. Tall in stature, noble, pale, cold in aspect, with a reserved look, which appeared to veil mysterious thoughts; with few gestures, restrained and caressing; a weak voice without accent, more accus-

# Effect of his speech.

timed to confidential whisperings than contorical explosions; with a soler, studied, and elegant elecation, wherein memory was more conspicuous than implication; he was neither a statement, nor a soldier, nor an orator, but as historical figure, without warnath, without colour, without life, but not without prestige; detached from the midst of a picture of another age, and reappearing on the scene in a new one. No one knew what he was going to say. He might equally by a word attach to Napoleon the still undecided revolutionists, or snatch them from him to his ruin.

"When for the first time," said he, " for so many years, I raise a voice which the old friends of liberty will still recognise, I feel sayself called upon to speak to you of the dangers of the country, which you alone have now the power of saving.

The sinister rumours which were spread about are now unhappily confirmed. This is the moment we should rally round the ancient tri-coloured standard of liberty, equality, and public order. It is that alone which we have to defend against foreign pretensions and internal treason. Permit a veteran of this sacred cause, who was always exempt from the spirit of faction, to submit to you some preliminary resolutions of which you will. I hope, perceive the necessity."

A silence of deep thought and reaction followed these words through all the Assembly. Though temperate in accent they were deadly in intention towards Napoleon. They had been framed upon inneads, that perfidy of eloquence, to carry to the ears of the auditors and to the very soul of France what it would be as yet improper to express in words. This "veteran of liberty," who thus reappeared upon the scene, held out in the tribune the revolution with himself against a vanquished despotism. This old tri-coloured flag, distinguished by a single epithet from the imperial tri-coloured flag, prostituted to the givey of one man alone, sufficiently designated the colours of the revolution; while the "internal treasons" necessary to prevent the dictatorship of Napoleon, sufficiently indicated, without marning it. The blow was given, the man was struck, the Emperer and

Or internal criminal attempts (sentetion interiorqui)—Inmolator.
 U

Printernalmet of the Common at Supremoduleron,

the l'impire were covertly habit up as public ensembles to the national representation, to forcepu, to the testion, to the repullbeaus, to the justicite, and even to the country asparated, with Lafayatte, he symbols from the country asparated, with Lafayatte, he symbols from the country is personal. What remains to him? Implaced to populate, an impossibility and a personal party week and exception.

Laborate, temphaniand applanded, for more by hearts them heads, control to have been mastering within his sense, there emplo moment. Wen't, however, her past to be the first to strike the week of gloty, he who had become delivered from the danger to of Olimita and restand to the graphent? It must have send him general parge than these who remail from market eaching except hatred. But bless have no gratifular, patriotism has no makeness of the heart. Laborate rewal much to Limie XVI, and yet he did not object to being his heaper at the Tarieries, and at Variation. He wood something aborto being his heaper at the Tarieries, and at Variation. The wood something aborto there different has then for intern and for polary? The hearts of men touch answer the question.

#### XIV.

After that presentes of Lafayettes, he read the following propositions:-

"Article Let The Chander of Representatives declares

that the independence of the country is menaced.

"Shell The Chamber declares the lippermanent. Every attempt to decolve at its a crime of high treasure. Whoever to guilty of such an attempt is a treator to his country, and shall be instantly condemned as such.

Paid. The army of Little and the National Guarda, who have fought, and who are still righting to defind the liberty, the independence, and the territory of France, have deserved

well of the munitey.

#### Attitude of the Assembly.

"4th. The minister of the interior is invited to assemble the general staff, the commandants and majors of the legions of the Parisian National Guard, in order to consult on the means of supplying it with arms, and to fill up the complement of this citizen force, whose zeal and patriotism the experience of six-and-twenty years, offer a safe guarantee for the liberty, the property, and the tranquility of the capital, and the inviolability of the national representatives.

"5th. The ministers of war, of foreign affairs, of police, and of the home department are invited to present themselves in the midst of the Assembly"

### XV.

The Assembly breathed more freely as it listened to these words. One hand had removed the load of uncertainty which had weighed for the last twenty-four hours upon the hearts of all. In applausing Lafayette, and in voting for his propositions, it escaped from the extremities of the crisis, which it did not wish to carry to the point of martyrdom, and it did so by appearing to revolt against dictatorship and tyranny. A heroism of attitude covered a cowardine of resolution. It is always thus that political bodies mask their retreat or their defection. Heroism may be expected from a man, never from an Assembly. A man who fails in his duty bears for ever on his name the taint of his weakness; but a body has no name, and casts its honour and its responsibility upon time. Lafayette was the idol of public irresolution.

Everybody put his individual responsibility under the shelter of his name. The Assembly voted, with the precipitancy called for by the urgency of the peril, the printing of its adopted propositions; in order that the people, excited by the dangers that threatened liberty, should forget the dangers that threatened liberty, should forget the dangers that threatened the country, and should think of themselves instead of their army and their Emperor. The word dictatorship, synonymous with tyranny in France since the days of Danton, Robespierre, and Vergniand, who had exercised it

May been water to the control of the windstate of

en along to the tribune and who had constituted it the mostly account on the line position to provide the position to provide a provide a provide the position.

#### 281

Where they were were being plants. Department continued to be ach to be council of consumers and has returned absorber of consumers of plants of the enthanceers which he was enteresting to except neutral been entered upon bosons of, he became interested, as it had also been beginned to be a date of the beautiful to be a transfer to be a date of the beautiful to be

"Yes" for proportion, "this processes of the energy are more territory will improve, I have again the regions that it is necessarily but the regions for the produce to mention but to region to me I I do not fine there ! Whatever they may be I about alread for the nearly and of the people! If I may said one need that the thereby a unit to region !

France If we quarrel amongst correlies we shall experience the fate of the Lower Empire! The patriotism of the nation, its hatred of the Bourbook, and its attachment to my paraon, still offer us immense resources, our cause is not desperate."

At the moment that he was thus beginning his soul with vain words and wasted moments. Request do Saint Jean d'Angely, at once a representative and a connector of the Emperor, entered in dismay from the Chamber, recombed Lafayette's audicity, his speech, the appliance by which it had been ratified, the adoption of his propositions, by which the government was relained by the Assembly, the Chamber declared permanent, a declaration at all times equivalent to the dictatorship of the legislative power, invoking the sole and supreme anthority in the name of the jublic peril, he then laid upon the table the propositions that had been adopted. The Emperor read them, coloured, turned pale, let his lip, contracted his brow with a latter from, and affecting as much contempt as he really felt anger. "I was right," he said, "in thinking it tereseasy to dismiss these people before my departure; it is all



#### His resistance.

over now, they are about to ruin France!" thus throwing upon the national representation the destruction of the country, which he wished to shift from himself upon every one else, so heavy did he anticipate it would weigh upon his memory. Then suddenly terminating the sitting, and yielding, as at Fontainebleau, to the first indication of the hostility of public opinion: "I see," he added in a low voice, loud enough, however, to admit of his words being heard and reported to his enemies, in order to preclude the necessity of ultimate violence, "I see that Regnault has not deceived me. Well then, if necessary, I'll abdicate!"

But, as if he repented having thus confided his final resolution to the ears of Fouché, and of others who were spies upon his audacity and his weaknesses, he annulled his words by saying: "Before I yield anything, however, I must see what this enterprise against me will produce. Return to the Assembly, Regnault: tell them I am here, in deliberation with my marshals: that the army, after a signal victory, fought another great battle; that everything was going on well; that the English were beaten; that we had taken their colours, when treason spread a panie terror; that my army is rallying; that I have given orders to put a stop to the rout; that I have come to Paris to concert measures with my government and with the Chambers, and that I am at this moment occupied with those measures of public safety which circumstances demand."

Carnot departed at the same time for the Luxembourg, charged with the same message to the peers of France, who were more subservient, but not less in a state of commotion than the deputies.

### XVII.

The Chamber, on the motion of Lafayette, had summoned the ministers to lay before it a direct statement of the posture of affairs. This was already an assumption of the reins of government, and an exclusion of the Emperor. He was indignant at this precession, and forbade his ministers to obey; he struggled for a formality of his reign as he would have struggled for the

Laprace a effects on technified Ampaleurs,

re gn steel. He dal not dure to reset or to yeal enterely; but pa if to hide from himself his forced acquiescence, he averted the difficulty, and from his non impulse he charged him four ters with a message in his name for the Assembly, I pracy at the discouragement so legithers the countersance and the ways of Canlamourt and Dayoust, districting Fourth, dreading the weakness of some and the treason of others, he could not find in himself the impulse, the elequence, and the civil contage personny to brave the looks, the marrours, and the tomultuous excelement of an Assembly, to control at by greatness of soul, or to full before it with the majesty of may fortune. He remained shut up the whole day within the walls of the Live o, or in the shades of his garden, and he charged his brother Lucien to exert for him again that ascendancy of elequence which had once before changed into victory his personal wonkness on the 18th Brumaire.

Lucion was admirably adapted for such a mission by his republican acquaintance with great assumblica, by his revolutionary eloquepre, by the pledges he had given to liberty, and by his intrepodity of soul. The austerity of his long volumtary exile, his abstention from all complicity in the tyrangy during the domination of his family, his patriotism, greater than his ambition, his return to Paris at the moment when the adversity of Napoleon reminded him that he was of the same blood, and when the dangers of the nation reminded him that he was a Frenchman; and finally, the part that was assigned him, at once dramatic, antique, and touching, to plead at the same time for a crown that he had disdained, for a brother by whom he had been prescribed, and for a country on the brink of destruction, imparted to Lucien inspiration, confidence, and passion, equal to the task. Plutarch has not a more tragic combination of events, of situation, of relationship, and of policy in the annals of historical families. Lucien, who had an instinct of antiquity and the drams, felt this. He devoted himself with pleasure, to the scene, to the tumults, and even to the peignards for his brother. That day elevated him in his thoughts far above those accidental monarche the satellites. of his house.

The Chamber appoints a commission chapped to postert it.

# XVIIL

But the day was wearing space in these painty connects of the Emperor with his destiny, and these chicaneries of etiquette and stributes with the Chambers. Dectatorship could not be had by begging for at such a critical moment, by his presence he might have obtained from the enthusiasm of the Assembly what he could not seize by the hands of a few soldiers. Every moment lost by Napoleon in deliberation, in waiting, in hesitation, and vain wishes to be daring, followed immediately by a still threatening resignation, was a gain to the Assembly by the increased boldness of his enemies, and by the impatience, the kitterness, and the murmurs of the fickle mass. Regnant de Saint-Jean d'Angely had scarcely quinted the hall after having accepted his mission, and promised a prompt communication of the measures meditated by the Emperor, when a representative. Felix Desportes, had ascended the tribrane, and carried by acclamation a motion for the appointment of an administrative commission of five members charged to protect the Assembly. This was proclaiming to the nation that they felt themselves threatened, and that they called the citizens into the camp of the people against the cabal of the Ductator. "Where are his ministers?" demanded Fouché's combidant, Jay. "Why do they not appear? Who keeps them back? If they resist the orders of the Assembly make them responsible for their disabedience!"

It was Fouche himself who thus spoke with the voice of Jay. Fixed at the Elysée, as Petion formerly was at the Tuileries, by his official post, and by the will of the Emperor, he had slipt a note written in pencil into the hand of one of his adherents, in which he had requested Jay to obtain an imperative motion from the Chamber which should deliver him from his captivity in the council. Others proposed to withdraw the command of the National Guard from the Emperor, and to give it to Lafayette, the name most significative of dethronousement and forfeiture.

They did not, however, duce at so easily a stage to vote this

Marana of Instructions

menaura, which was adjourned rather than rejected. Lowever resternted their injunction to the ministers, to appear and speak Lafavette prompted, presard, and accorded to everything, but some republicans, more disinterested, or more timid. rielded with rejugatione to these impatient proceedings, and thought it would be better not to preriptiate the Emperor so suddenly and so low, but to leave for a few days longer a chief to the army, and a negociator, award in hand, to the country. The prodest and temporous Dupont de l'Eure espresent his serus les on the subject to Lafayette. "I should understand wore precipatation." he said to him, " if you felt yourself strong enough to stop the foreigners with one hand, and to restrain the royalists in the interior with the other. What would you have? What do you expect?" "Fear petiting," replied Lafavotte, with that quiet emile, the habitual expression of a man who looks beyond the present danger, and who in inliges with complacency in the mirage of his faith or his illusions; " fear nothing let us first get rad of this man, and everything will settle of itself."

Lafayette was sufficiently well practised in emergencies to know that the man most fatal to liberty was the one who had destroyed it. He had self-love enough to believe that France would confide to himself the solution of the crisis in which she was expiring; that his name would impart at the same time enthusiasm to liberty, moderation to the allies, intimidation to the Bourbons, and might also be a rainbow of reconciliation, European and constitutional, of which, as in '89, he would be the dictator or the arbitrator,

Behastiani renewed the proposition to summon all the commandants of the National Guard before the Assembly. This accomplice of the 18th Brumaire affected to dread more than any one else a renewal of that crusis on the present Chamber. He was desirous of redeeming his former complicity by a greater distruct of his old general, and by a more jealous zeal for the national representation. In the vindictive soul of a Corsican one insult blots out a thousand benefits. The Emperor, by open expressions of contempt, had turned his favourite Sebastiani into an implemble enemy. His proposition multiplied the

Concourse of people around the Elysic.

remained empty, and the deputies, collected in groups, were conversing in an under tone, like men who congregate together on the approach of a tempest. Every noise at the doors, every rumour from the portion, every movement in the galleries, made them tremble. They were in momentary expectation of a tamultuous invasion of the fédérés, who had been shouting since daybreak under the garden walls of the Elysée, or an assault from the troops, who were beginning to return in irritated bands to Paris.

Night was approaching. Neither Napoleon nor the Chamber dared to unravel the knot of destiny by one final resolve. Everything was left to time, and time gave everything to the enemy. The people of the faubourgs, and the disarmed fédérés, were gathered confusedly together around the Elysée, as if to provoke the Emperor to a display of energy which should raise him from his prostration, or else to be witnesses of his fall. That people upon whom his tyranny had weighed so heavily, and who had so bitterly executed his name while giving up to him their revolution, their liberty, their treasure, and their blood, esemed at this critical moment to recollect nothing but his glory. The people are great in themselves, and by some unaccountable analogy of nature they love greatness even in tyranay. They possess more heart than intelligence: and through the influence of that organ are pathetic, and take a touching interest in a drama personified in a man. Finally, the people are influenced by curiosity, which is the passion of crowds. Life is a drama, of whose catastrophas they love to be spectators. We cannot otherwise account for the assemblages of the people of the faubourgs of Paris around the Elysée during these dying threes of the power, the soul, and the genius of their Emperor. They seemed to bear and to feel through the walls of the palace the anguish and the palpitations of the heart of their hero. The trees of the Champs-Elvaces, the walls and the roofs of the surrounding houses, and even the outer railings of the palace, were covered with an attentive, sorrowful, and silent crowd, seeking to catch a distant glimpes of the movements in the interior

Louisian a remain to the \$6 appropriate

through the open werlows, and uttering about of "Vivo l'Emperatri" every time that Napoleon aboved because if on the threshold of his collection, of was teen withing an engagement or particular reflection, in the long allege of his grander. A soft and regularizations while forms there was paradiment in the contemplation of his glary, and who par denied their loss for history been their oppressor.

Perpote a war conferring to private with Lanten, and was priving his secret imaginations to this respondent, unknown to his minuters, in an arity of the purdent, where these two breathers were walking showly maker the eyes of the people.

### XIX.

Lanton, who had onjuged a regime of filtren years coursement from public affairs, in obscurify and solitary consumming with the amients, through the studies with which he excurred his life at Rome, thought he should find again in the breach of 1815 the resolution and energy of the men of 1792. But La was agreement of the degree of weathers and abasement to which long servicule, corruption, the threat of enjoyment, the lessitude of atruggling, tichderence to the yello, and flexibility to all opinions, laid degraded in and and character the political part of the couton. He still calculated on great anniments, on desparato reselvan, and on great actions. He attempted to reasimuch the imperation and the confidence of his brother. He reviewed with him the materiors of develops, the dictatorships, the abdustions after reconquered territories, the threates given buck as worthless playthanger, the liberties restored, the repullim moved up, the nations saved, their crowned by the hunds of their liberator, the new titles invented by the gratifieds of the people, the great simulations of rivin virtue in place of the vulgar ambition of power, the soul of a hero passing into the heal of a metter, animating it thereogely with its patricians. raining it with one impulse from under the feet of the enemy. conducting it to victory, and then giving itself up to its judamant, prepared to accept either a new corolation, or an im-

# Hesitations of Napolova.

mortal proscription. But to accomplish all this, an hour of bold ness, a supreme responsibility incurred without casting a glance behind, a crime against legal formalities, a revolt of heroism against the apathy and the ingratitude of an assembly, an insurrection encouraged by the army and the people, an opposition, sword in hand, to the Chambers, a proscription braved, a stroke of a poignard, if necessary, risked in exchange for a second 15th Brumaire! These were the counsels of Lucien.

Napoleon, on the contrary, wearied with fifteen years of action, enervated by long prosperity, accustomed to ready obedience, astonished at the first murmurs against his authority, satisted with glory, reduced in physical power, superannuated by the Empire, incredulous of popular devotion, because he had replaced it by cupidity, flattered by so long a continuance of success that he could now do nothing but yield to defeat, dreading to invoke liberty from the bosom of the people, lest it should appear to him under the aspect of revolution and of vengeance, and seeking in himself for his once unconquerable will, but finding nothing there but irresolution, was repugnant to boldness and enterprise. He imagined but did not dare to accomplish it. He would rather have wished that his usurpation should be brought to him from the Assembly ready made. He who had so much despised the tardy hesitations, and the fatal forfeitures of Louis XVI., as he descended step by step from his throne to his execution, imitated the spathy of this unfortunate prince in the face of the revolution. He deliberated at the moment he should act, and was daring in ideas, but dared do nothing in his measures. He consumed the time in councils, he gave orders and he revoked them; he wished and he repented having wished, he spoke of using force and he quailed under the obstacle. He threatened with all the disdain of his popularity, of his unlimited power, and of his army, the national representation at once unpopular, disarmed and talka tive, which he had within two paces of him, and he trembled before five or six obscure tribunes, before the phantom of Lafayette, invoking the piantom of liberty.

Magazinen a degenerate

### XX

The people streemed of his dejection sould not compreless I has tardy proceedings and were important at this prolinguism of his consular that entertinds instinctively for that if the country was to be enterly it must be by resolutions and the man. They were astoroched, however, that this man eloudd feel them and bitmost at much a memorit. They amounted him, assessment him, and present him by their tenterions brinky distracting from him others, which went arm. I am I reperty assessed at once flattered and inepartured by these evaluations, which were to him both a represent and a symptom of popularity. He assessed to these reconstructly by a smale of actions and an appearing greaters. The abouts and aspect of the people previous him from mediating infreedom, and made him variable training technic the hour between the fampire and abdoming.

games to the federas grouped around the walls, to encourage these demonstrations, and to turn them, in the dejected soul of his brother, to the support of his own energetic soursels: "Look," he said to him, "at these people, burrying from their faubourge, the fact of patriottem, under the impulse of a disinterested matriot, because they see in you at this morphat their country and their independence! Listen to those cries! They call upon you for arms! They supplicate you to give a chief to this multitude! It is the same throughout all the Empire. Will you therefore, abandon brance to the foreigner, and the throne to the factions?

Itut making could conquer the indecision of Nepoleon, who howed his head beneath famility. This man, who had dered everything when butture was tevourable, at length appeared to feel that man can do nothing when she is adverse. He confessed the nothingness of the human will when that will is in opposition to times and events. He arowed inmed vauquished, not by the enemy, but by public opinion.

"Am I then more then men," he replied with hitterness to

Lucier presents to the Champion of Bioperentations.

Linear. "To bring into union and agreement with me I// delined deputies." Then excuring, even by a tenty scruple of virtue, his inaction agreem the Chamber, which he had threatened no hour before. "Am I then," he midded, "a minemale ductionist, to kindle a formities divil wer!" No. never! Let an attempt be made to gave over the Chambers: I seek nothing better! I can do everything with them!! I could be made without them for my own interest, but without them I cannot save the country! Go and present wouself before them; I consent to it! I forbid you, however, on leaving this to because those people who are asking me for arms. I am ready to my everything for Finance, but antitung for myself?" He forgot that he had tried the subscion of the same at

of the interest of France, which englis to be desired to the representation."

They monodingly went and left time alone to his invently, time. It was evident that he was compromising with necessity, but it was alonably lowering upon him with a more thousandaring aspect than ever in the Chamber. His temporating, which was a sign of his westness. encountaged the more timed to absorb an and the more hardy as therefore him in their tame.

### III

The dequaties amongst themselves now spake and buildy what in the morning they had only anomanued in an molecular. Ladipoine. Manuell Roy. Dugun, Ducheme. and Laconde, spake of forfemore and arrest. The arrival of Laconde and the ministers imposed allenge on these conversations, and an animale of belideration on the Laconde, Lacon beautiful that the gailleness should be cleaned of the privity, to ensure that the gailleness should be cleaned of the privity, to ensure that the communication which the government was about to make in the minimum which the government was about to make in the numerications which the government was about to make in the numerications which the government was about to make in the numerications which the government

The guillennes were accommingly chanced. Night was full-

National appearance to the Assessing

The transition Spira of Laten recalled the der modles of liberty; his name the unrepetion of power at St Civil, and the subsequent years of despotives. The tarty, lit nedest devotors be had armed towards his brusher acces the with Man h, invested him with a suspicious and threatening named in the eyes of the Chamber After having as long reported him as the Cate of the Impered family, they ware netur, world to felid its him to much completity and the contenest of a around l'impure, they thought he was weared of his apopuen, and ready to ment his pursues from languagemently parvices of amility in The part played by Lucien since the landing at Conner passified these suspenses. In him the breather had abustind the citizen. He judged his mee forward to the men, an if the loss of thrones by his family had thought lare tree. applyon 11 mm, therefore, an organ injudicionally chosen ly Nappleon to plead his cause before an Assembly, weary of the and from of this tribe of thrones.

The Assembly, however, was astomelied at the moderation and comparation of the message which Lucien read in the name of his heather. Napoleon, forestailing the wishes of the two Chambers towned them to open themselves to loss to preserve France from the fate of Poland, and from the yoke of the Bourbons. He proposed to them the appointment of five commissioners who should come to an arrangement in their name with his non-stern on the means of saving the country,

and of treating for power with the allied powers.

This was the expitulation of Prince after the defeat of the Emperor but with the hope, if not of saving the instance power and the place of its arms, at least to more the wrecks of the imperial throne for Napoleon. Thus the peace broken by the miterprise of the 20th March, the blood of 30 000 sobliers, the treasures, the arms ments, the inviolebility of the frontier, the fame of the arms seed of its clief would have been thrown away but the dynasty of Napoleon would have been saved for I rance with the perspective of those batteds which this dynasty had reviced and would perpetuate against the nation. Such a proposition, submitted for a moment to public opinion, now in metate of prejudes and irritation, here on the face of it the

## Its reception.

naïveté of insanity, or the insolence of derision. It might have been imposed upon the Assembly by an exercise of power, but to effect its adoption by discussion was an absurdity.

In proportion as Lucien advanced in the reading of this message, the murmurs increased. They burst forth when he descended from the tribune. Thoughts that were hitherto repressed now exploded with anger and indignation. Disdain and defiance were the only replies the orator received from the Chamber. Lucien and the ministers were crushed and overwhelmed under the exclamations of the deputies from all sides. "What!" they cried; "the author of our calamities finds no other inspiration in his soul than to reign still over our wrecks, and over the dead bodies of our children! stead of generously sacrificing himself for the country, which is nearly annihilated in his cause, he invites us to sacrifice it totally for the interest of his family. He has not known how to conquer! He has not known how to die! He has only known how to fiv! And it is in the name of his defeat, of his weakness, and of his flight, that he demands of us to concert with him; as if, instead of being the sovereign representatives of the people, we were nothing more than the subordinate accomplices of a dethroned factionist!" Jay, inspired by the eye of Fouche, rushed to the tribune in the midst of these imprecations, to embody them in the premeditated decorum of a parliamentary resolution. "Even were I," said he, "to experience the fate of those generous representatives of the Gironde, protesting against the slavery of the convention, and sealing their courage with their blood. I will speak; but before doing so, I demand that the ministers here present speak first, and inform us if, in the present state of affairs, the country is in a condition to resist the armies of Europe, and whether the presence of Napoleon is not an invincible obstacle to negociation and to the peace."

#### XXII.

A marmer of approbation almost unanimous from the benches of the Assembly, and an accusing and significant

#### Special of Sup.

I which headstring and as if affecting to reaches his embarrance must, described in his attitude, ascended the tributer, and said that he had nothing to add to the reports already communicated to the Chamber, on the extremation to which the time tributer was reclaimed alread, and its dangers at himse. This was an approval of the orator, and a provincian to a surgestion by the charm which one still forther mercand by alleges.

July made an elequent communitary on this access of Frenchis, and showed military despectates to her the wayers of til the country's columnia I be made I languagers of house the wile obstude to the recognization of Presses with Larrya. The demonstral of a materia, exhaunted of its here tarm and its board by ten years of appropriate our accusat all the nations of tententment and men on the point of falling herself, not for want of source, but of combination, under the enset of those contions, ought to some here with herself, her soil, and her name, and her future generations, in the cause of a man to whom also had given every thing but her hot breath? Then addressing the motionless and diameted Linear in these stords. " And you, prince, and the crains, "you who have exhibited a notice character in proof and east fortune, go back to your breefier." Tele less that the Assembly of Lispropertutives aspects from lom a resolution who h will de han more boncor in future times thurs all has sustained Tell him that by abdusting his power to the days I think fell how that his destroy apeaks and urgen horn to it, and that in a day, in an lover perhaps, it may be too late,"

The concluded by proposing to the Chamber to send common stoners to Suprison to demand of him his abdication, and in the event of his relicing to give it, to pronounce his forficture of the thems. Leans XVL had not, before his defeat of the 10th August, been subjected to such severation of fate, and such injunctions from the Legislative Assembly. The recommendation which Supplies had kept it. This was only a reprised of the Succession Assembly, for Jay knew that the avening before his departure for Waterico, the Emperor, opening his mind to one of his

#### Final efforts of Lucien.

I Let them make heste with their insolence! I can bear them no longer. I am going now; but one victory, and I will make them return to their customary obsequiousness! Two victories, and I will send them about their business! There was, however, intrepidity in the language of the orator; for the Emperor, though shaken, was still living and reigning within a few paces of the tribune, while he was giving utterance to this summons. Napoleon, though falling, might still avenge himself, and regain by this vengeance, not the power of saving France and his throne, but the power at least of striking an enemy.

#### XXIII.

Lucien, a witness of the applause which rang from every part of the Assembly at the hint of an abdication, or at the declaration of forfeiture, found courage in despair, and confidence in his old experience of the fickleness of assemblies, which elevates and abases them in the same hour from revolt into prostration. He rushed to the tribune. He invoked the sacred name of country; he mingled it with that of the man who had ruined it; he reproached France with desertion and ingratitude, and the French with not having done enough for the cause of his brother. He appealed to the enthusiasm which had crowned him a second time, to the oaths of the Champ de Mai; he invoked patriotism, and he depicted the national character as degraded by the cowardly acquiescence of the nation in making the vanquished Napoleon the ransom of an ignominious capitulation. Loud murmurs and insulting exclamations were the only replies to the reproaches of Lucien.

These reproaches, however, were rebutted by Lafayette in a few terrible words, indistinctly muttered by public discontent for three months past, and which only awaited the proper hour, and a popular voice to give them utterance. "What!" he exclaimed, " is it you who dare accuse us of not having done enough for your brother? Have you then forgotten all that we have done for him? Have you forgotten that the bones of our children, of our brothers, everywhere attest our fidelity, in the

Page to the contract of Pages

sand of the analysis of the live and and in the ingress of function of the live and in the ingress of the live of the live and and in the ingress of the live of t

I wrong and a constant of a district of the same technique and angageness of an Association of a constant of a constant of a constant of the same of the same of an Association of an Association of the same of t

In the first of the control of the c

I a make the term of the control of the term of the control of the case of the

#### Comes of Magelton's inaction.

who liked to hear these arbitrary counsels, the dying adulation of his unlimited power, put off their execution from hour to hour.

He seemed to expect that some outward accident should relieve him from the responsibility of the emergency; or that the hour having past in expectation and deliberation, no other resource would be left to him than to submit to his destiny, an excuse which weakness reserves to itself to avoid confessing its own inertion. This man, who so well knew the value of time, and who was aware that in revolutions, as in war, to be outstripped is to be vanquished, would not have condemned himself for two days and two nights to a state of immobility if he had not resigned himself to abdication. He was saving appearances with his brothers, with his friends, and with himself; for everything indicated in his tardy proceedings a resignation which screened itself under a remnant of timed volition. He was trafficking with fortune, he was saving his honour. "he was reserving to himself the power of one day saying: " If the Chambers had understood and seconded me, I would have saved my throne and my country."

But he was in reality of too politic and soldier-like a disposition to allow himself to be blinded by the illusions which he subsequently wished to affect before his worshippers. A million of men emboldened by three years of victorious retaliation, at this moment crossing the frontiers, a country exhausted with efforts, an army in a state of dissolution, a marmuring capital, a national representation in revolt, a competitor for the throne profese in promises of liberty and peace, the northern and eastern provinces conquered, those of the west and south ready to rise for the King's cause, what could Napoleon do with a few hours of empire? A second capitulation for his family and himself! Was this worth the trouble of making an 18th Brumaire of the fanbourgs against the capital, and of some disbanded soldiers against the nation? He did not say this to Lucien, but he felt it. All that he wished for was the right of complaining. He commenced at the Elysée that long comversation, and that eternal recrimination against the men of the 20th March, and against France, which he continued at St Helena.

I measurement the regard water account of females and by particular

#### XXIV

for morning Considered at first his are were there has according ing and the normalist of the 2000, Weetly Aghinated of sprang yourse two last door the same Contration of attitude good area with In finish above a men marke limbers. These elementaries recognized of projective of and a most factory, had an arrow to clear harried has ter extended from stages, and for otherwise fort in the first from a will have done Time to Stuff land a last fire personners a line defections. He are clay was to passenged defined to him I may be be been at the freet separate to this total autique of that was of this Empirery to move to he had to tastif attacked his tespicalishing as a state-man and a must of intelligence he was one of the first to beaten with follows be advise at leary the general fie was area sense to good Distriction to the most despueste appropriate for two fact of the latter armed mecessarily precipitate has round But This exception of governor their sens not come of teresis govern who struction hop against the purpoil is evaluated of a domestical and large themselves beneath its forms. The sesteented accomple is the t tal trust and employe annulalation of the army tree entinesse, the marriers and the approaching breathery, named tenurosciona, of pool to og e ion, this execution this f happings, the presences of Indepetta Reductions and their friends, in proceed mer and arrest or collecting a ferfacture, and not facing to similar flor , not to forestated I have form for maken both the transcription of a few house peak were from the distanceship to reaggnation. He interposed humanif so an afficient engineering, becomen the Chan been and Supelson, to aginee his seal to the former, and to the latter his attachment

#### XXV

By his personed in the garden of the Lipsco he interrupted the conversation of Supelson with Linian, and adopting a cryla of long-upo altogether different from that which he had used the evening haf so he seemed decleaned preparing Supelson for a mortiles rathed for, as he said, by his glory, as well as by his

## His interview with Napoleon at the Elysée.

patriotism. "I understand you," replied the Emperor; "I am required to abdicate! But have they calculated the consequences of my abdication? Is it not around me and around my name that the army concentrates itself? Will not my removal from it occasion its dissolution? If I abdicate, in two days more you will have no army; that army does not understand your subtilties. Is it imagined that a few speeches from the tribune will prevent the dispersion of the troops? Had I been repulsed when I landed at Cannes I should have understood it, but I cannot comprehend why I should be abondoned now! It is not in presence of an enemy, at a few leagues' distance from us, that a government can be overturned with impunity. Do they think they can impose upon cannon with set phrases? If they had dragged me down a fortnight ago there would have been courage in the act; but I now form a portion of what Europe attacks, and therefore a portion of what France ought to defend. In giving me up she surrenders herself, she avows her weakness, and acknowledges herself vanquished. It is no longer liberty that deposes me, but Waterloo!"

Then assuming a more lofty tone, and like a negociator who exaggerates his conditions to obtain more favourable terms, feigning to have intentions which he did not dream of: "By what title, then," he added, "does the Chamber demand of me my abdication? Where is its authority? My duty requires me to dissolve it."

He became animated. The multitude who were crowding round the terraces of the gardens of the Elysée, fancying they saw in the gestures of their hero the resolution of appealing to his popularity and his patriotism against the Assembly and against the foreigner, redoubled their intermittent acclamations, as if to encourage him to be energetic. This multitude was principally composed of men whose appearance betokened indigence. "You see there," said the Emperor to Benjamin Constant, extending his hand towards these disinterested friends of his last hour; "it is not those that I have loaded with honours and riches who now with hearts and eyes condole with me in my reverse. What do these people owe me? Nothing. I leave them poor as I found them, but the instinct of

4 7 25

Disputers a processes to mild trade

country enhabited them, the voice of the country speaks through their mention. I have only to say one word, and in an hour the Chamber of Depotter would no I sugar exist. But, no," he continued, "the blood a single man is not worth this secretar! I have not returned from Librate mondate Paras with blood?" These last we have recovered.

If along ones the past of a September, that, whether from a natural horses of popular excesses, the among above appears to of which had left a someter to present in his word atmost the first August, the measures of Poptember, no I the renking profitation, whether from a which has for his representation, he constantly refuel, both on his return and on his fall, when the 20th Mark, to form an army of the populate against the nature. The preferred falling with dignity rather than raise himself by such any har entire falling with dignity rather than raise himself by such any har perfected falling him him and braving the Bearforn and four against even for the himself of securious, and from crime against carbon that the himself of securious, and from the form the turbulence of factions.

# BOOK TWENTY-SEVENTH.

The 21st of June—Meeting of the Commission of the Chamber of Representatives and the Ministers—Declaration of the Commission—The 22nd June—Sitting of the Chamber of Representatives—Abdication of the Emperor—Propositions of M. Dupin, and of M. de Mourgens—Address of the Chamber of Representatives to the Emperor—The Emperor's reply—Sitting of the Chamber of Poers—Its address to the Emperor—The Emperor's reply.

I.

During these conversations with Benjamin Constant, in which the Emperor seemed to play the part of a philosopher and spectator, like another Diocletian, while the spoliation of his own imperial dignity was the subject, they were deliberating on his fate at the Tuileries. The members of the commission appointed in the morning by the two Chambers, to concert with the ministers measures for the public safety, were there assembled. These were Fouché, Davoust, Caulaincourt, Carnot, Cambacères, Lanjuinais, Lafavette, and Dupont de l'Eure, destined subsequently to preside at the overthrow of the monarchy which he had not premeditated, and at the birth of the second republic; Flangergues, Grenier, Dupin, Boissy d'Anglas, always equal to the emergencies of the country; Thibandeau, equally an enemy to the republic and the Bourbons, and who, through this double hatred, was devoted to the Emperor.

Lucien, haffled between the irresolution of his brother and the increasing ascendant of Lafayette, was powerloss, and evinced a disposition to compromise. Lafayette was polite in his language, but implacable in his resolution.

I angers accumulating with the flight of time, the absence of the Emperor, and his dejection, already known through the

Transferred and the authorization

oly person his transactive a formal too hours and me . Led the proceed and for a commissionament . A her a northwest language time too and proced on the right, they becomed "That the enverone" for a commission of the country required that direct magnetizations are in the process of the proc

I a was deposing the Emper c. not yet from the shows, In t from too y secondary. There would do the rest. Labrance for just and For his common and to ask for more, and compared to ask fo

11

Majories was steeping while his eternies and his any restricted were thus deposing him at the Turiopes. All arms I has no longer compared, as firmerly, factor or along and florigation Constant, "his power of sets is executed to have resided its term." He absend longerly on makings down tented, moreovers, and exemplested, but not heater to the percentage of the familiars, no if to shake off the weight of resolutions too heavy for his own will

The Chamber of Representatives and the Chamber of Peers assembled at daybreak. The members vocaferously demanded before everything, the immediate communication of the deliberations held during the night by the communication at the Timberies. They were astemated at not receiving any. This terdiness appeared to their amplicious minds the indication of a struggle communicad at the Dlysée against the Chamber. It arose, however, from nothing but an irresolution of the Emperor.

Ten thousand men of different arms had entered Paris during the night, and raised his hopes. The forbidings were agitating in his name, and the foldres had forestalled the break of day by flocking in numerous crowds, quivering with anxiety, under his windows. Lucien historial to his brother, and enumerated the resources which still remained to him. Grouchy, who had escaped intact from the pursuit of

Counsels of Lucien and Joseph.

the Prussians, returned to France by Namur, with 40,000 men, and approaching Paris to join the remnants of Waterloo, rallied by Ney and Jerome; the depôts of the Imperial Guard, proud of their name, and incorruptible by all the efforts of the Chambers; 15,000 or 20,000 fédérés, who could be armed even that very day, and mixed with the troops of the line, if not to fight the enemy, at least to keep Paris under. It was essential, he said to Napoleon, to quit the Elysée immediately, an undecided balt in the eyes of public opinion, between the empire and deposition, to instal himself in the Tuileries, convoke there the council of state and the ministers, repossess himself of the government, and adjourn the two Chambers. In them would again be found that obedience or that cowardice of assemblies, which are insolent towards those who humour. and servile to those who brave them. These counsels of Lucien appeared at length to rouse Napoleon from his mental prostration. It was feared by those around him that he would rise from it by a stroke of andacity. But already some of his oldest and most devoted friends, Regnault de Saint-Jean d'Angely. Thibaudeau, and even his brother Joseph, had adopted more moderate counsels, and imparted underhand to Lafavette and the leaders of the Chamber, the warlike fluctuations of the Elysée. Joseph and his counsellors flattered themselves with a compromise between the worn-out ambition of Napoleon and the opposition of the Chambers; a compromise by which the Emperor should abdicate in favour of his son, and bestow upon Joseph the regency and the guardianship of the King of Rome. They expected at this price to obtain peace from the allied powers, the sanction of the Chambers, and from France the abandonment of the Fouché and his confidants cajoled the most compromised partisans of Napoleon in the Chambers and in the council with these illusions, and thus detached them from his cause, by saving in appearance the honour and the interests of the Napoleonist party. Manuel received the hint of this diplomacy from Fouché. He undertook to lull to sleep with this bait the last pulsations of imperialism and military evergy in the Chamber and amongst the people.

## He to come to

All is a small while even in the languages of the end of the interests of the language of the end of the interests of the end of the interests of the end of the end

the engine of the allow when conquerous, and in a national theory for an infant the caption of Austria, but the points to pack the Linguist and the capital to extremities of fire med blood in which all would period independs and notice plung the country itself proton led to be satisfied with these reasons, and notice it is a calmest country and the best fire and the weakness of the Linguist Life form and the highest pass about the course is room.

The second of th

to the form of the form of the court form, and the court of the court

## Its reception by the Chamber.

left the tribune amidst the clamours of the irritated Chamber. Le Grand, the young representative of La Creuse, ascended it to enumerate the dangers of the country. Other clamours from the imperialist benches made him descend from it, and accused him of spreading alarms. Another deputy proposed a declaration to the allied powers, to be borne by five diplomatic commissioners, and conceived in terms reassuring for the peace of Europe. Duchesne, representative of the Isère, wished to rend the veil, and spoke of Napoleon as the sole obstacle to the negociations. He was about to propose the abdication when Regnault de Saint-Jean d'Angely, warned by Lanjuinais of the necessity of preventing a deposition by a voluntary and more decent resignation of the throne, rushed to the tribune, interrupted the orator, and announced to the Chamber that before three hours had elapsed the Emperor would explain himself by a message conformable to the thoughts of all.

The deputies were indignant at this delay, and contended for hours and minutes with him to whom they had begrudged neither France, the throne, nor the blood of the country. "We have only one part to take." cried Duchesne, who had remained in the tribune; "this is to induce the Emperor, in the name of the salvation of the state, in the name of the expiring country, to declare his abdication." "Yes, yes," cried many voices from all parts of the Assembly, "let him abdicate! let him abdicate! if he wishes to avoid deposition!" "Wait," said Lanjuinais: " the salvation of the country will be found in the message that the Emperor is meditating!" "The salvation of the country." replied a stentorian voice, " is only to be found in abdication!" Lafavette, who saw that despotism was shaken, arose to give it a finishing stroke. " If abdication temporises," said he, "I shall propose deposition." He was greeted with a burst of applause. General Solignac, one of those men who like to preserve the decency of national scenes, and to maintain the dignity even of the vanquished, opposed himself to this impatience of Lafayette, and implored another hour. The Chamber seemed disposed to grant this respite to fortune. Lafavette. Sebastiani, Dupin. Duchesne. Lacoste, Girod de l'Ain, Roy, and Manuel, called loudly for ar. instant decision. The hour, however, was granted with difficulty, and the sitPenal presentation of the Emperor

ting suspended. It had not yet expired when the representatives with their eyes fixed on the dail plate of the clock pointed out to each other the minute which the hand was about to pass over, and summered the president to re-open the deliberation. "The occusation! the accusation! Procurption! Immediate arrest!" exclaimed pittless voices. A confidential note from Fouché to Manuel, and communicated by him to his colleagues, announced that the Emperor was at that moment dictating his abdication.

#### III.

Napoleon, still in a state of irresolution, as we have seen him on the previous evening, during the night and in the morning, had been for the last three hours experiencing the counter shocks of the intelligence brought to him from the Chamber, and the news he received from the army. rounded by his ministers, by his intimate counsollors, by his brothers, and by the distant crowd around the Elysée, whose hollow murmurs penetrated even to the interior of the selecte. he went incessantly backwards and forwards from his cabinet to his garden, and from his garden to his cabinet, sometimes alone, sometimes with one of the confidents whose inspirations he listened to by turns. At every turn he made in the alleys of the Elysée, at every despaich he opened, at every fresh arrival of an envoy from the Assembly or the camp, his attendants expected to hear from him a definite resolution. He made a thousand contradictory ones. He thus a thousand times more wearied fortune, his counsellors, his brothers, and himself, than he would have done by one single energetic effort of his will. "You see," he said to his ministers, "that nothing is lost; and that numerous troops still remain to me." He ordered Davoust to go and make a reassuring report on the state of the army to the Chamber, convinced that this picture of his force would impose upon the Assembly. "They would not even listen to me," sorrowfully exclaimed Dayoust on returning to the Elysée.

At length it was announced to him that the Chamber would only give him one hour to decide. At this basis, who had

He promises to Melicane.

before his commeil, was more indignant than at the forfeiture itself. "What!" he exclaimed, "do they threaten violence? Well then, since it is so, I shall not abdicate at all!" At these words his ministers, and above all, Fouché, trembled less humiliated pride should reminante him with the energy of despuir. They looked at each other. "No," he repeated, "I shall not abdicate! The Chamber is nothing but a heap of ambitious Jacobins, whom I ought to have denounced to the nation and sent about their business. But the time that I have lost may still be repaired."

His counsellers began to be uneasy. Regunala de Saint-Jean d'Angely, one of those who spoke with more heart than the rest on the critical state of affairs, and whose attachment was the least distrusted by his master, conjured him. pathetically to give a truce to fatal delusions, and not to commence a suruggle with an Assembly who would point him out as the sole obstacle to a peace which had become the necessing and the passion of the nation. " Have you not once already sacrificed yourself for the common west in 1914?" he said to him. "Repeat this sucrifice once more! This is the only reproach worthy of you to make against your fortune and your country!" "Have I ever refused to abdiente?" marmured the Emperer. "But I wish to be left to consider it in peace. When however, I shall have abdicated," he added, as if he had already repended this forced concession wrested from his emotion, "you will have no more army, and in another week the enemy will be an Paris." His look and accent while speaking thus seemed to insterrogate the ministers and generals presens at this surnggle, so obstinute, so prolonged, and so undecided in his soul. Their looks and antimides, however, only replied to him by incredulity and dejection. He resumed his solitary walks in the most gloomy alleys of the Elysée.

#### IV.

But cries of "Napoleon hors in loi!" already responded in the Assembly to the last cries of "Vivo l'Empereur!" which were exhausting thousakes under the windows of his

have removed in at the house of

sensatives with their even fixed on the dual place of the clock pointed on to each other the minute which the hand was about to presented on summoned the president to re-open the deliberation. "The accusation! the accusation! Proscription! Immediate arrest!" exclaimed pitiless voices. A confidential note from Fouche to Manuel, and communicated by him to his code gues, announced that the Emperor was at that moment datating his abdication.

## III.

Nupoleon, still in a state of irresolution, as we have seen him on the previous evening, during the night and in the morning, had been for the last three hours experiencing the counter shocks of the intelligence brought to him from the Chamber, and the news he received from the army. rounded by his immisters, by his intimate counsellors, by his brother and by the distinct crowd around the Liv Se, whose less was amount penetrated even to the interior of the salours, he cent and made had carle and forward from his enlarget to be surfer and from he corden to he cabinet, sometimes nlone constinue, with one of the confident, who can parata as he latered to by ture an Atlantas turn he made in the alless of the Tillian intercept depoteh he opened, at every from nitival of an envoy from the A couldy or the camp, has attend ant expected to hear from him a definite re-olution. male a thousand contradictors once. He thus a thousand time impressemed fortune, his counseller, his brothers, and him of than he would have done by one angle onergetic effort of his will at You see," he said to his minesters, " that nothing relate and that numerous troops till remain to me." He ordered Dayou t to go and make a reastiring report on the state of the army to the Chamber, convinced that this picture of his force would impose upon the Assembly. "They would not even listen to me," sorrowfully exclaimed Davoust on returning to the Elecce

At length it was announced to him that the Chamber would only give him one hour to decide. At this insult he, who had

His promoses to stolicans.

already abdicated so many times in words and deliberation before his council, was more indiguant than at the forfeiture itself. "What!" he exclaimed, "do they threaten violence? Well then, since it is so, I shall not abdicate at all!" At these words his ministers, and above all, Fouché, trembled lest humiliated pride should remimate him with the energy of despair. They isoland at each other. "No," he repeated, "I shall not abdicate! The Chamber is nothing but a heap of ambitious Jacobins, whom I ought to have denounced to the nation and cent about their business. But the time that I have lest may still be required."

His counsellors began to be uneasy. Regnault de Saint-Jean d'Angely, one of those who spoke with more heart than the rest on the critical state of scheirs, and whose attachment was the least distrusted by his master, conjured him. pathetically to give a truce to fatal delusions, and not to commence a struggle with an Assembly who would point him out as the sole costacle to a peace which had become the necessing and the passion of the nation. " Have you not once already sacrificed yourself for the common weal in 1914?" he said to him. "Repeat this sacrifice once more! This is the only represent worthy of you to make against your feetune and your country!" "Have I ever refused to abdience!" morninged the Emperor. "But I wish to be left to enumber it in peace. When however I shall have abdicated he added as if he had already repented this forced concession wrested from his emotion, - you will have no more army, and in another week the enemy will be at Paris." His look and accent while speaking thus seemed to interrogate the ministers and generals present at this struggle, so obstinute, so probuged, and so undecided in his soul. Their looks and attitudes, however, only replied to him by incredulity and dejection. He resumed his solitary walks in the most gloomy alleys of the Elysée.

## IV.

But cries of "Napoleon hors in isi!" already responded in the Assembly to the last cries of "Vivo l'Emperour!" which was exhauting thousakes under the violeum of his

A control of the cont

there is a second of the second of the property of the second of the sec

the second of th

And the specific of the control of the second of the se

Consider the great result of the control of the second of

As an Association Process Same Mr. 1817.

and the theory bear in the content of the property of the second of the second of the second of the second second

Fourthe manives the aut of studention.

meanisoning from the hands of Napoleon to make several orgins of it. The orgins which were remirred by the semicety a few moments when to the Emgeric. done the traces of tears. They were observed by Napoleon. Cassing at the young man, lately the conditions of his hopes and now of his demillation. I look full of represent against his descript: "They would have it so!" he sold: thus direction, as a last consciunt of pride. the residuess of his remain and the results of Waterlees upon a people who had neather provided his anchimin nor his disease.

#### V.

On mending the sen of addression. Moren appeared to apprehend than the allied powers would not be actived with the terms in which the Emperor declared bimeed. "What do you mean?" asked Napoleon. "That the laines," regised Moren, "may perhaps require the renamenation of the entown by pour doctions." "Ah! Meren," exclaimed the Emperon jectors to the han moment of the future prospects of the expansy, "would you then lishungur us all!" Napoleon, as the numera when everything was flying from his group, still amagined he had founded as empire for the collisional doctones of his issuer's humade house. Genius does not preserve even greek men from the Emperon and the histories of mediumny. At such a moment even a child would not have intribud those hopes which Napoleon expensed to see per histories by desking.

He remined with due edder in his lies likely from the council diseased with held within the two orgines to his ministers. Founde at length held within the greep the fruit so ling denied to his impositioner. He salested companion, received the act with a profound abendance from the hearts of the Emperic, and comined it followed by Corner, Contemporar, and the miner mentiscent to the Assembly. Common and Continuous with the they recognised the assessmily of this intel aspitalisation to the pair of the Emperic, evaluated deleting and emission. In gave freelow to their sease, and to their leaves. In their emissions and interpretations they recovered interpretation to the interpretation of the season they become distance and the assessmination of the feature of his interpretation of the feature of his internal

The act of ship-oution to read to the decree by.

### VI.

But these personal sentiments of earnw and emotion for the man dil not penetrate into the Assumbly; or, at least, they were stilled there under the apprehension of a final attempt of Napoleon to sense upon the Langues again amplet his rooms, and amulat the rape of the country deceaved by his promises and his disasters. While Napoleon was discussing the terms and the forms of his abdication, the error for his depends in were multiplied in the ball of the Assembly of these men whose emunos place sensibility lends them wherever there is a catastrophy going forward worthy of their teurs. M. de Labordo, who had wept amenady as he pressed the hands of Louis XVIII, on his departure from the Toneries, now hastened from the Assembly to inform the Emperor, with similar cenetion, that time was pressing, and that it was percenary to forestal the vote of the Assembly, if his did not wish that vote to be an insult. He had passed the minuters, it seems, without having recognised them.

"They are in a great burry, then!" exclaimed Napoleon, pettiably; "tell them to have patience; I sout them my abdication a quarter of an hour back."

Fouché had already mounted the tribune, with the act of abdication in his hand. The sight of this sheet of paper, which contained the obedience of the Emperor to the Chamber and to the will of destiny, produced a general calm. It was, therefore, easy for Fouché to avail himself of the compassion which a great people owe to a great man and to a great sacrifice. The reading of the act was listened to in silence. There are words which soften in one moment the anger of assemblages of men. But there are men also who come forward opportunely and with a cool foresight of possible retractions, in events, to combide and verify them by irrevocable acts, fortune's legists, who reduce into laws the decrees of fate—such on that day was M. Dupin. He rushed to the tribune with a written deliteration in his hand, and, lest the author of the abdication should one day withdraw it, as he had done that of Fontaineblean,

#### Proceedings consequent thereupon.

proposed the acceptance of this abdication by an authentic vote of the Chamber, in order that two parties, the nation and the Emperor, joining in the contract, the one could not withdraw from it without the consent of the other. M. Dupin, who was young and a formalist, did not yet understand that it is not the form, but victory or defeat, which confirms or revokes these abdications of empire. He demanded the appointment of a commission charged with the preparation of a new constitution, which should be sworn to by the prince chosen by the people. This word, which indicated the idea of another dynasty to the faithful partisans of the Empire, excited marmurs to which the enemies of the Empire did not deem it necessary at this moment to reply. Circumstances spoke and acted sufficiently rapid for them.

Another representative, Mourgens, demanded that the throne should be declared vacant, and that the Assembly should declare itself constituent. This called forth fresh murmurs amongst the adherents of the Emperor's dynasty. One of these demanded that the article of the act of the Champ de Mai should be read, which excluded the Bourbons for ever from the rivone, that the nation might be made to blush for such a prompt disavowal of itself. Lanjuinais opposed the motion, on the pretext that the act was sufficiently known.

Regnault de Saint-Jean d'Angely, recovering his former elo quence, often profaned by the servility of adulation, melted the gallery once more by a contrast between the greatness and the abasement of his master's fortune. By eloquent concessions he adroitly evaded the propositions of M. Dupin and of M. Mourgens, merely admitting one-half of their decrees. The Chamber, satisfied with the conquest it had gained in an hour, voted, on the proposition of Regnault de Saint-Jean d'Angely, an address of respectful gratituie to the Emperor, to be borne immediately to the Elysée by the president and his secretaries. It also voted the nomination of a commission of five members, chosen from both Chambers, to carry on the government privisionally, and the confirmation in their functions of the ministers of Napoleon. The members of the commission of government were Carnot, Fouché, and General Grenier in the

A depostulement in the Australia of wards on Disputerate

Chamber of Departure, and Contacts and Caulanteevert in the

#### VII

Meanwhile the Lingstor, abandoned to solitude at the filter in proportion as the power which was forsiking him preseducer to the Chambers, to the commissioners and to his own timesters was waiting—index a resignation which was not vet deprived of hope or the power of retriction. The sets of the national representatives towards him. Informed every ten indicates by Lacien, Repusalt, and his confidents of the after nate constrains of the Assembly, he received their interligence in the retrievent of his apartments and in his gardens. He never reased walking therein, as upon the nation space whence he observed the successes or reverses of his battles, with the disquirt agitation of a man who endeavours to cheat the fever of the soul by the movement of the hody.

he should prove it from a down a many power train the present of a dotherned is a recipied with in a consignate and as a new process for and the present of a dotherned is a recipied with in a consignate and as a new training of the hard training with a recipied to a process of the present of the training manufacture of the training of the state and training to the present of the factor of the present of the

All higher the deposition from it. Cramour of Pegasse, tolives the amount of the as in a great me sair centiques of his enemies. Although the degraded the deposition beneath a short of respect the act of nearing to him the thanks of France for a compaisor, and eaten seems to more a markery than a homogeneous one as greatened that the near a method opening, but here and rested from him to the memores of public opening, had been rather conquered than out, med and that it was a concluse to love rather than a consider to be greatened.

A master hope er, of his countenance and his attribute, he

Napole als specially reply to the address.

assumed with grandeur the part which necessity had imposed upon him, and which the disguised respect of the Chamber permitted him to take. In the presence of Lanjuinais, Lafapette, and Fouche to allow resentment or humiliation to be legible on his features was to be disciplinately resignation, and the most disinterested patriousm. He divested himself of all pomp, like Diocietian at Salma, and spike like a man no longer touched by events, except through the interest he feels for his country from the distance of his exile and the summit of his glory.

#### VIII.

Alone and standing in a saloun that was feebly lit up, with impassible countenance, when Lanjuinais, followed by his colleagues had been introduced, and but read to him the bon urable and respectful declaration of the Chamber, he replant with the gravity of account, and the mail of a man what socks without " "out I **经等** [2] le beart " I thank you," t -נו פוconque pos dixid express; 1.40inco the happers of Es dded reamoules of thout nesta ma be pomchfil 3+ pola!

Programme a symmetric ten daying her this mentioner.

recording his own throne. "In whatever produce I may be placed, I shall always be asturbed of I rance to happy. I recommend my son to I rance. I hope the recentry will not forget test I have only abbested for hom?" I stornal nords, but personal, which awkwardsy balled all his other downterested expression. "I have also sinde this great exercise," he repeated however, "for the good of the nation." Then recent of the I reach people. "It is only with my dynasty that I recent can happy to be free, happy, and independent!"

The cline and the hero of the dynasty spoke these whilst restring I make method, ranged, and enclaved by the representatives who had no class of all I imperture the run of their country, or a expansion with the veters. Napeleon evidently did not dream of each a moment of decreasing any one attempt has bettering to him; but he throught of posterity, which the trying has despoted would work their years to corrupt with the trade which he was preparing for them. He presentiment of the power of sophistry upon nations. He showed a group for divining the abstractions of parties. He was great in his knowledge of our littleness, sublime in his contempt for humanity.

None of the inconsistencies of this speech escaped the members of the deputation, the respectful ensuries of Napoleon, who heard it. No one refuted them. Propriety and misfortume alike forbade it. They cast down their eyes that he might not read therein either an acquiescence or a refutation of these last complaints which victory leaves to the vanquished. They retired in allence to report these confused expressions in a more fitting form to the Assembly. That hody suspended its sittings during the right, to allow time and the commission of government to operate in the interim.

#### 1X.

Hut the Chamber of Peers, composed in much greater number of the intimates of Napoleon, had not suspended its sittings.

## Effects on behalf of Napoleon in the Chamber of Peers.

A nocturnal sitting still contended there against necessity for the Empire and the crown. It was there that the Emperor's brothers. Lucien, Joseph, and Jerome, his uncle Cardinal Fesch, his old ministers, his high dignituries, his councillors of state, his ambassadors, his generals, his courtiers, enriched with ten years' bounty, and aggrandized by titles and dotations, represented, above all, the desperate party of his fortunes. The Emperor still reckoned, not upon their gratitude, for he had vitiated the human heart too much to found any hopes upon the virtues, but upon the connection of their interests with his own. The dethronement of his dynasty would be a personal deposition to them all. They had cast in their lot with his. The ratification of the Chamber of Peers was constitutionally necessary to the act of the Chamber of Deputies, which had instituted a national government in the stead of an imperial regime, the secret wish of the Emperor and his family. That family now came to protest and to struggle against it

## X.

Lucien, the most intrepid the most eloquent, and the least unpopular of all the members of this court, ascended the tribune at ten o'clock in the evening. He attempted to take by surprise, through a vote of acclamation and enthusiasm, those men already enervated by the sentiment of a sinking soil which no longer bore them up, and the greater number of whom already only thought of seeking to obtain pardon for the 20th March, from whatever monarchy the defeat of Waterloo should impose upon them. "We have now to ascertain," cried Lucien abruptly, in the manner of the old orators, or of the tribunes of the convention and of the clubs, when addressing a people easily excited by voice and gesture: "we have now to ascertain if France is a free and independent nation! The Emperor has abdicated. 'Vive l'Empereur! This is the cry of France and of monarchy. for every interregnum is a state of anarchy. This is the law of the State! Let the Chamber of Peers, which has sworn fidelity to this law and to the Emperor, and which has recently renewed its oath at the Champ de Mai, declare with a spontaneous

Leaves Bunsparts and M. As Pensheulers.

and ununmous movement, in the presence of Frenchmen and of strangers, that it recognises Supeleon II. for Emperor. I set the brit example! I swear likelity to the Emperor Napeleon II."

Lauren thought he was addressing a people, he was speaking to constiers. His acclumation remained cold, isolated, and without cohe upon his lips. His promoditated account artiquity or of the revolution failed in an age, surfeited with dramas, and experienced in lifteen years of serviced. Murmurs and hogher leavet forth in reply to his improvements on.

A grave and accustile man, respectful towards musicrtune, but inflexable to outliescence which neight rain his country, M de Pontécoulant, inured since 1789, to revolutions and amounthies, succeeded Lucien, and apread the patriotic calm of his measured basinage upon the intemperate provocation of Lucien. "That which I would not have said of the Himperor in prosperity," and I'onthenulant, "I say now that adversity has struck him. I have received benefits from him and honours: I owe him all, and I have continued faithful to him until the moment he released me from my oaths. an unusual act, a temerity without deliberation, has been proposed to us! Who are you that come hither to speak to us? Is this foreign prince a Frenchman? He may be one by his talents, and by the services which, at another epoch, he has rendered to liberty. I should be glad, for my part, to recognise bim for a Frenchman, but does the constitution recognise him? No: it only sees in him a Roman prince, and Rome no longer forms part of our territory since 1814. What does be wish? That we should proclaim Napoleon II Who is Napoleon II.? A child, a sovereign, captive at Vienna. And is this the sovereign that we should recognise for the master of France? senatus consultum declares a captive prince to be denationalized. It would therefore be necessary to substitute a regency. What Regency? This is what you will proclaim!"

"To continue the Empire without the Emperor the day after Waterloo," and Boissy d'Anglas, "would be insanity! In reluquishing the throne the Emperor draws down the Empire

with him !"



### Speech of Labédoyère.

The general assent to these remarks of Boissy d'Anglas and of Pontécoulant carried despair into the soul of the young soldier, whose complicity at Grenoble had occasioned by his example the defection of the army and the ruin of the country. The cause of Napoleon was now the only one that remained to him. Its fall would carry with it his own fame, his ambition, and perhaps his life. He became agitated in his place, where the counsels of his neighbours, more cool and disinterested than himself, vainly endeavoured to restrain him. He at length sprang forward to the tribune.

This was Labédoyère. The delirium of his remorse was legible on his handsome features. The prudent men of the Assembly deplored his presence in a tribune where this young man could only choose between the humiliating avowal of a military defection, and a senseless pertinacity in the ruin of his country. He had already spoken in the morning in favour of Napoleon II., the refuge of the vanquished Bonapartists.

#### XI.

"The abdication of Napoleon," said he with an accent of inexiting indignation against his colleagues, "is null; I declare it to be so, if you do not proclaim Napoleon II." Murmurs cf incredulity replied to this. "And who are opposed to it?" he demanded with a still more threatening attitude; "the worshippers of every power, who know how to detach themselves from a monarch with as much adroitness as they displayed in flattering him!" He forgot that he himself had forsaken the Bourbons, the protectors of his family, after having received rank and favour from them. "Yes, I have seen these men," he continued amidst marks of disdain and inattention from his colleagues, whom he wished to reduce to silence by insult; "I have seen them crowd around the throne at the feet of the fortunate sovereign! They fly from it now that he has fallen into misfortune! They reject Napoleon II. because they are eager to receive the law from foreigners, to whom they already give the title of allies and friends!" The Chamber roused at these reproaches broke out in terms of indignation. "Well then!"

Turnell agents by Lababeytre's speach,

paramed the young general in a still more summated tone, " I declare that if Napoleon II, is not proclaimed, the Imperor small to draw the axor! ' He will find honself at the head of I can be ste ment Every generous boart will the k to his standard. He will be surrounded by those bears surround covered with was is who still greaters for him the last disper there bligd " Then formers towards some generals and merchals more in personal le thun hunanif, and whom he seemed descrous of personal out to realise reprehense up " Woo," he exclaimed, " in these tile generals who have already abandoned him, and who are, technics, at they memorit meditating fresh treasure!" Intertraining at this regress hef treams from the mouth of a man who had lanuelf betraved his duties, was loadly expressed by the Assembly "The nation," continued Latedayers, " would he unwarthy of the Limporor of it abundance him a accord time In los represent "

At these words protests some on every side against this pretended abund nment, too dearly belied by the blood of 20 tool Frem himen shed for him at Waterloo, and still flowing under the raw parts of Paris for his cause "What!" responded the young soldier, astonished at this disclaimer, " have we not already abandoned him once? And are we not ready to abandon him again? What! A few days have scarcely elapsed since, in the face of all Europe, you swore to descend hun! Where are your oaths? Where your enthumasm? Where are those thousands of electors, the organs of the people's wishes? Napoleon will find them again if, as I demand, it be declared that every Frenchman who shall desert his colours. shall be judged with the utmost rigour of the law! that his name be declared infamous, his house razed to the ground, and his family proscribed! Then we shall have no more traitors! No more of those intrigues which have occasioned the late catastrophes, and some of whose authors are perhaps now sitting here!" Labédoyère alluded both by word and look to Marshal Ney himself, who in the morning's sitting had dismayed the Assembly, and refuted Labédovère, by avowing and perhaps exaggerating the disasters of Waterloo; as if an avowal of the extremities to which his country was reduced

## Violence of Labédoyère.

had been a reparation of his defection at Lous-le-Saulnier, and the preliminary to his reconciliation with the Bourbons, whose return he had indicated as inevitable. But the anger and the delirium of Labèdovere, invoking punishment on the needs of supposed traitors, as if to divert the thunder from his own, made some start with anger, others with impatience, all with indignation.

Unanimous exclamations invoked against him the severity of the president, and a retractation of his insults. "No, I sisten to nothing!" he replied to these exclamations. Valence, who had grown old in camps, rose to give him a paternal counsel, but he refused to listen to him. Massena, crowned with his silver hairs, his victories, and his fidelity to France, cried out to him, "Young man, you forget yourself!" "He thinks he is still in the guard-room!" disdainfully exclaimed old Lameth, who recognised in these apostrophes the impotent fury of the convention, formerly braved by him.

Labédoyère, whose voice was drowned by the excitement of the Chamber, gazed round deliberately upon all the members of the Assembly. "It is then written," he said, collecting the whole power of his voice, "that nothing is ever to be heard here but base sentiments!" At this collective insult the Assembly seemed to have but one soul, one attitude, and one gesture, to repulse and throw it back with disdain upon the orator. "Yes!" he repeated, with an attitude of disdain and insolence, which aggravated the bitterness of his language: "yes, for ten years past this Chamber has only echoed the basest sentiments."

The tumult here rose to such a height as entirely to interrupt the deliberation.

## XIL

The Count de Ségur proposed, in more polished and moderate terms, that the government should assume the title of a regency. To these men the nation seemed to have so far forgotten its own titles that it could not govern itself but under the name of a master even absent! Maret supported Ségur in the interest of the dynasty which dragged them down in its

\$2 plant mad for on hims, of numbers were not Napoleous

fall I amoth appoint this porthadity to delighed that country to a family who is confirmed it to berry hard to the course of a densety. The is not Joseph, who had had a plumper of the total of regard, its out to view. I labout and March entrages amaly advanted that I sudaper which would save at least the area of the process of the process of the process of the family.

The Assurth, however, does led on nothing but the names than of two toxinlers these a from 114 heely, he complete the previous oil government of the previous oil government.

The depointment of that Characher of Pears, but by man of the controls who had most flatters I the Emperor while in present I may be present that he may be at the grain of the I lyade, to animate see to Superiore that he was absorbed from by his particular, and that his factorly along or his demonstrate freely, had maintained the property of his dynasty.

but departments, when it must on the threshold that from the passes. The was the last blow to the obstinute larges of leapeleds. The was the last blow to the obstinute larges of leapeleds. If a had had furth his the alongwood of last court, and the passeled the classical of his relations, of his advances, and of his court, and when remained the Classical of Peace. In thought he about

find there at least a legal support against the ficklemes and the independence of the Chamber of Representatives. Codegained on this point by the first words of Lacepsele, his anger was ill consecuted. "I have only abdicated for my son," said he in a meaning tone, repeating the words of his aids-decomp Labelloyers; "If the Chambers do not produce him him, my abdication will be said! I shall remain in passession of all my rights!"

These rights of one man, contenting, face to face, the disposal of himself against a nation, were those which he had solved with the around hand of a few soldiers on the 18th Humairs, and seized answers the 20th of March by the seduction of the army. But the Chamber of Pears, springing itself from these two sources, could not oppose to him any rights more sources, and therefore the deputation listened in admission. "After such precedings as these," he added, "they will bring back the from home You will some shad tears of blood! They flatter themselves they will have the Duke d'Orleans, but the



#### Inducace of Waterko.

English will not suffer it. Would Orleans himself ascend the throne before the reigning branch had abdicated? He would be an usurper."

He was already discussing with deaf and dumb necessity. He who had so often invoked destiny as the supreme right, now yielded to it murmuring in his turn. Destiny was Waterloo, and the inevitable reaction of a defeat upon an empire whose only foundation since the 20th of March was a victory of the army over the people, avenged, unhappily for the country, by the defeat of the army by foreigners. The principle crumbled beneath the consequences. The sword had done all: that broken, all crumbled to nothing—the empire, the man, and the nation

END OF THE SECOND VOLUME.

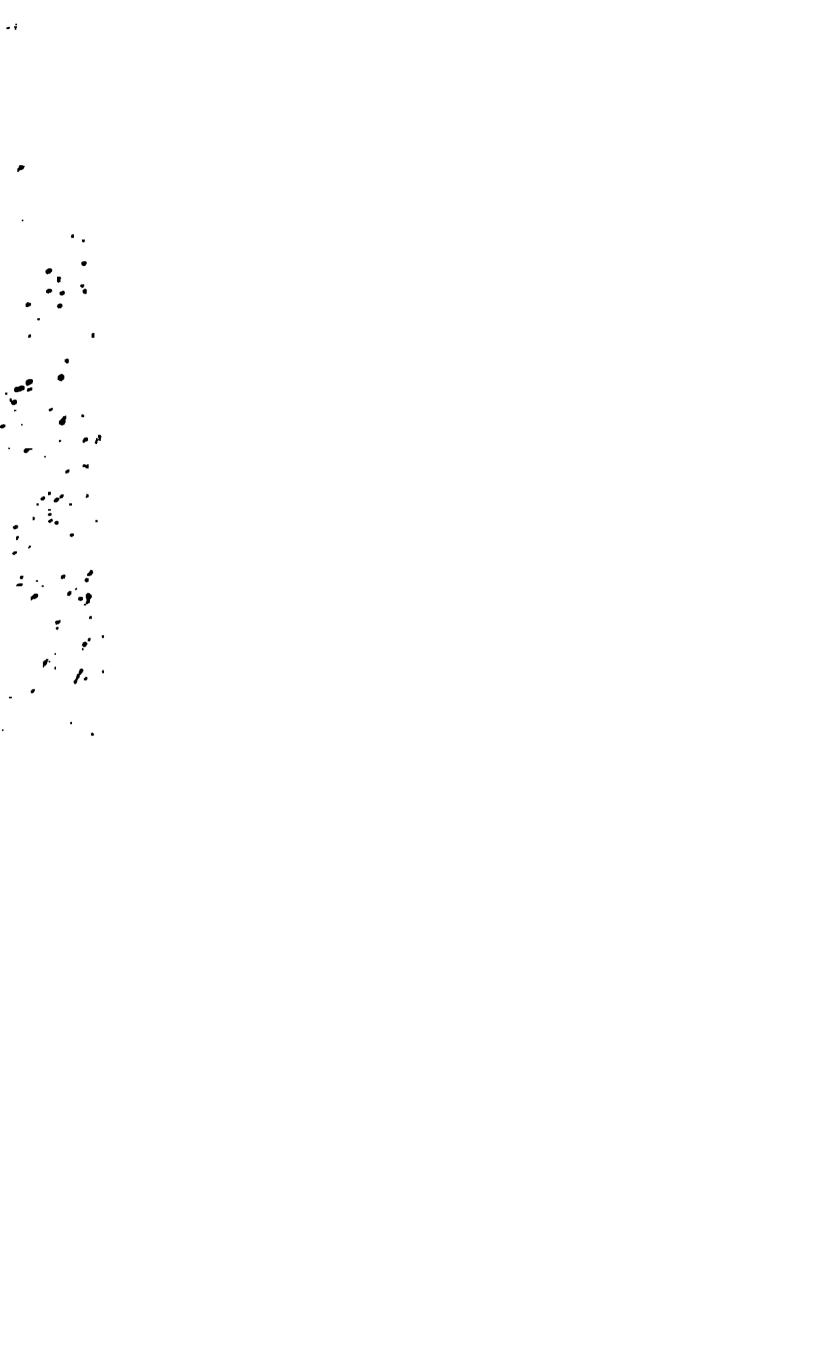

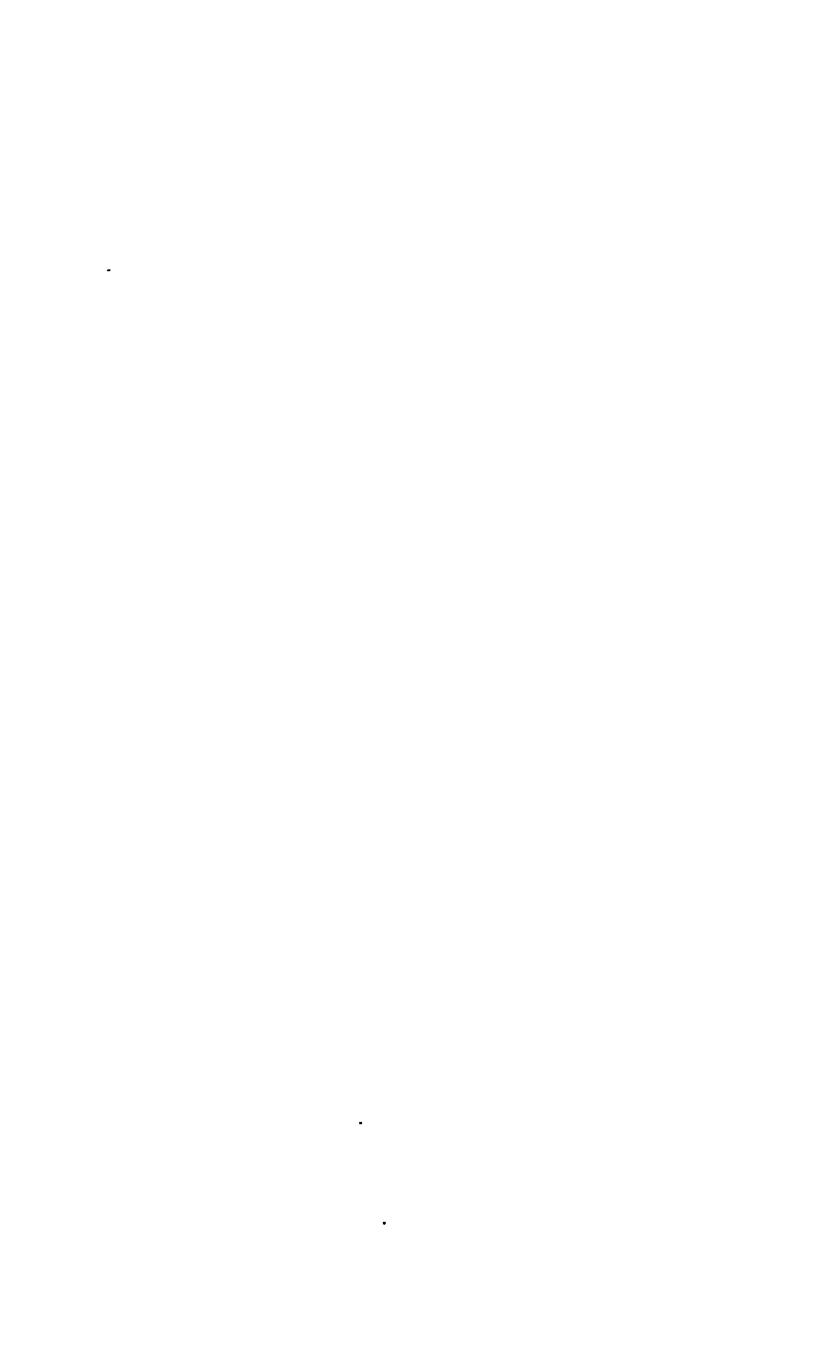









; .

5 1

